

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

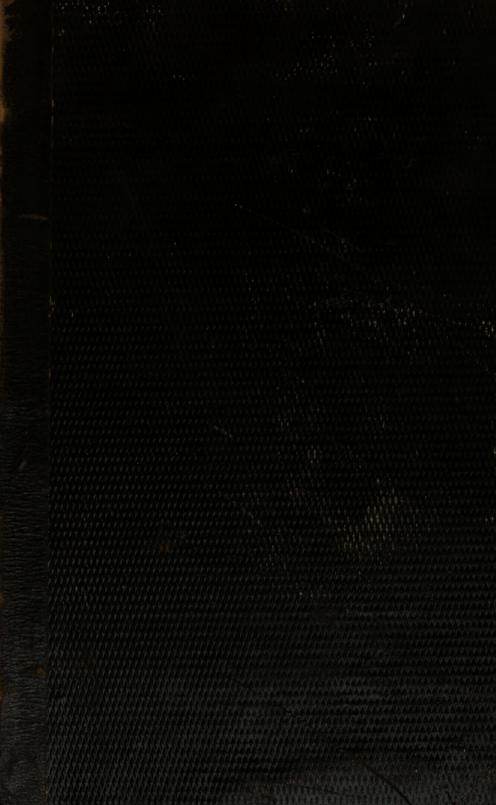

### THE

## 'HILOSOPHICAL LIBRARY

OF

## PROFESSOR GEORGE S. MORRIS,

PROFESSOR IN THE UNIVERSITY, 1870-1889.

Presented to the University of Michigan.

## THE

## PHILOSOPHICAL LIBRARY

OF

## PROFESSOR GEORGE S. MORRIS,

PROFESSOR IN THE UNIVERSITY, 1870-1889.

Presented to the University of Michigan.



## HISTOIRE

DR LA

# PHILOSOPHIE ALLEMANDE.

## **HISTOIRE**

DE LA

# PHILOSOPHIE ALLEMANDE

DEPUIS KANT JUSQU'A HEGEL,

J. WILLM,

Inspecteur de l'Académie de Strasbourg.

#### OUVRAGE COURONNÉ PAR L'INSTITUT

(ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.)

TOME DEUXIÈME.

## PARIS,

LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE DE LADRANGE,

quai des Grands-Augustins, 19.

STRASBOURG,

CHEZ TREUTTEL ET WÜRTZ, LIBRAIRES, GRAND'RUE, 15.

1847.

## PHOTOSOPHIE ALLEMANDE

DUCES RAYE RISOCIA BEGIN.

## PHILOSOPHIE DE KANT.

#### SECONDE SECTION

( 1918 ( 1917)

#### CHAPHER VE

IS RELIGION CONSIDERED BANS INSTITUTEDE LA SIMILE RAISON, OU DE L'ACCORD DE LA MELIGION EVEL EL ESPON<sup>®</sup>, ... INTRODUCTION, .... PREVIÈRE DEFETE LE DE MAN UN GLANDELS ELA MATERE HOMAINE.

Dons le systeme de la parte optier peut pre En théorie, sa une dépendance de la parte optier peut pre En théorie, sa cont explore régions régions régions régions région de la parte optier que de la théologie not en rolle et elle no de variet pour et parte de la suite de la modalité de la contre de la contre de la religion de la serie de la religion de la serie de la radion de la serie de la religion de la serie de la religion de la serie de la religion de la religion

ranging of the second of the control of the second of the

STRASBOURG, IMPRIMERIE DE G. SILBERMANN.

#### LA.

## PHILOSOPHIE ALLEMANDE

DEPUIS KANT JUSQU'A HEGEL.

#### PHILOSOPHIE DE KANT.

#### SECONDE SECTION.

(Suite.)

#### CHAPITRE XI.

LA BELIGION CONSIDÉRÉE DANS LES LIMITES DE LA SIMPLE BAISON, OU DE L'ACCORD DE LA BELIGION AVEC LA BAISON<sup>1</sup>. — INTRODUCTION. — PREMIÈRE PARTIE: DU MAL BADICAL DANS LA NATURE HUMAINE.

Dans le système de Kant, la religion, comme science, est une dépendance de la philosophie pratique. En théorie, sa philosophie religieuse n'est qu'une critique de la théologie rationnelle, et elle ne devient positive qu'à la suite de la morale. La morale, selon lui, est indépendante de la religion: elle se suffit à elle-même, comme connaissance et comme puissance d'action. Elle n'a besoin de l'idée de Dieu ni pour déterminer quels sont nos devoirs, ni pour nous les faire observer.

Pour faire son devoir, on n'a nul besoin de se proposer un autre but que celui d'obéir à la loi; il y a même absence

TOME II.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. OEuvres complètes, t. X.

de moralité à se déterminer à l'action dans toute autre intention que celle de satisfaire à la conscience morale. Cependant toute détermination de la volonté devant avoir un effet. il est impossible qu'elle ne se rapporte pas à une fin. La raison est donc en droit de demander quel sera le résultat de cette obéissance absolue à la loi. Or, ce résultat, selon la raison, devra être le souverain bien, et pour concevoir la possibilite de réaliser l'idée du souverain bien, elle est comme forcée d'ad-. mettre l'existence d'un être divin, tout saint et tout puissant. Cette idée de Dieu résulte de la morale et n'en est pas le fondement; loin de déterminer les principes de la morale, elle les suppose et se fonde sur eux. La morale conduit ainsi nécessairement à la religion en s'élevant à l'idée d'un législateur moral qui ait la volonté et la puissance de réaliser la fin de la raison pratique. Si, dans la sainteté de la loi, elle reconnaît un objet qui inspire le plus grand respect, devenue religion, elle nous présente dans la cause suprême, puissance exécutive de cette loi, un objet qui commande l'adoration 1.

L'ouvrage de Kant qui nous occupe a pour objet de montrer l'accord de la religion biblique avec la raison; il suffit pour le comprendre de la connaissance de la morale ordinaire<sup>2</sup>.

Il se compose de quatre parties, qui portent les titres suivants:

- I. De la coexistence dans l'homme d'un bon et d'un mauvais principe.
- II. De la lutte du bon principe avec le mauvais dans le cœur de l'homme.
- III. De la victoire du bon principe sur le mauvais et du règne de Dieu sur la terre.
- IV. Du vrai culte et du faux culte sous l'empire du bon principe, ou de la religion et de la superstition.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Préface de l'ouvrage cité, p. 3-9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, seconde préface, p. 15.

#### PREMIÈRE PARTIE.

De la coexistence dans l'homme d'un bon et d'un mauvais principe, ou du mal radical dans la nature humaine<sup>1</sup>.

Les plaintes sur la perversité humaine sont aussi anciennes qué l'histoire, que la poésie elle-même, et que la plus antique de toutes les poésies, la religion sacerdotale. Toutes les traditions nous parlent d'un âge d'or primitif, plein de félicité et d'innocence, et nous montrent les maux physiques croissant avec le mal moral, de telle sorte que l'âge actuel, qui du reste comprend tous les temps historiques, est un âge de fer, le dernier âge, où le genre humain est mûr pour le dernier jugement.

"A cette opinion est opposée celle des philosophes qui regardent l'espèce humaine comme portée essentiellement au bien, comme naturellement perfectible et comme historiquement en progrès. Cette seconde opinion est démentie par l'histoire quant à la moralité, et paraît avoir été imaginée par les moralistes, depuis Sénèque jusqu'à Rousseau, pour encourager les hommes à exercer les nobles facultés que leur a Héparties la nature<sup>2</sup>.

Entre ces deux opinions opposées une troisième est possiblé, selon laquelle l'homme n'est naturellement ni bon ni méchant, ou selon laquelle encore il est à la fois et également porté au bien et au mal.

Lorsqu'on dit que l'homme est naturellement bon ou méchant, cela veut dire seulement qu'il y a en lui un principe inné de maximes bonnes ou mauvaises, conformes ou contraires à la loi morale. En disant que ce principe est inné en lui, ce n'est pas à sa nature que nous entendons l'attribuer, mais à lui-même, comme agent libre, de telle sorte qu'il est

<sup>1</sup> D 49\_64

<sup>2</sup> Sanabilibus agrotamus malis, nosque in rectum genitos natura, si sanari velimus, adjuvat. Seneca.
1.

coupable s'il se porte au mal, vertueux s'il se porte au bien. Ce principe est inné en ce sens qu'on ne saurait indiquer dans l'expérience aucun fait duquel on en puisse dater la naissance. En d'autres termes, la moralité supposant la liberté, on ne peut pas dire que l'homme soit poussé au bien plutôt qu'au mal. Né libre, il peut se porter à l'un comme à l'autre, et c'est seulement ainsi qu'il y a en lui à la fois un principe du mal et un principe du bien <sup>1</sup>.

## 1. De la disposition originelle au bien.

Il y a dans la nature humaine trois dispositions fondamentales qu'on peut considérer comme les éléments de la destination de l'homme.

- 1° La disposition animale, ou l'animalité de l'homme, comme être vivant et sensible;
- 2º Sa disposition à l'humanité, comme être sensible et raisonnable;
- $3^{\circ}$  Sa personnalité, comme être raisonnable et de plus moral et responsable (zurechnungsfæhig)<sup>2</sup>.

La première de ces dispositions constitue l'amour de soi, physique et pour ainsi dire mécanique, et renferme l'instinct de la conservation, celui de la propagation de l'espèce, et celui de la sociabilité. Sur ces instincts peuvent s'enter bien des vices, sans qu'on puisse accuser la disposition fondamentale d'en être la racine.

La seconde disposition est encore l'amour de soi physique, mais de plus réfléchi et comparatif, cet amour de soi qui fait qu'on ne se juge heureux ou malheureux que par comparaison avec les autres. De là dérive le penchant d'être quelque chose aux yeux d'autrui, l'amour de l'égalité, la crainte de toute supériorité et par suite le désir de s'élever au-dessus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 19-23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est ici, p. 27, que se trouve cette note si remarquable sur la différence entre la raison et la moralité, que nous avons déjà rapportée ailleurs.

honteux, mais les plus odieux.

La disposition à la personnalité est la faculté du respect pour la loi morale, comme motif suffisant pour déterminer la volonté. Cette faculté, ou le sentiment moral, ne suffit pas pour constituer la personnalité; il faut pour cela que le respect de la loi devienne le motif de nos actions. L'idée de la moralité, avec le respect qui en est inséparable, n'est plus une simple disposition; c'est la personnalité, l'idée de l'humanité prise tout intellectuellement. C'est ce qui fait le boncaractère du libre arbitre, et rien de vicieux ne peut être enté sur cette disposition.

Toutes ces dispositions pratiques sont non-seulement bonnes négativement, en ce qu'elles ne sont pas contraires à la morale; elles le sont encore positivement, en ce qu'elles favorisent l'obéissance à cette loi. L'homme peut abuser des deux premières, mais il n'en peut détruire aucune <sup>1</sup>.

### 2. Du penchant au mal dans la nature humaine.

Kant entend par penchant ou propension le principe subjectif de la possibilité d'une inclination ou d'un désir habituel. C'est une prédisposition qui ne devient inclination que par l'expérience de son objet, mais qui ne le devient pas nécessairement, et qu'il faut distinguer de l'instinct, qui est le besoin senti d'une chose dont on n'a encore aucune notion, ainsi que de la passion, qui est une inclination dont on n'est plus le maître. La disposition est essentiellement innée et considérée comme innée, tandis que le penchant, quoique naturel, peut être néanmoins regardé comme un effet de la liberté.

Le penchant au mal, s'il existe, sera le principe inné de la

<sup>1</sup> Même ouvrage, p. 27-36.

possibilité d'agir d'après d'autres maximes que la loi morale; et il ne pourra être appelé naturel qu'autant qu'il aura été reconnu pour être inhérent à l'espèce.

Etre capable de faire de la loi morale la maxime suprême de sa conduite, c'est ce qu'on peut appeler avoir le cœur bon; en être incapable, c'est avoir le cœur mauvais, en supposant que l'un et l'autre résultent d'un penchant naturel.

On peut admettre trois degrés à cet égard: 1° La fragilité ou la faiblesse du cœur humain, laquelle, tout en reconnaissant l'autorité de la loi, nous empêche trop souvent d'y satisfaire; 2° l'impureté ou l'improbité qui consiste à mêler sans cesse aux maximes morales des motifs d'une autre nature; 3° la malignité du cœur, ou le penchant de sacrifier en toute occasion la loi à des maximes immorales, malignité qu'on a justement nommée encore corruption et perversité, en ce qu'elle renverse l'ordre moral quant aux motifs, et qu'elle corrompt le sentiment moral jusque dans sa source.

Pour pouvoir dire que le penchant au mal est naturel à l'espèce humaine, il faudra pouvoir dire que les meilleurs même n'en sont pas exempts. Autre chose est un homme de bonnes mœurs, et autre chose un homme moralement bon. Il se peut que le premier n'agisse jamais pour obéir à la loi, et qu'il ne l'observe que selon la lettre, et non pour elle-même et selon son esprit.

Pour mieux déterminer encore ce qu'il faut entendre par un penchant au mal, Kant distingue les propensions de l'homme comme être physique, de celles qui lui appartiennent comme être moral. Un penchant au mal ne pouvant naître que de la liberté, il y a contradiction à parler d'un penchant physique au bien ou au mal. Par la même raison, quoique l'on entende par penchant un principe antérieur à toute action, le penchant moral doit être conçu comme un effet de la liberté. Pour concilier ces deux propositions, Kant dit qu'on peut prendre le mot fait ou action (That) dans un double sens, et que l'on peut appeler ainsi tout aussi bien l'acte de la liberté par lequel une maxime est pratiquée que l'effet qui en résulte. Le penchant au mal est action dans le premier sens (peccatum originarium); il est en même temps le principe de toute action immorale dans le second (peccatum derivativum). Dans le premier sens le péché est action intelligible, dans le second il est action sensible, phénoménale. Le premier est appelé inné, parce qu'il est indélébile et parce qu'il est impossible de l'expliquer autrement.

#### 3. L'homme est në mëchant

Vitiis nemo sine nascitur.

HORACE.

Qu'un pareil penchant au mal, naturel et pourtant l'effet d'un acte de la liberté, existe dans tous les hommes, bien qu'il ne résulte pas nécessairement de la nature hymaine, c'est ce que prouve l'expérience, soit que l'on observe l'homme dans l'état dit de nature, soit que l'on consulte l'histoire des nations les plus civilisées. A voir la conduite des membres de la même société et celle des peuples les uns envers les autres, le chiliasme philosophique paraît tout aussi chimérique que le rêve des millénaires théologiques.

Le principe de ce mal radical ne doit être placé ni dans la nature sensible de l'homme, indépendante de nous, et plutôt favorable à l'exercice de la vertu que nuisible, ni dans une prétendue corruption de la raison pratique elle-même, dont la loi morale est l'essence. Comme être physique l'homme est incapable du bien et du mal, et comme être raisonnable, il ne peut avoir une volonté absolument mauvaise. Il faut donc chercher ailleurs la racine du mal.

L'homme même le plus corrompu ne renonce jamais décidément, et comme par une résolution arrêtée, à toute moralité.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. l'ouvrage cité, p. 30-35.

Une disposition naturelle lui impose irrésistiblement le respect de la loi morale, et, si d'autres mobiles ne venaient sans cesse combattre celui-là, il ne cesserait de lui obéir. Mais la sensibilité, bien qu'innocente en elle-même, le sollicite à son tour, et mêle incessamment ses besoins et ses motifs à ceux de la loi morale. Si l'homme obéissait exclusivement à celle-ci, il serait bon absolument, et s'il regardait les mobiles de sa nature physique comme devant régler seuls sa conduite, à l'exclusion de la loi morale, il serait absolument mauvais. Il n'est donc pas bon ou méchant, selon que tantôt il obéit à la loi, ou que tantôt il cède à d'autres motifs; car si la loi morale le sollicitait seule, il lui obéirait exclusivement sans être vertueux; et si la loi n'était pas en lui, il cèderait naturellement et sans crime aux inspirations des sens. La moralité de l'homme ne consiste donc pas dans la nature des motifs pris en eux-mêmes, mais bien dans la hiérarchie qu'il établit entre eux. Il est immoral, pervers, alors que tout en reconnaissant la souveraineté de la loi, il la subordonne à l'amour de soi et à ses inspirations, tandis que la loi doit être la condition suprême à laquelle ces mêmes inclinations peuvent être légitimement satisfaites.

Si donc il y a dans l'homme un penchant à intervertir ainsi l'ordre moral et à subordonner la loi à des maximes d'égoïsme, ce penchant sera par la même reconnu pour naturel, et comme il ne peut s'expliquer que par la liberté, il sera justement appelé mauvais. Ce mal est radical, parce qu'il corrompt la moralité jusque dans son principe. Il ne peut être déraciné en tant qu'originel; mais il doit être possible de le vaincre, en tant que l'homme est libre.

Un membre du parlement d'Angleterre, dans un mouvement d'indignation, s'écria un jour: « Tout homme a son prix.» S'il en était ainsi, s'il n'y avait pas de vertu si grande qu'elle fût à l'épreuve de la tentation, on pourrait appliquer à tous ces paroles de l'apôtre: « Il n'y a point de juste, pas un seul... Tous, sans distinction, sont des pécheurs et privés de gloire devant Dieu 1.»

### 4. De l'origine du mal dans la nature humaine.

En recherchant l'origine ou la cause première d'un fait donné, on peut considérer ce fait simplement dans son existence, ou comme un événement arrivé dans un certain temps. Dans le premier cas, l'origine en est rationnelle ou intelligible, dans le second, il est phénoménal et temporaire. Il y a contradiction à vouloir expliquer historiquement ou comme phénomènes des actes de liberté. Lors donc qu'on recherche l'origine du mal moral, il ne peut être question de son origine dans le temps.

Quelle que soit du reste l'origine de ce mal, de toutes les explications qu'on a essayées la moins convenable est celle qui le suppose transmis par héritage de génération en génération; car on peut appliquer au mal ce que le poëte a dit du bien: Genus et proavos, et quæ non fecimus ipsi, vix ea nostra puto.

Toute mauvaise action, lorsqu'on en recherche l'origine, doit être considérée comme si par elle l'homme sortait de l'état d'innocence. Toute action doit être jugée comme un acte primitif de la volonté. Quelle qu'ait été sa conduite antérieure, et quelles que fussent les conjonctures sous l'empire desquelles il ait agi, on peut dire qu'il ne devait pas la commettre; car nulle puissance au monde ne peut le forcer à abdiquer sa liberté.

Avec cette explication s'accorde fort bien la manière dont l'Écriture sainte raconte l'origine du mal. D'après cette tradition, le mal n'a pas son principe dans un penchant vicieux de la nature humaine, mais dans un acte de liberté, dans un premier péché, c'est-à-dire, dans la libre transgression de la

<sup>1</sup> P. 35-44.

loi morale, considérée comme un commandement de Dieu, et l'état antérieur au péché est un état d'innocence. La loi morale est présentée sous la forme d'une défense, comme il convient à un être à la fois sensible et raisonnable. Mais au lieu d'obéir à cette désense purement et simplement, les premiers hommes mettent en balance avec elle leurs inclinations naturelles. Ils commencent par douter de la sévérité et de l'obligation absolue de la loi; puis, par des raisonnements subtils, ils s'efforcent de ne voir dans l'obéissance qu'ils lui doivent qu'un simple moyen : l'égoïsme l'emporte sur la loi, et le péché est consommé. Mutato nomine de te fabula narratur. Telle est, dit Kant, notre propre histoire à nous tous. Nous avons tous péché, et péchons tous les jours dans Adam; seulement on suppose en nous un penchant inné au mal, tandis que ce penchant n'existait pas dans le premier homme, qui sortit innocent des mains de Dieu Mais on a déjà vu que ce penchant n'est autre chose que le principe par lequel on explique le mal, dont il est impossible de trouver historiquement l'origine dans la vie des hommes. On ne pouvait supposer un pareil penchant dans Adam sans en accuser la Providence, et cela n'était pas nécessaire pour lui qui est représenté comme étant tout d'abord en pleine possession de sa raison.

Du reste, l'origine rationnelle de ce penchant au mal, comme disposition à subordonner la loi morale à des motifs tirés de nos besoins comme créatures sensibles, est inexplicable. Le mal ne peut sortir que du mal, et pourtant nos dispositions primitives tendent au bien. Ce qu'il y a d'incompréhensible dans cette origine est exprimé dans la tradition biblique par l'intervention d'un être surnaturel. Elle présente le mal comme ayant pris naissance au commencement du monde, non dans l'homme, mais dans un esprit déchu de sa primitive destination, et l'homme comme succombant à la tentation, de telle sorte que tout espoir de

LA RELIGION DANS LES LIMITES DE LA SIMPLE RAISON. 11 réhabilitation ne lui est pas enlevé, et qu'il y a pour lui possibilité de retourner à son état primitif d'innocence.

 Observation générale<sup>2</sup>: De la réhabilitation morale, ou du rétablissement dans sa force de la disposition primitive au bien.

L'homme n'est bon ou méchant que par lui-même, par l'exercice de sa liberté; il ne peut donc devenir meilleur que par ses propres efforts. Si pour remplir sa destination, comme être moral, il lui fallait le concours d'une puissance étrangère, il faudrait au moins qu'il se rendit digne de cette assistance, et qu'il l'acceptât de son plein gré.

Il est tout aussi impossible de comprendre comment un homme naturellement méchant peut devenir bon, que d'expliquer comment né bon il peut se porter au mal. Ce dernier fait est cependant incontestable; il s'ensuit que la réhabi-

<sup>1</sup> Même ouvrage, p. 44-50. Kant fait ici une observation importante, et qui peut servir à caractériser la nature de son rationalisme en matières de religion. «Ce qu'on vient de dire, ajoute-t-il, ne doit pas être pris pour une interprétation de l'Écriture, qui n'est point de la compétence de la simple raison.» Tout ce que l'auteur a voulu faire, c'est de montrer quel profit on peut tirer de ce récit biblique pour la science morale, sans prétendre que tel soit le sens qu'y a attaché l'écrivain sacré.

<sup>2</sup> Chacune des quatre parties du traité est suivie d'une pareille observation générale. La première, dit Kant, pourrait être intitulée des effets de la grâce; la seconde, des miracles; la troisième, des mystères; la quatrième, des moyens de la grâce. Ce sont des parerga, sorte de hors-d'œuvre, qui ne font pas partie intégrante du traité, mais y touchent de fort près. La raison reconnaissant son impuissance à satisfaire à ses besoins moraux, a recours à des idées transcendantes pour y suppléer, mais sans se les approprier comme une possession réelle. Elle n'en conteste pas la réalité, mais elle ne peut les admettre dans la science. Elle ne renonce pas à ce qu'il peut y avoir dans le monde surnaturel de plus que ce qu'il lui est donné d'en connaître; elle le revendique comme un bien auquel elle a droit, avec une foi qu'on peut appeler réfléchie, et qui se distingue de la foi dogmatique, en tant que celle-ci se donne témérairement et avec peu de sincérité pour un savoir positif. Voir la note, p. 60.

litation n'est pas plus impossible que la déchéance. Nous éprouvons le besoin de cette réhabilitation; elle doit donc être possible. Mais comme elle ne peut se réaliser que par nous-mêmes, tout en supposant la nécessité d'une assistance surnaturelle, il faut admettre que malgré notre chute, il s'est conservé en nous un germe du bien, germe incorruptible, qui ne peut être l'amour de soi, puisque celui-ci, lorsqu'il est érigé en principe souverain de nos maximes, est précisément la source du mal.

Le rétablissement en nous dans toute sa force de la disposition primitive au bien, ne consiste donc pas à nous redonner la conscience d'un motif qui se serait comme effacé en nous. Le respect de la loi morale est indélébile, et s'il pouvait se perdre, il serait impossible de le faire renaître. Il ne sagit donc que de le rétablir en nous dans toute sa pureté, comme principe suprême de notre volonté. Le bien primitif qu'il s'agit de reconquérir, c'est la sainteté des maximes dans l'accomplissement de nos devoirs, sainteté dont l'homme qui la reconnaît pour le but de ses constants efforts, peut approcher par un progrès indéfini. La ferme résolution et l'habitude de se conformer à la loi morale, c'est la vertu, qui extérieurement consiste dans la légalité des actions, et intérieurement dans l'accomplissement du devoir pour lui-même. On peut revenir peu à peu à la légalité, en réformant ses habitudes vicieuses, et en écoutant les seuls conseils de la prudence et de l'honneur; mais on ne peut devenir vraiment vertueux que par une révolution dans les sentiments les plus intimes. Il faut revêtir, pour ainsi dire, un homme nouveau, ce qui ne peut s'effectuer que par une sorte de régénération, et comme par une création nouvelle.

Mais si la source même de la moralité est corrompue, comment l'homme pourrait-il, par ses propres forces, opérer cette révolution en lui? Il faut bien-que cela soit possible, puisque le devoir le commande. Pour concevoir cette possi-

bilité, il faut considérer la révolution comme nécessaire pour la façon de penser, et la réforme comme nécessaire pour la manière d'être et de sentir. Si par une seule et immuable résolution, l'homme convertit la maxime suprême de ses actions, par laquelle il était mauvais, dès lors il est devenu, quant au principe et quant à la façon de penser, un homme nouveau, un sujet disposé à vouloir et à faire le bien; mais il ne devient véritablement bon que par de constants efforts et une continuelle vigilance sur lui-même. La révolution se fait dans un instant et d'un seul coup; mais la réforme ne s'opère que lentement et par degrés. Dieu qui sonde les cœurs accepte l'intention pour le fait et voit la révolution par laquelle le pécheur s'est converti; mais aux yeux des hommes il n'y a qu'une réforme et un acheminement progressif vers le bien.

Il suit de là que la vraie culture morale ne date pas de la seule réforme des mœurs, mais d'un changement radical dans le caractère. Tout homme est naturellement disposé à respecter la vertu. Cette disposition est merveilleusement cultivée par des exemples de bonnes et nobles actions; mais il ne faut pas les faire admirer; il ne faut pas que l'observation d'un devoir, quelques sacrifices qu'elle ait coûtés, soit regardée comme une chose méritoire et extraordinaire.

Ce qui est vraiment digne d'admiration, ce n'est pas la vertu; c'est la disposition morale qui est primitivement en nous. Qu'est-ce que cette loi qui nous dispose pour lui obéir à sacrifier tout ce qui rend la vie désirable, et qui nous dit que nous sommes indignes de vivre si nous ne conservons l'existence qu'aux dépens de cette loi? Cette disposition qui nous annonce que nous sommes de race divine, par cela même qu'elle est incompréhensible, doit remplir l'âme d'un noble enthousiasme, et la rendre capable de tous les sacrifices. Le sentiment de ce qu'il y a de sublime dans notre destination morale, est le meilleur moyen de préparer en

nous cette salutaire révolution par laquelle la disposition au bien doit être rétablie dans sa force et sa pureté primitives.

Mais comment concilier la possibilité de cette réhabilitation par nous-mêmes avec le dogme de la corruption native de l'homme? Pour être incompréhensible selon les lois de la nature, elle n'en est pas moins possible, puisqu'elle nous est commandée. Dans la morale comme doctrine, le penchant inné au mal n'est d'aucun usage, et ne change rien à nos devoirs. Il ne peut être pris en considération que dans la morale pratique. Il nous apprend qu'il ne s'agit pas, en partant d'un état d'innocence, d'avancer vers la perfection; mais de corriger avant tout ce penchant par un renversement total de nos maximes, en donnant, par un exercice continuel de la vertu, la victoire à la loi morale comme principe suprême et absolu.

L'esprit de l'homme naturellement paresseux quant à l'œuvre morale, dans le sentiment de ce que cette régénération présente de difficultés en apparence insurmontables, a recours à des idées religieuses. Les religions peuvent être, sous ce rapport, divisées en deux classes : celles qui se réduisent à des pratiques, ayant pour objet de désarmer la justice divine, et celles qui sont essentiellement morales. Les premières faisant appel à la bonté de Dieu, enseignent que Dieu peut rendre les hommes heureux indépendamment de leur moralité, ou même les rendre meilleurs, pourvu qu'ils le lui demandent par d'instantes prières. Une religion toute morale, au contraire, et de toutes les religions publiques, le christianisme seul mérite ce nom, veut que l'homme fasse de son mieux pour être vertueux, et ce n'est qu'à ce prix qu'elle lui promet l'assistance de la grâce divine. Quel que soit le mode de cette assistance, et quelque salutaire qu'il soit d'y croire, si elle peut avoir lieu, elle ne peut faire défaut à ceux qui travaillent sincèrement à devenir meilleurs. L'essentiel, ce n'est pas de savoir en quoi elle consiste, mais de s'en LA RELIGION DANS LES LIMITES DE LA SIMPLE RAISON. 15 rendre digne par de constants efforts pour obéir à la voix de la conscience, qui est aussi la voix de Dieu 1.

#### CHAPITRE XII.

LA RELIGION CONSIDÉRÉE DANS LES LIMITES DE LA SIMPLE RAISON. ——
SECONDE PARTIE : DE LA LUTTE DU BON PRINCIPE AVEC LE MAUVAIS <sup>2</sup>.

Deux opinions sur la nature morale de l'homme sont également erronées: celle qui croit qu'il peut suffire à l'homme de laisser se développer librement les germes du bien qui sont en lui, et celle qui prétend qu'il est absolument incapable de s'amender par lui-même.

Les stoïciens comprenaient que la vertu demande du courage, qu'elle ne peut être que le fruit d'une victoire; mais ils méconnaissaient leur ennemi, en invoquant contre lui la seule sagesse, comme s'il n'y avait à lutter que contre l'indiscipline et la folie des passions. Ils fondaient leur principe de morale sur la dignité de la nature humaine, et faisaient noblement consister la liberté dans la domination de la raison sur les inclinations physiques et animales; mais ils supposaient à tort une volonté pure et intègre qu'il s'agirait uniquement d'éclairer et de guider.

Ce serait une chose aussi vaine que nuisible de vouloir supprimer les inclinations naturelles. Il suffit de les discipliner et de les mettre d'accord entre elles par la prudence. Mais pour réprimer ce qu'il y a dans l'homme de contraire à la loi morale, il faut plus que de la sagesse, il faut de la force et un vif sentiment du mal à vaincre; il faut l'attaquer jusque dans son principe, dans le penchant inné de subordonner la loi morale aux maximes de l'égoïsme, à des intérêts qui ne sont légitimes qu'autant qu'ils sont régis par elle. Ce n'est pas la chair et le sang qu'il faut combattre, mais un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 50-60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, p. 65-105.

esprit de malice qui a son siége au fond de l'âme, et qui, pour mieux nous séduire, prend souvent le masque de la raison et de la vérité, bien qu'il ne soit qu'illusion et mensonge 1.

Après ces observations préliminaires, Kant discute d'abord le droit du bon principe à la domination sur l'homme, et ensuite les prétentions opposées du mauvais principe.

## 1. Du droit du bon principe.

La seule chose que l'on puisse concevoir comme la fin de la création, comme l'objet de la divine providence, c'est l'humanité dans sa perfection morale, dont la félicité est la conséquence immédiate et nécessaire. L'idée de cet homme parfait est éternelle, elle procède de l'essence même de Dieu; il est son fils, sa parole, le logos, et tout est fait par lui et pour lui. En lui Dieu a aimé le monde, et ce n'est que par lui, en lui ressemblant, que nous pouvons devenir les enfants de Dieu.

S'efforcer de toute son âme de réaliser cet idéal de perfection, tel est le devoir général de l'humanité, et cette idée elle-même peut nous en donner la force. On peut dire que cet idéal est descendu du ciel sur la terre, qu'il s'est fait homme, pour nous servir de modèle. Il s'est abaissé jusqu'à nous, fils de la poussière, pour exercer sous nos yeux toutes les vertus humaines, pour semer autour de lui les préceptes et les exemples du bien, en triomphant de toutes les tentations au prix de tous les sacrifices, et en mourant pour le salut du monde.

L'homme ne peut espérer de devenir agréable à Dieu que par la foi pratique en ce fils de Dieu, par la foi en la puissance morale de la nature humaine, et par de constants efforts pour imiter ce divin modèle.

La réalité de cette idée de perfection est donnée par elle-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 65-68.

#### LA RELIGION DANS LES LIMITES DE LA SIMPLE RAISON. 17

même, en tant qu'elle est fondée dans notre raison pratique. Ce qui s'annonce comme un devoir doit être possible. La loi morale absolue ne peut ni s'expliquer ni se prouver par cela même qu'elle est absolue. Il n'est pas nécessaire que l'expérience vienne attester la réalité de l'idée de la perfection morale: il suffit pour cela du modèle qui est dans la raison. Cependant l'expérience en doit être possible.

Or si. à une certaine époque, un homme véritablement divin était en quelque sorte descendu du ciel, réalisant par sa vie l'idéal de perfection qui est en nous, et qu'il eût, par sa doctrine et par son exemple, produit une bienfaisante révolution dans les destinées du genre humain, il n'y aurait aucune raison pour voir en lui autre chose qu'un homme naturellement engendré, bien que l'on ne pût nier absolument qu'il ne fût né d'une manière surnaturelle. Il serait même de l'intérêt de la morale qu'il ne fût pas regardé comme ayant été au-dessus de l'humanité; car plus on admettrait de distance entre lui et la nature humaine, moins il serait propre à nous être proposé comme modèle. Si on se le représentait comme doué d'une volonté absolument pure et de forces surnaturelles, il serait encore pour nous un objet d'amour et d'admiration, mais non plus un exemple qu'on osât ou qu'on crût pouvoir imiter.

Trois difficultés, cependant, peuvent être soulevées contre la possibilité de réaliser l'idéal de la perfection.

L'Évangile nous dit: devenez saints, comme Dieu est saint. Mais la distance du mal, dont le principe est en nous, au bien vers lequel nous tendons, est infinie; et à moins que l'intention ne soit prise pour le fait, ce but ne peut jamais être atteint dans le temps. Pour résoudre cette difficulté, il faut admettre que la vertu consiste dans un progrès indéfini vers la perfection, et croire que le souverain juge nous tient compte de notre bonne volonté, qu'à ses yeux la pureté des sentiments équivaut à la moralité parfaite vers laquelle nous tendons.

TOME II.

En second lieu, comment pouvons-nous être sûrs de persévérer dans la route du bien, qui doit en même temps nous conduire à la félicité? Quelle que soit la confiance dans la pureté de nos sentiments et dans la fermeté de nos résolutions, comment ne pas trembler de retomber dans le mal, et de compromettre ainsi notre salut éternel avec notre moralité? Et puis, si le temps nous fait défaut, si la mort vient prématurément mettre un terme à nos efforts, que deviendrons-nous? A cette difficulté on peut répondre qu'il faut se garder à la fois d'un excès de confiance et du désespoir. Pourvu que nous soyons assurés que le principe du bien a pris le dessus en nous, nous pouvons espérer de persister dans la bonne voie, et la conscience de la pureté de nos maximes doit nous suffire, sans nous remplir de sécurité. Une entière sécurité ne serait ni possible, ni moralement utile; et ce manque de consiance, qui n'est pas le désespoir, est un motif de plus de veiller sur nous et de redoubler de zèle et de constance.

La dernière difficulté, la plus grave en apparence, est celle qui est fondée sur l'idée de la justice divine; quels que soient nos sentiments actuels, comment réparer le mal que nous avons fait et d'où nous sommes partis? Ne plus faire de nouvelles dettes, ce n'est pas payer les anciennes, et quoi qu'on fasse après la conversion, il n'y a jamais un excédant de bien que l'on puisse affecter à l'acquittement du passé. Cette dette, qui consiste dans le mal radical, ne peut pas non plus, rationnellement parlant, être payée pour nous par un autre, puisqu'elle n'est pas une obligation transmissible, mais toute personnelle, la plus personnelle.

Or, comme le mal moral, en tant qu'il est originairement non une transgression de quelque précepte particulier, mais une violation de la loi universelle, une perversion des maximes elles-mêmes, entraîne une responsabilité infinie, tout homme serait passible d'une peine également infinie. Comment satisfaire à cette justice, et comment concilier avec elle le nouvel état où l'homme est entré par sa régénération? Il implique de le considérer tout à la fois comme agréable à Dieu, et comme incessamment puni par lui. Voici la solution de cette difficulté selon Kant.

Par sa conversion l'homme quitte un état pour entrer dans un autre état; il meurt au péché et naît à la justice. Mais ce n'est là qu'un seul et même acte, parce qu'on ne saurait renoncer au mal qu'en devenant bon, ni devenir bon sans renoncer au mal. Le bon principe est donc tout aussi présent dans l'acte par lequel nous quittons le péché que dans celui par lequel nous embrassons la vertu, et la douleur qui accompagne justement le premier, naît véritablement du second. Les sacrifices que va subir l'homme régénéré, sont la punition du vieil homme, l'expiation du péché. Bien que physiquement, comme être phénoménal, il soit toujours le même homme, et punissable comme tel devant le tribunal qui est en lui, néanmoins comme être intelligible et devant un juge divin qui ne voit que la pureté des sentiments, il est moralement un autre. Aux yeux de ce juge, l'homme juste et innocent souffre zpour l'homme pécheur, et ces souffrances fournissent ainsi l'œuvre surérogatoire nécessaire pour satisfaire à sa justice.

Et en tant que cette pureté des sentiments est le fruit de la foi pratique en l'idéal personnissé de la perfection morale, le fils de Dieu, c'est celui-ci qui a expié les péchés du monde, et qui a satisfait pour nous à la justice divine, comme représentant et sauveur de l'humanité.

Cependant cette œuvre surérogatoire ne nous est attribuée que par une sorte de grâce, puisque nous n'avons aucun droit à n'être jugés que sur nos intentions, et que, nous accusant sans cesse, dans le sentiment de notre imperfection, nous sommes loin de nous absoudre nous-mêmes.

... L'utilité de cette déduction de la justification par la grâce est évidente. Elle prouve que l'absolution n'est possible que

Digitized by Google

par une sincère et véritable régénération pour le bien et par notre constance à y persévérer; que nul sacrifice, nulle macération, nulles génuflexions ne peuvent en tenir lieu.

# 2. Des prétentions du mauvais principe à la domination, et de sa lutte avec le bon principe.

Kant expose ici à sa manière, mais avec toute la délicatesse que commande le sujet, la tradition biblique de la lutte du mauvais principe personnissé avec le bon principe. Le démon séduit le premier homme et avec lui le genre humain tout entier. Jésus-Christ, dont la sagesse plus pure que celle de tous les philosophes semble descendre du ciel, et qui, bien que soumis du reste à toutes les nécessités de l'humanité, s'annonce comme un envoyé céleste, exempt du péché originel; le prince du mal, menacé dans son empire, après avoir vainement tenté de faire de lui son vassal, lui suscite des ennemis auxquels succombe le fils de Dieu. Mais celui-ci n'est vaincu que physiquement, et sa mort même nous montre l'humanité dans sa perfection morale, et par conséquent le triomphe du bon principe. Par son exemple, le fils de l'homme ouvre la porte de la liberté pour tous ceux qui, comme lui, sauront sacrisser au devoir la félicité de la terre.

En définitive, la lutte entre les deux principes ne se termine pas par la soumission absolue du mauvais principe; son empire est fortement ébranlé; mais il continue d'accabler de maux ceux qui cherchent à lui échapper par la liberté, réservant les biens de la terre à ceux qui lui restent fidèles.

On voit aisément, ajoute Kant, que si l'on dépouille cette tradition de son enveloppe mystique, elle offre un sens valable pour tous les temps, sens qui n'est peut-être pas le seul, mais qu'il doit être permis d'y trouver. Elle nous apprend qu'il n'y a de salut pour l'homme que dans la pureté

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 69-91.

LA RELIGION DANS LES LIMITES DE LA SIMPLE RAISON. 24 de ses sentiments et de ses maximes; que ce qui s'oppose à cette pureté, c'est moins l'indiscipline des sens qu'une sorte

cette pureté, c'est moins l'indiscipline des sens qu'une sorte de perversité radicale, de malice innée, qui ne peut être vaincue que par l'idée du bien, prise dans toute sa force et toute son intégrité, et jointe à la conscience que la loi morale est notre loi et fait partie de notre nature la plus intime.

3. Dans l'observation générale, placée à la suite de cette seconde partie, Kant aborde la question des miracles, considérés rationnellement et sous le point de vue pratique.

Pour fonder une religion morale, il faut que les miracles qui, selon les traditions, en ont accompagné l'établissement, en rendent finalement la croyance inutile; car il y a un manque de foi coupable à n'accorder de l'autorité aux préceptes du devoir, tels qu'ils sont gravés dans le cœur de l'homme, qu'autant que cette autorité est confirmée par des prodiges: «Si vous ne voyez des signes et des miracles, dit Jésus-Christ sur le ton du reproche, vous ne croyez point.» (S. Jean, IV, 48.)

On conçoit qu'une religion toute morale, qui vient remplacer une religion toute de cérémonies et qui a été établie elle-même par des miracles, soit regardée comme ayant été introduite de la même manière. Mais une fois établie, elle doit se soutenir par sa propre vérité. La raison peut respecter l'enveloppe mystique sous laquelle cette religion s'est produite sur la scène du monde, pourvu qu'on ne fasse pas une condition de notre salut et de notre vertu d'y croire et de la professer.

On peut admettre les miracles en théorie et pour le passé, mais non pratiquement et pour le temps actuel. La possibilité des miracles accordée, on en peut distinguer de deux sortes : ceux qui sont attribués à l'intervention de Dieu, et ceux opérés par une puissance démoniaque. On conçoit les premiers sans les comprendre. Dieu, auteur de l'ordre de choses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 91-98.

établi, peut l'intervertir à son gré. Mais la manière dont il déroge ainsi à ses propres lois, est un mystère pour la raison. Toutesois il reste un critérium du moins négatif de la vérité de ces miracles rapportés à Dieu: ils ne peuvent en aucun cas être admis qu'autant qu'ils ne blessent pas la morale. Mais les miracles attribués aux démons sont de tout point incompréhensibles, et il n'y a plus aucune règle pour les juger. Jamais un juge, quelque superstitieux qu'il soit d'ailleurs, n'admettra comme circonstance atténuante l'excuse d'un criminel qui prétendrait n'avoir cédé qu'aux suggestions d'un esprit malin; et dans l'appréciation ordinaire et raisonnable, la vertu d'un homme, de quelque assistance miraculeuse qu'il se vante, lui sera attribuée à lui seul. Ainsi quelle que soit notre conviction quant aux miracles, ils ne sont absolument d'aucun usage pratique<sup>2</sup>.

#### CHAPITRE XIII.

LA BELIGION CONSIDÉRÉE DANS LES LIMITES DE LA BAISON. — TROISIÈME-PARTIE : DE LA VICTOIRE DU BON PRINCIPE SUR LE MAUVAIS, ET DU RÈGNE DE DIEU SUR LA TERRE<sup>3</sup>.

Le plus haut prix du combat de l'homme de bien avec le mal, c'est la liberté; mais pour conserver cette liberté, il faut qu'il reste sans cesse avec le mal dans un état de guerre ouverte.

Si l'on réfléchit sur les causes de cet état périlleux, on voit qu'elles sont surtout dans nos rapports avec nos semblables. Les passions les plus ardentes et les plus dangereuses naissent de la société, du seul fait de la société. Il faut donc ou renoncer à la société, ce qui est impossible, ou trouver le moyen de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXIV, chap. IV, l'histoire du roi.Sabacon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ouvrage cité, p. 99-104.

<sup>3</sup> Là-méme, p. 109-177.

former une association ayant pour but le développement de la moralité même ét le triomphe du bien : réunir tous les hommes sous la bannière de la loi morale, tel est le problème et le devoir de l'humanité. Cette république morale, règne de la vertu, suppose la société ordinaire; mais elle s'en distingue par son principe et par son but.

# 1. Idée philosophique de la victoire du bon principe au moyen de l'établissement du règne de Dieu sur la terre.

Le principe de la société civile, c'est le droit et la coercition; celui de la cité morale, la vertu et la liberté. Celle-là est à celle-ci ce que l'état de nature est à elle-même. La société morale ne peut être fondée sur la société civile que par le libre concours de ceux qui doivent la composer. Toute coercition à cet égard irait contre son but.

Une société civile ne comprend qu'un seul peuple, la société morale tend à embrasser le genre' humain. Tout homme qui ne fait pas partie de cette association, est à son égard dans l'état de nature, état de guerre permanent, et d'où il est de son devoir de sortir.

C'est là un devoir, non de l'homme envers l'homme, mais de l'humanité envers elle-même. Toute espèce d'êtres raisonnables a une fin commune qui est pour elle le souverain bien. Ce but ne peut être atteint par des efforts individuels, mais seulement par un système d'efforts réunis. L'idée d'un empire universel de la vérité et de la justice suppose celle d'un être moral supérieur, qui dirige les forces de tous vers un effet commun.

L'idée d'une république morale est identique avèc celle d'un peuple de Dieu sous des lois morales. Tous les individus composant une société sont sujets à une législation publique, expression de la volonté d'un législateur; dans la société morale ce législateur ne peut être le peuple lui-même, mais

un autre qui voit et juge le cœur et les intentions, parce que ici les lois ont pour objet la moralité, qui est chose tout interne. Ce législateur ne peut être que Dieu, comme providence morale. Les lois cependant, bien que considérées comme des commandements de Dieu, ne doivent pas être conçues comme émanées seulement de sa volonté souveraine, mais encore comme l'expression de la nature même des êtres raisonnables. Une telle société n'a du reste rien de commun avec la théocratie historique.

L'idée d'un peuple de Dieu n'est réalisable humainement que sous la forme d'une Église. Cette idée sublime se rapetisse naturellement entre les mains de l'homme, et devient une institution qui n'en représente que la forme. Dieu seul peut faire des hommes un peuple de Dieu; mais ce n'est qu'en agissant comme si tout dépendait d'eux qu'ils peuvent espérer que la sagesse divine viendra à leur secours.

Cette église est invisible en tant qu'idéale, et visible en tant que cet idéal cherche à se réaliser. Les caractères ainsi que les nécessités d'une véritable Église sont :

- 1° L'universalité, ou l'unité quant à l'essentiel, laquelle n'exclut pas des divergences d'opinions quant à des points secondaires;
- 2º La pureté des motifs, qui exclut tout autre but que celui de la perfection morale, toute superstition et tout fanatisme;
- 3° La liberté, qui est tout aussi contraire à une démocratie anarchique qu'au despotisme de la hiérarchie;
- 4° L'immutabilité de sa constitution fondamentale, avec la faculté de faire à son administration tous les changements que les circonstances peuvent rendre nécessaires.

La constitution de toute Église part toujours de quelque foi historique, qu'on peut appeler foi ecclésiastique, et qui se fonde le mieux sur un code sacré. La foi religieuse pure, comme foi rationnelle, peut seule fonder une église universelle, tandis qu'une foi purement historique ne peut se transmettre à tous.

également. Mais telle est la faiblesse de la nature humaine qu'elle se persuade difficilement que la foi rationnelle et la moralité des actions puissent suffire, et qu'elle a besoin d'un culte extérieur par lequel elle croit rendre hommage à la divinité. Toute religion consistant à considérer Dieu comme souverain législateur, il faut examiner comment il veut être adoré et obéi. Nul doute quant à ce qu'il exige de nous sous le rapport moral, chaçun trouvant en soi l'expression de la volonté divine; et il est évident que sous ce point de vue il n'v a qu'une seule religion comme il n'v a qu'un seul Dieu, une religion toute morale. Si l'on admet de plus des lois religieuses positives, ces prescriptions n'étant pas données dans la raison, il faut, pour les croire obligatoires, supposer une révélation, et à la foi rationnelle s'ajoute alors une foi historique. Mais la condition essentielle de tout culte étant nécessairement la loi morale innée, il s'ensuit que les lois religieuses positives ne peuvent être regardées que comme un moyen de mieux faire exécuter cette loi souveraine. Cette décision de la raison est confirmée par l'Évangile 1. Du reste le sentiment de ce besoin d'une association morale pour assurer l'empire de la vertu, que la raison proclame, en précède historiquement la connaissance. La foi religieuse positive exista avant la foi rationnelle; il y eut des temples affectés au culte seul avant les églises ou les assemblées proprement dites; des prêtres, comme simples ministres du culte, avant les pasteurs, et aux yeux de la foule le service divin est encore au-dessus de l'enseignement, et le prêtre au-dessus du pasteur.

Une foi historique étant nécessaire, il importe à sa durée qu'elle se fonde sur un code sacré, reconnu pour authentique. Alors, disait Kant en 1793, elle résiste aux révolutions les plus violentes. Heureux si un pareil livre, respec-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir entre autres les paroles de Jésus-Christ dans l'évangile selon S. Mathieu, VII, 21.

table par son antiquité, outre les statuts positifs, renferme la religion morale la plus pure et la plus complète : dans ce cas son autorité est inébranlable.

La foi de l'Église doit être souverainement interprétée par la foi religieuse pure. Quel que soit le contenu de la foi positive, elle est soumise à l'interprétation de la raison pratique, et de tout temps la raison a usé de ce droit. Alors même qu'un texte sacré est admis comme révélation divine, il doit être interprété d'après les besoins moraux de l'humanité, qui sont l'objet de toute religion. Mais l'interprétation rationnelle suppose l'exègèse, qui établit le sens véritable du texte, et la critique, qui en vérifie l'authenticité et l'intégrité.

Cependant, outre la raison et la science, il se présente un troisième interprète, qui fait appel au sentiment, à un prétendu sens intime des choses divines. Le sentiment mystique ne saurait être admis à prononcer sur le véritable sens des saintes Écritures : ce n'est que l'expression de la manière toute subjective dont tel ou tel individu est affecté par les paroles du texte sacré.

Ainsi la seule règle de la foi positive d'une Église, c'est l'Écriture, et le seul interprète légitime de celle-ci, c'est la raison aidée de la science philologique. Par l'effet de cette interprétation la foi historique tend incessamment à se convertir en foi rationnelle, et par ce passage insensible de la première à la seconde se prépare l'universalité du règne de Dieu sur la terre. Par une conséquence nécessaire de notre nature morale et de toutes nos dispositions, la religion tend à se dégager peu à peu des statuts et observances fondés sur la foi historique, à devenir religion pure, et à dominer sous cette forme sur tous les hommes. La lisière des traditions sacrées, à mesure que l'humanité grandit, devient inutile pour la conduire, et, si l'on persiste à la maintenir, elle finit par être regardée comme une entrave à son développement légitime. L'enfant devenu homme dépose ce qui tient

à l'enfance 1. La différence entre les laïques et les clercs s'efface; de l'égalité naît la liberté sans anarchie; car chacun, en obéissant à sa loi, sait qu'il obéit en même temps à la loi universelle, à la loi de Dieu. Mais ce progrès vers le règne de la raison et de la liberté n'est pas le produit précipité des révolutions. Le culte de la raison ne se décrète pas à une époque donnée. Il ne peut être que l'effet de réformes lentes et graduelles. Le triomphe de la religion rationnelle pure, comme d'une révélation divine permanente, peut seul préparer ce nouvel ordre de choses que la philosophie appelle de ses vœux, et ce triomphe lui-même ne peut être amené que par le progrès lent et continu de la raison.

On peut dire avec vérité que le règne de Dieu est venu, lorsque le principe seul du passage insensible de la foi positive à la foi rationnelle est universellement admis, et que l'idée de ce règne s'est établie, quelque loin de nous qu'en soit encore la réalisation. Ce principe contient le germe d'un perfectionnement indéfini, et marque virtuellement l'avénement de l'empire de la raison, de la paix et de la vertu<sup>2</sup>.

# 2. Idée historique de la victoire progressive du bon principe et de l'établissement de sa domination sur la terre.

Philosophiquement parlant, il n'y a une histoire des religions qu'autant que l'on en compare les formes diverses et changeantes avec la foi religieuse pure, une et invariable; et la seule religion positive qui mérite d'être considérée historiquement dans ses rapports avec l'établissement définitif de l'Église universelle ou le règne de Dieu, est celle qui dès le commencement renfermait le principe de ce règne, avec une tendance marquée à le réaliser et à devenir foi religieuse pure.

<sup>1</sup> Epître aux Éphésiens, IV, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, p. 109-147.

Il n'y a rien de pareil, selon Kant, dans le judaïsme, religion toute nationale, qui, à vrai dire, n'était pas même une religion, puisqu'elle n'avait d'autre but que de servir de fondement au gouvernement temporel et politique, et non d'assurer la moralité intime, et qu'elle ne tenait aucun compte de l'immortalité de l'âme. L'histoire de l'Église universelle n'a donc rien à faire avec le judaïsme, et ne commence qu'avec la naissance de la religion chrétienne. Le christianisme, quoique sorti physiquement de la religion juive, est un entier abandon de celle-ci, et, fondé sur un principe tout nouveau, il produisit une véritable révolution dans les choses religieuses.

L'auteur de l'Évangile, qui s'annonça comme un envoyé du ciel, se montra digne de cette mission, en opposant au culte extérieur et cérémoniel le culte moral et spirituel, et en donnant l'exemple de toutes les vertus. Après avoir réalisé l'idéal de la perfection morale de l'humanité, tout en retournant au ciel d'où il était venu, il a pu dire avec vérité qu'il restait néanmoins au milieu de ses disciples jusqu'à la fin du monde.

Depuis son origine jusqu'au moment où il y eut dans son propre sein une classe savante, l'histoire du christianisme est obscure. On ignore à peu près l'effet que la nouvelle religion exerça sur la moralité de ses adhérents durant cette première période, et plus tard leur moralité laissa beaucoup à désirer. Les abus de la vie monastique et contemplative, de grossières superstitions, le despotisme et l'intolérance de la hiérarchie ecclésiastique, des divisions sanglantes, la décadence de l'empire d'Orient hâtée par les querelles théologiques, l'occident en proie à l'ambition de la cour romaine, les foudres de l'excommunication, la servitude de la pensée, les bachers de l'inquisition, la guerre civile : voilà trop longtemps ce qui remplit les annales de l'Église chrétienne; et cependant son fondateur avait voulu établir une religion pure et toute morale. Tous ces maux furent la suite de la

fondement d'une religion universelle.

Enfin, ajoute Kant, les temps sont devenus meilleurs. L'idée d'une foi rationnelle pure a pris racine au sein de la chrétienté; elle est professée publiquement par un grand nombre de personnes, et ne peut manquer de se répandre de plus en plus. Son progrès cependant est à deux conditions, savoir : 1° Qu'on apporte une juste réserve dans les jugements sur tout ce qui s'appelle révélation, la raison n'ayant pas le droit de nier qu'un livre tout divin sous le rapport de la morale, puisse être révélé en général; 2º qu'il soit bien reconnu que toute l'histoire sacrée doit être interprétée dans un intérêt moral, et que la vraie religion ne consiste pas à savoir et à professer ce que Dieu a fait pour notre salut, mais ce que nous devons faire pour nous en rendre dignes.

Favoriser le progrès de ces principes est le devoir des gouvernements; mais ils encourent une grave responsabilité s'ils travaillent à en empêcher le paisible développement dans l'intérêt de telle ou telle forme de la religion historique.

Après quelques réflexions sur les prédictions symboliques du nouveau testament concernant l'avénement du règne de Dieu et son triomphe définitif, Kant termine en citant l'Évangile selon S. Luc., XVII, 20-21. «Or, quand viendra le règne de Dieu?» demandèrent les Pharisiens à Jésus-Christ, et il leur répondit : « Le règne de Dieu ne viendra pas avec éclat, et. l'on ne dira point : il est ici, ou il est là; car voyez il est au milieu de vous 1.»

Dans une observation générale, Kant s'occupe des mystères, considérés du point de vue philosophique.

Les mystères, qui sont de toutes les religions, bien qu'ils ne puissent être compris théoriquement, doivent être d'un usage pratique. On peut les considérer théologiquement,

.!. Même ouvrage, p. 148-164.

c'est-à-dire, comme divinement inspirés, et comme faisant partie de la foi rationnelle pure; il appartient à la philosophie d'examiner s'il y a des mystères dans la raison.

La liberté, que nous fait connaître la loi morale, n'est pas un mystère; mais ce qui est un mystère, c'est le principe de cette liberté, parce qu'il est au-dessus de toute connaissance. L'homme ne pouvant réaliser par lui-même l'idée du souverain bien, qui est cependant inséparable de la moralité, se trouve amené à la foi en un être tout-puissant, qui gouverne le monde dans des vues morales. C'est là un mystère qui a sa source dans la raison pratique. Elle voit en Dieu: 1º le créateur du ciel et de la terre, et spécialement l'auteur de la loi morale; 2º le conservateur du genre humain, l'arbitre de ses destinées; 3º le gardien de ses lois et un juge. Cette foi en la sainteté, la bonté et la justice de Dieu se retrouve dans les religions de tous les peuples civilisés. Elle attribue à la divinité les trois pouvoirs qui président au gouvernement des peuples, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le christianisme, le premier, l'a proclamée publiquement.

De cette foi résultent trois mystères révélés par la raison elle-même, savoir :

1° Celui de la vocation de l'homme, par laquelle il est appelé à devenir citoyen d'un état moral. Bien que parfaitement claire sous le rapport pratique, cette vocation demeure un mystère impénétrable pour la raison spéculative, puisqu'elle nous représente l'homme d'un côté, comme dépendant de Dieu dont il est la créature, et comme ne pouvant agir que selon la nature qu'il tient de lui, et d'un autre côté comme libre et comme devant se porter au bien de luimême.

2º Le mystère de la justification ou de la satisfaction. L'homme ayant en lui un penchant au mal, ne peut remplir parfaitement ses devoirs par lui-même. Il a besoin d'une LA RELIGION DANS LES LIMITES DE LA SIMPLE RAISON. '51 assistance, d'un secours de surérogation pour satisfaire à la justice. C'est encore la un mystère.

3° Le mystère de l'élection. La disposition nécessaire pour recevoir cette assistance surérogatoire, ne dépend pas de l'homme naturellement porté au mal. Elle est donc l'effet d'une grâce dispensée selon la volonté de Dieu. Or, comment concilier ensemble cette dispensation de la grâce avec l'idée que nous nous faisons d'ailleurs de la justice divine?

Ces mystères échappent à tout effort de la raison pour les comprendre; mais pour nos besoins moraux, nous en savons assez. Nous savons que le but de la perfection morale, but vers lequel nous devons tendre sans cesse, c'est l'amour de la loi, par lequel seul nous pouvons mériter l'amour de Dieu, que nous adorons sous le triple attribut de la bonté, de la justice et de la sainteté.

### CHAPITRE XIV.

LA RELIGION DANS LES LIMITES DE LA RAISON. QUATRIÈME PARTIE: DU VRAI CULTE ET DU FAUX CULTE SOUS L'EMPIRE DU BON PRINCIPE, OU DE LA RELIGION ET DE LA SUPERSTITION<sup>2</sup>. — OBSERVATIONS:

Le règne de Dieu ne peut s'établir que par une religion et sous la forme extérieure d'une église. Dieu seul peut réellement fonder son règne; mais si la constitution de l'Église est de Dieu, son organisation et son administration sont des hommes: de là ses défauts et la nécessité des réformes.

Une église suppose un culte. Le vrai culte est celui qui a pour objet de réaliser l'idée du règne de Dieu, fondement de toute véritable religion, et de substituer peu à peu la foi religieuse pure à la foi positive. Si au contraire les serviteurs de l'Église rejettent cette idée, en déclarant la foi historique

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 165-175.

<sup>1:112</sup> Même ouvrage, p. 181-244.

seule nécessaire, on peut, à juste titre, les accuser de pratiquer un faux culte<sup>1</sup>.

Après avoir ainsi caractérisé d'une manière générale le culte véritable et le faux culte, Kant traite dans un premier chapitre Du culte en général, et dans le second Du faux culte des religions positives.

## I. Du service religieux en général.

Kant commence par définir la religion et les diverses manières de voir sur la nécessité et la réalité de la révélation.

La religion prise subjectivement, dit-il, est la reconnaissance de tous nos devoirs pour des commandements de Dieu. Il résulte de cette définition que la connaissance objective de l'être divin n'est pas essentielle à la religion, et ensuite qu'il n'y a point envers Dieu de devoirs spéciaux, devoirs de cour par l'accomplissement desquels on puisse se rendre agréable à la divinité. Ce respect mêlé de crainte que nous lui devons ne se témoigne pas par des actes particuliers : c'est une disposition religieuse qui accompagne toutes nos actions morales.

Une religion dans laquelle j'ai besoin de savoir qu'une chose est un commandement divin pour la regarder comme un devoir, est fondée sur la révélation. Au contraire celle où pour reconnaître quelque chose pour commandé par Dieu, j'ai besoin de savoir d'abord que c'est un devoir, c'est la religion naturelle. On peut appeler rationaliste en matières de foi celui qui regarde la religion naturelle seule comme moralement nécessaire; naturaliste, celui qui nie la réalité de toute révélation surnaturelle; rationaliste pur, celui qui, tout en admettant celle-ci, prétend qu'il n'importe pas essentiellement à la religion de la connaître et d'y croire; supernaturaliste, enfin, celui qui regarde la foi en la révélation

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 181-184.

comme nécessaire à la religion. Ces dénominations sont encore aujourd'hui la base du langage théologique en Allemagne.

Le vrai rationaliste, sidèle à son titre, ne peut nier ni la possibilité de la révélation, ni même sa nécessité comme mesure providentielle pour un plus prompt établissement de la vraie religion. La discussion ne peut donc porter que sur les prétentions réciproques du rationalisme pur et du supernaturalisme pur.

Abstraction faite de leur origine, et à ne les considérer que sous le rapport de leur contenu, les religions sont ou naturelles, en ce sens qu'il suffit de la simple raison pour les comprendre et s'en convaincre, ou savantes, lorsque pour cela il faut de l'érudition. Une religion ne peut devenir universelle qu'autant que, par sa conformité avec la raison, elle est universellement transmissible.

Une religion, quoique naturelle, peut néanmoins, être révélée, c'est-à-dire, on peut la considérer comme ne renfermant rien qui soit au-dessus de la raison, ou plutôt de la foi rationnelle, et pourtant comme révélée à une certaine époque, pour en hâter l'introduction. Dans ce cas cette religion est historiquement révélée, et naturelle quant à son contenu. Toute trace du fait de la révélation pourrait s'effacer dans la mémoire des hommes, sans qu'elle perdit rien de sa force et de sa certitude, tandis qu'une religion qui tire toute sa vérité de son origine prétendue surnaturelle, périrait avec les documents et les souvenirs sur lesquels elle se fonde.

Mais en partie du moins toute religion révélée doit renfermer certains principes de la religion naturelle. L'idée même de religion est une idée rationnelle pure, à laquelle la révélation ne peut venir que s'ajouter. Une religion révélée peut donc encore être considérée d'une part comme religion naturelle, et de l'autre comme religion savante, et l'on peut TOME II.

Digitized by Google

examiner ce qu'elle renferme d'éléments de l'une et de l'autre nature <sup>1</sup>.

C'est ce que Kant va faire quant à la religion chrétienne, telle que Jésus-Christ l'a fondée, en la considérant d'abord comme religion naturelle, et ensuite comme religion savante.

1. De toutes les religions historiques, le christianisme primitif est celle qui est la plus conforme à la foi rationnelle pure, et celle qui peut le plus facilement se transmettre à tous. Jésus-Christ fut le fondateur, non de la religion pure de tous statuts extérieurs et écrite dans le cœur de l'homme, mais de la première véritable Église, destinée à servir de forme visible à l'Église invisible. Les vérités rationnelles qu'il enseigne, loin d'être prouvées par ce qu'il y a de divin dans sa mission, servent au contraire de preuve à celle-ci.

Kant cite ici toutes ces paroles de Jésus-Christ empreintes d'une morale si pure et si sublime, et qui, selon lui, prouvent que toute cette religion n'avait d'autre but que la plus grande et la plus universelle moralité possible <sup>2</sup>.

Voilà donc, continue Kant, une religion complète qui peut se communiquer et se persuader à tous, et confirmée de plus par l'exemple de celui qui la promulgua. Si quelquefois il s'appuie sur les lois et les usages du mosaïsme, c'est uniquement pour s'accommoder aux préjugés de ses auditeurs, et c'est cette accommodation (comme on dit en Allemagne) qui rend nécessaire une interprétation savante<sup>3</sup>.

2. En tant qu'une religion présente comme nécessaires des articles de foi qui ne sont pas du domaine de la raison, à moins d'admettre une révélation continue, elle ne peut être transmise authentique aux temps à venir qu'autant que la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 184-188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kant cite principalement le sermon de la montagne dans l'évangile selon S. Mathieu, V, VI et VII; puis XIII, 31-33; XV, 29, 35-40. S. Luc, XVI, 39. Nous reproduisons dans les suppléments ce morceau remarquable, avec plusieurs autres. Voir la note I.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ouvrage cité, p. 188-196.

garde en est confiée à une société savante. En considérant la foi chrétienne d'une part comme une foi rationnelle, et de l'autre comme une foi historique, on peut regarder la première comme librement adoptée, la seconde comme imposée. De là un double culte : celui qui est motivé par la foi historique, et celui qui est fondé sur la foi morale et rationnelle : ensemble ils forment le culte de l'Église.

La foi chrétienne comme foi savante n'est point imposée à tous au même degré et de la même manière : elle est admise par les savants d'après les documents, et par les autres sur l'autorité de la science traditionnelle.

Dans l'enseignement de la foi chrétienne il importe de commencer par ce qu'il y a de rationnel et de naturel, et de finir par les articles de la foi positive, en ne donnant cette dernière que comme un moyen d'affermir la foi rationnelle pure. Sur ce principe est fondé le vrai culte. Agir autrement, mettre la foi historique au-dessus de la foi véritablement religieuse, c'est sacrifier le but au moyen et tomber dans le faux culte. Dans une Église qui professe ce faux principe, la foi est aveugle, le culte un service matériel et inintelligent; au lieu de ministres, elle a des officiers; le ministère sacré y affecte le commandement, et le prétendu serviteur de Dieu devient un commandeur des croyants 1.

## II. Du faux culte divin dans une religion composée de statuts positifs<sup>2</sup>.

La vraie religion ne renferme que des lois, des principes pratiques, dont nous comprenons la nécessité absolue, et que par conséquent nous pouvons reconnaître pour révélés dans la raison. Il ne peut y avoir de statuts donnés pour divins que dans l'intérêt de l'Église. Faire de la foi en ces statuts la

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 196-199.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, p. 202-244.

condition suprême de toute religion, est une méprise, une erreur superstitieuse, et le culte qui en dérive, un faux culte, faux en ce qu'il est directement opposé au culte véritable, à celui que Dieu lui-même exige.

Ce second chapitre traite: 1° de la cause générale de cette illusion religieuse, ou de cette opinion qui regarde les statuts positifs comme l'essence de la religion; 2° du principe moral opposé à cette grave erreur; 3° du gouvernement des prêtres présidant au faux culte; enfin 4° de la conscience en matières de foi religieuse.

- 1. Le faux culte a son principe dans l'anthropomorphisme théologique. Nous faisons Dieu à notre image. On se persuade que Dieu nous tiendra compte de tout ce que nous faisons uniquement pour lui plaire, pourvu que ces actes de dévotion, tout extérieurs qu'ils sont d'ailleurs, ne soient pas contraires à la morale; on croit pouvoir mériter sa faveur et apaiser sa justice par des hommages réitérés, par des solennités pompeuses, des privations, des mortifications. Cependant on se dispense de travailler sincèrement à corriger son cœur. Ces exercices de piété, qui ne devaient être qu'un moyen d'élever l'âme, et de la disposer au bien, on leur donne une valeur absolue, on en fait le but même et l'essence de la religion.
- 2. Kant pose en principe que tout ce que, indépendamment d'une vie honnête, l'homme croit pouvoir offrir à Dieu pour se le rendre favorable, repose sur une erreur et constitue un faux culte. Ce principe ne nous empêche pas d'admettre la nécessité de l'assistance divine; mais il n'importe pas à notre moralité et à notre salut de connaître la nature de cette assistance.

La raison nous dit que celui qui fait sincèrement tout ce qui est en son pouvoir pour devenir meilleuf de jour en jour, peut espérer que la sagesse suprême suppléera d'une ma-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là-même, p. 202-205.

nière quelconque à son imperfection, bien que la raison ne comprenne pas ou qu'elle ignore en quoi consiste ce secours surnaturel. Si, après cela, il y avait une Église qui prétendit connaître parfaitement ce mystère et condamner tous ceux qui l'ignorent, quel serait celui qui manquerait réellement de foi, de celui qui a confiance en Dieu, malgré son ignorance des voies de Dieu, ou de celui qui désespèrerait s'il ne savait exactement comment il sera sauvé? Au fond ce dernier fait peu de cas de sa connaissance, sentant bien que savoir quelque chose n'est pas un mérite, surtout si on ne le sait que par révélation; mais il fait de sa foi et de son savoir parade devant Dieu et les hommes, espérant ainsi se concilier à bon marché la faveur du ciel. C'est un débiteur qui s'imagine pouvoir payer ses dettes avec de belles paroles.

Ce faux principe une fois admis, la superstition n'a plus de bornes. Pourvu que la moralité ne soit pas ouvertement violée, tout est arbitraire dans le faux culte. Depuis le sacrifice en paroles jusqu'à celui de sa personnalité, l'homme superstitieux offre tout à Dieu, excepté la pureté du cœur.

Enfin, si l'on accorde qu'il y ait des actes qui soient agréables à Dieu par eux-mêmes, et indépendamment de toute moralité, il n'y a aucune différence essentielle entre le culte le plus grossier et celui qui le paraît le moins. Que le dévot fréquente assidûment les temples, ou qu'il fasse des pèlerinages à Jérusalem, qu'il prononce les prières des lèvres, ou que, comme le Tibétain, il les fasse parvenir à leur adresse écrites sur des cylindres que fait tourner un esclave, tout cela a même valeur.

Pour obvier ou remédier à toute superstition, une véritable église, à côté de ses statuts positifs, dont elle ne peut se passer actuellement, doit renfermer un principe qui reconnaisse la moralité la plus parfaite pour le but suprême de toute religion et de toutes les institutions ecclésiastiques.

<sup>1</sup> Même ouvrage, p. 205-211.

3º En jugeant sévèrement ce qu'on appelle en France l'esprit prêtre 1, c'est-à-dire, cet esprit de domination sacer-dotale qui s'exerce par les choses sacrées dans un intérêt qui n'a rien de moral ni de vraiment religieux, Kant déclare qu'il n'entend désigner spécialement les ministres d'aucun culte particulier. Toutes les communions, à ses yeux, méritent un égal respect en tant que toutes s'efforcent de représenter le règne de Dieu sur la terre sous des formes visibles, et un égal blàme en tant qu'elles prennent ces formes pour l'expression de la chose elle-même.

L'adoration de puissances invisibles née de la conscience de notre faiblesse, avant d'être une religion proprement dite, fut un culte servile : le temple précéda l'Église.

Il y a sans donte une grande distance du Chamane tongouse au prélat européen qui prétend dominer sur l'État et sur l'Église, ou du Wogoul de Sibérie, qui le matin se pose sur la tête la patte d'un ours, et lui adresse cette courte prière: Ne me tue pas! au puritain du Connecticut; mais. le principe de leur foi est le même, en ce que tous ils font consister l'essence de la religion dans la croyance à de certaines propositions et l'observation de certains statuts. Ceuxlà seulement se distinguent d'eux qui font consister le culte principalement dans la pureté des sentiments et la moralité des actions. Tous se proposent de se rendre propice la puissance invisible, qui décide souverainement des destinées humaines. Il n'y a de différence que dans les moyens qu'ils emploient à cet effet. S'ils concevaient Dieu comme une intelligence toute sainte, ils se convaincraient aisément qu'ils ne peuvent se le rendre favorable que par une vie sans reproche. Mais à ce culte du cœur peut se joindre un culte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kant emploie le mot *Pfaffenthum*, du mot *Pfaffe*, dérivé de *papa*, par lequel on désignait au moyen âge les prêtres, et qui depuis longtemps ne se prend plus en allemand qu'en mauvaise part et emporte une idée de blâme et de mépris.

extérieur, et ensemble les deux cultes forment le service divin. Reste à savoir s'ils sont également essentiels, ou si l'un doit être subordonné à l'autre. Or, il est évident que le culte moral plaît à Dieu par lui-même, d'où il résulte que le culte positif ne peut être que secondaire, et un moyen seulement de mieux remplir l'objet du culte moral.

Prétendre, par des actes n'ayant rien en soi qui puisse immédiatement être agréable à Dieu, mériter l'assistance divine, c'est se croire en possession de l'art de produire des effets surnaturels par des moyens tout naturels : c'est de la magie, ou plutôt une sorte de fétichisme, dont l'absurdité est de toute évidence. Lorsque, au contraire, tout en faisant de son mieux pour plaire à Dieu par une conduite morale, on cherche en outre à mériter par de certaines pratiques religieuses, l'assistance divine si nécessaire à notre faiblesse, on compte encore sur quelque chose de surnaturel; mais au lieu de prétendre l'effectuer, on espère seulement de s'en rendre digne.

Deux choses peuvent être bonnes en soi et réunies; mais quand il s'agit de les combiner, tout dépend de la place qu'on assigne à chacune d'elles. Des deux parties qui constituent la religion d'une Église, donner à la partie rituelle et positive la première place, et en faire la condition suprême du salut, c'est fausser le culte. Le vrai culte consiste à ne considérer les statuts positifs que comme un moyen, et à faire de la moralité la condition souveraine de toute religion.

Il y a fétichisme et despotisme clérical partout où ce ne sont pas les principes de la moralité, mais des prescriptions arbitraires, des croyances et des statuts positifs, qui forment la base et l'essence de la religion. Que ce fétichisme soit plus eu moins grossier, que l'Église qui le professe soit monarchique, aristocratique ou démocratique, sa constitution fondamentale est toujours despotique, et le mal est le même. Partout où une foi positive et despotiquement arrêtée forme

la loi fondamentale et souveraine, domine un clergé qui croit pouvoir se passer de la raison et même de l'érudition, parce qu'il se regarde comme le seul dépositaire et l'interprète exclusif des volontés du législateur invisible, et comme le dispensateur des mystères et des grâces de la religion.

4. C'est à la conscience morale à nous servir de règle et de guide dans les matières religieuses.

Le sentiment moral (das Gewissen) est une conscience qui est obligatoire en soi. C'est une ancienne et bonne maxime: Dans le doute abstiens-toi. Lorsqu'au contraire j'ai la conscience qu'une action est juste, elle est un devoir absolu. C'est à l'entendement à décider si une chose est juste ou non, et non pas à la conscience morale, ou pour mieux dire, celle-ci résulte des décisions du jugement. Lorsque je veux agir, j'ai besoin de savoir si ce que j'ai dessein de faire est juste. Il n'y a pas de probabilisme en morale. La conscience du bien et du mal est le jugement moral se jugeant lui-même<sup>2</sup>.

Un inquisiteur, par exemple, a beau être attaché à sa foi jusqu'à braver le martyre; s'il est appelé à juger un hérétique, et qu'il le condamne à mort, peut-on dire de lui qu'il l'ait jugé selon sa conscience, que sa conscience lui ait commandé cette cruauté d'une manière absolue? L'humanité est un devoir de toute certitude, tandis que l'erreur est possible quant aux dogmes fondés uniquement sur la foi historique. L'inquisiteur, quelle que soit d'ailleurs sa conviction, en condamnant un homme pour des doctrines traditionnelles, viole donc un précepte certain pour obéir à un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 211-218.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le mot allemand qui désigne la connaissance du bien et du mal, signifie proprement la conscience et le savoir par excellence, ainsi qu'en français elle s'appelle la conscience proprement dite, sans autre détermination.

précepte douteux. Je puis ne pas douter d'une proposition, et pourtant admettre qu'elle n'est pas d'une certitude absolue; de même qu'une chose peut être vraie sans que j'en sois convaincu. Je n'ai pas le droit d'enseigner aux autres ce dont je ne suis pas intimement convaincu, ni celui de leur imposer ce qui n'est pas absolument certain, et je dois m'abstenir surtout de violer un devoir dont il est impossible de douter, sous prétexte de servir une doctrine incertaine en soi, tout persuadé que j'en sois personnellement.

Des hommes échappés à la servitude intellectuelle s'imaginent volontiers être devenus d'autant plus libres et plus éclairés qu'ils conservent moins de foi positive. Ceux, au contraire, qui n'ont encore fait aucun pas dans la carrière de la liberté, proclament de leur côté qu'il vaut mieux croire trop que trop peu. De là une sorte de mauvaise foi dans les professions publiques, qui, pour s'appliquer aux choses religieuses, n'en est que plus immorale. C'est là-dessus que se fonde l'argumentum a tuto, dont les théologiens catholiques ont fait tant usage dans leur polémique contre les protestants. La vraie maxime de sûreté, seule compatible avec la religion, est précisément l'inverse de celle-là. Tout ce qui, comme moyen ou condition du salut, ne m'est connu que par la révélation et non par la raison, sans être en contradiction avec la loi morale, je ne puis ni le croire avec une entière certitude, ni le repousser comme faux. Mais malgré ma réserve à l'admettre, tout ce qu'il y aurait là de salutaire, je puis espérer qu'il me sera attribué, pourvu que je ne m'en rende pas indigne par ma conduite. Là seulement est la sûreté est la tranquillité de la conscience.

Quel est le théologien, demande, en finisant, Kant, qui, tout en condamnant ceux qui rejettent son symbole, osât dire en présence de Dieu, qu'il est prêt à renoncer lui-même au salut éternel si ce qu'il affirme n'est pas vrai? Et s'il n'y en a pas un seul qui ne reculât devant une pareille épreuve,

quel puissant argument que celui-là en faveur de la tolérance et de la liberté religieuse 1!

Je n'ai jamais compris, dit Kant dans une note<sup>2</sup>, comment des hommes estimables d'ailleurs peuvent dire que tel ou tel peuple n'est pas mûr pour la liberté, soit politique, soit religieuse. A raisonner ainsi, la liberté serait à jamais impossible. On ne peut mûrir pour elle qu'autant qu'on est libre; on ne peut en user bien ou mal qu'autant qu'on en jouit. Que dans certaines circonstances on diffère d'émanciper les peuples, je le conçois; mais établir en principe que ceux qui ne sont pas libres ne sauraient supporter la liberté, et s'arroger le droit de les en priver à jamais, c'est s'insurger contre Dieu lui-même, qui n'a point créé les hommes pour la servitude<sup>3</sup>.

Dans une dernière observation générale, Kant traite des moyens de la grâce, ainsi que précédemment il a traité des effets de la grâce, des miracles et des mystères, avec cette même réserve que commande la Critique, mais aussi avec cette même hardiesse qu'inspire la certitude absolue des principes de morale.

Ce que l'homme peut faire de bien selon les lois de la nature et de la liberté, nous le concevons clairement, tandis que les moyens par lesquels s'exerce sur nous la grâce, sont pour la raison un mystère impénétrable. L'idée d'une assistance surnaturelle pour soutenir notre faiblesse et pour suppléer à notre imperfection, est une idée transcendante, dont nulle expérience ne peut attester la réalité. Mais tout incompréhensible qu'elle est, elle n'est pas pour cela impossible, non plus que la liberté que nous ne comprenons pas davantage et qui n'en est pas moins réelle. Cependant on ne saurait faire de cette idée aucun usage pratique, et il est dangereux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 226-230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, p. 227.

<sup>3</sup> Là-même, p. 227.

pour la moralité de trop attendre de la grâce. Chercher à la faire descendre sur nous par tout autre moyen que la plus grande vertu dont nous soyons capables, c'est s'abandonner à une illusion aussi commune qu'elle est contraire à la véritable religion. On confond trop souvent les institutions ecclésiastiques destinées à rendre sensibles les choses divines et à nous disposer au bien, avec les choses divines elles-mêmes et avec le vrai culte, le culte moral, l'adoration de Dieu en esprit et en vérité.

La raison, en ramenant ce culte à son véritable esprit, peut le réduire à quatre devoirs religieux, auxquels correspondent autant de pratiques extérieures destinées à nous y mieux disposer et qui sont la prière privée, la fréquentation des assemblées publiques, ou la prière en commun, le baptéme des enfants et la communion. La première de ces pratiques a pour objet de nourrir et de fortifier en nous la disposition au bien; la seconde, de la communiquer au dehors ét de réaliser, autant qu'il est en nous, le règne de Dieu sur la terre par la domination du bon principe; la troisième, de transmettre cette disposition aux nouvelles générations en les recevant au sein de l'Église; la quatrième enfin, de conserver et de renouveler sans cesse cette communauté de sentiments et d'efforts qui constitue l'Église, forme visible et extérieure de l'Église invisible.

Toutes ces pratiques ne sont rien par elles-mêmes et ne forment un véritable culte qu'autant qu'elles produisent l'effet moral pour lequel elles ont été instituées. Excellentes lorsqu'on les exerce selon leur esprit, comme moyens d'amener et d'étendre le règne de Dieu en nous et autour de nous, elles sont absurdes et dangereuses lorsqu'on en prétend faire des moyens de grâce.

Et d'abord la *prière*, lorsqu'on la pratique comme un culte formel et comme un moyen de mériter la faveur de Dieu, est une grossière superstition. Il est absurde de prétendre servir un être qui est au-dessus de tous les hommages, et d'instruire de nos besoins celui qui sait tout, ou de vouloir forcer en quelque sorte ses largesses par d'incessantes sollicitations. Le vœu sincère de nous rendre agréables à Dieu par tous nos sentiments et toutes nos actions est le fond et l'esprit de la prière. Une formule pour l'expression de ce vœu ne peut être qu'un moyen de ranimer en nous le sentiment qui en est la source<sup>1</sup>. Mais le but de toutes les prières doit être de fortifier en nous cet esprit, et de rendre enfin toutes les formules superflues.

La fréquentation de l'église, à son tour, n'est pas seulement un excellent moyen d'édification, si l'on entend par ce mot l'effet moral que la vraie dévotion produit sur le sujet<sup>2</sup>; elle est de plus un devoir résultant du devoir général de travailler à la réunion de tous en une cité morale et spirituelle. Mais si l'on voyait dans la célébration des offices un moyen de faveur, non-seulement ce devoir ne serait pas rempli, mais le moyen irait contre son but.

Le baptème, considéré comme acte d'admission au sein de l'Église, est une solennité d'une haute importance et qui a un caractère sacré, non en lui-même, mais par son but. Il n'est pas un moyen direct de grâce pour celui qui le reçoit.

Enfin la communion répétée a quelque chose de grand et de touchant, en ce qu'elle montre ceux qui y prennent part, comme unis en une communauté morale, comme égaux devant Dieu, comme liés entre eux par un amour fraternel, comme citoyens de la cité de Dieu. Mais y voir outre cela un moyen de grâce, c'est à la fois en méconnaître le but et l'esprit de son institution 3.

¹ Dans une note, p. 236, Kant interpréte dans ce sens la prière dominicale.

 $<sup>^2</sup>$  Voir la page 239, où , dans une note , Kant explique admirablement ce que c'est que l'édification.

<sup>3</sup> Méme ouvrage, p. 230-242.

Toutes les illusions en matières religieuses, dit Kant en terminant, ont une source commune. Des trois attributs moraux de Dieu, la sainteté, la bonté et la justice, l'homme d'ordinaire s'adresse de préférence au second. Il est pénible d'être un serviteur fidèle, et l'on aime mieux être un serviteur empressé. On imagine une foule de cérémonies pour montrer combien on honore la majesté divine, afin de se dispenser d'observer ses commandements. Le préjugé qui fait croire que l'on peut obtenir la faveur de Dieu autrement que par la pureté du cœur, conduit aisément à négliger la moralité. Cette illusion peut aller jusqu'à la prétention d'avoir avec Dieu un commerce intime. A cette hauteur, la vertu devient un objet de mépris. Et cependant l'auteur de l'Évangile a dit: c'est à vos fruits que l'on vous reconnaîtra. S'il est vrai que l'homme le plus dévot ne soit pas toujours le meilleur, c'est une preuve de plus que la bonne voie ce n'est pas d'aller par la grâce à la moralité, mais bien par la moralité de chercher à mériter la grâce1.

## Observations.

Par cet ouvrage se termine la philosophie pratique de Kant; sans en faire partie intégrante, il la couronne. Son objet est moins la philosophie religieuse dans le sens ordinaire et traitée pour elle-même, que la religion considérée du point de vue rationnel dans ses rapports avec la morale. Kant ne voit dans la religion qu'un complément de la morale et la juge entièrement selon la mesure de celle-ci. Il n'admet d'autre théologie qu'une théologie morale, morale dans ce double sens que les deux dogmes fondamentaux de toute religion ne sont établis que sur la foi en la raison pratique et que l'idée de Dieu n'y est déterminée que relativement à la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 242-244.

loi morale, ainsi que les institutions religieuses sont exclusivement appréciées du point de vue pratique.

Kant a lui-même caractérisé ainsi le contenu et la tendance de cet ouvrage. «Il peut être question, dit-il, d'une religion dans les limites de la simple raison, mais qui n'est point déduite de la raison seule, qui est fondée en même temps sur la foi historique et révélée, et qui ne s'occupe que de l'accord de la raison pratique pure avec cette religion historique. Ce n'est pas une philosophie religieuse pure, mais appliquée à l'histoire, à une religion donnée» 1.

Kant est rationaliste en religion, ce qui ne veut pas dire qu'il rejette comme absurde et comme impossible ce qui est au-dessus de la raison, et ce que la raison ne conçoit pas; mais seulement il n'admet pas qu'il soit indispensable de croire à la révélation; sans en nier la possibilité, ou la réalité, ou même la nécessité, il demande qu'elle puisse subir la critique de la raison, qu'elle ne soit pas contraire à la foi rationnelle pure, et surtout qu'elle ne soit pas en contradiction avec la morale. Il applique cette mesure aux dogmes et aux institutions de la religion chrétienne telle qu'elle était alors formulée dans le symbole de l'Église luthérienne, et s'efforce partout à en montrer l'accord avec la raison, ou à l'interpréter rationnellement.

Quelque jugement que l'on puisse porter sur cet ouvrage, que l'on n'oublie pas qu'il fut écrit par un philosophe indépendant du dix-huitième siècle. Si on le compare avec ceux de la plupart des philosophes ses contemporains, loin de se plaindre de la hardiesse et de la liberté de l'auteur, on ne pourra s'empêcher de rendre hommage à sa philosophique réserve et à sa sage modération. Kant n'est plus chrétien dans toute la force du terme, il a renoncé à la foi historique pour la foi rationnelle; mais plus est avéré ce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaphysik der Sitten. OEuvres de Kant, t. IX, p. 357.

fait de son abandon de la religion chrétienne comme révélée, plus aura de prix l'hommage sincère qu'il rend au christianisme, comme institution morale destinée à préparer, à amener le règne de Dieu, le règne de la vérité et de la justice, qui est la fin de toute Église, comme l'alliance de tous les peuples et la paix universelle sont la fin de toute civilisation.

Le défaut de cet ouvrage tient à son mérite même. A force de voir dans la religion surtout un moyen de moralisation, Kant en a trop borné la divine mission; il a oublié que la religion doit être de plus une source de consolation et d'espérance au milieu des misères de la vie présente, et que par de puissants motifs et de hautes méditations elle doit venir au secours de la fragilité humaine, nous servir d'appui dans la double lutte que nous avons à soutenir contre la tentation au mal et contre la souffrance.

Distinguant la religion au sens propre d'avec la théologie ou le système des doctrines considérées comme révélées, Kant la regarde comme essentiellement identique avec la morale. Dans l'écrit intitulé: L'Antagonisme des facultés, et qui traite spécialement des rapports de la philosophie avec la théologie, il définit la religion le système de nos devoirs considérés comme des commandements de Dieu<sup>1</sup>. Selon lui, elle ne se distingue de la morale que dans la forme, en ce qu'elle présente les devoirs comme divinement sanctionnés. Mais évidemment la religion positive est autre chose encore. Elle est, comme la philosophie, un corps de doctrines qui confirme la morale et donne plus de force à ses préceptes. mais qui de plus répond aux plus hautes questions que l'esprit humain puisse soulever et qui l'intéressent le plus. Elle ne se distingue de la philosophie ordinaire que par la forme, en ce qu'elle se donne pour révélée, tandis que la philosophie ne reconnaît d'autre autorité que celle de la raison.

<sup>1</sup> OKayres, t. X, p. 287.

On peut concevoir une double philosophie religieuse, qu'il faut encore distinguer de la philosophie des religions. La raison peut essayer de construire de son propre fonds un système religieux : elle produit alors ce qu'on appelle la religion naturelle ou la religion philosophique proprement dite. Selon Kant, la raison théorique, la raison comme simple faculté de la connaissance, est impuissante à rien établir catégoriquement à cet égard, et les deux plus grandes vérités de la religion, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, ne peuvent être fondées que sur la raison pratique, comme des suppositions nécessaires de la loi morale. Dans sa critique de l'ancienne théologie rationnelle, Kant a eu le double tort de refuser toute valeur objective aux lois de la raison, de la réduire à une simple faculté humaine, n'ayant pour domaine que le monde phénoménal, et de ne tenir aucun compte du sentiment religieux, qui sans doute, dans son origine, est de même nature que le sentiment moral, mais qui, dans son développement, est autre chose, se nourrit d'autres éléments et tend à une autre fin. Toutesois, quelque désectueuse et quelque négative que soit sa philosophie en cette matière, on doit lui savoir gré d'avoir mis en lumière l'argument moral de l'existence de Dieu, lequel, pour n'être pas le seul, n'en est pas moins solide, et qui est susceptible d'une application plus grande et plus générale que celle que Kant lui a donnée. Les anciens disaient que le spectacle le plus agréable aux dieux était un homme de bien luttant courageusement contre l'adversité; on peut ajouter que de deux choses l'une : ou toute espèce de dévouement est une folie en dépit de la conscience universelle, ou bien l'homme fait partie d'un ordre de choses supérieur au monde matériel et terrestre, et la religion est vraie.

Il est une autre philosophie religieuse, qu'on peut appeler la philosophie de la théologie, et celle-ci peut s'exercer dans un double sens, quant au fond ou quant à la forme seulement. Il y a deux sortes de croyants : tous admettent la réalité, la nécessité de la révélation; mais les uns l'admettent avec une aveugle soumission, ou se bornent à en constater le fait historiquement; leur critique est purement historique, et leur devise est credo quia absurdum. Les autres cherchent à comprendre les doctrines révélées, à raisonner leur foi, et sans attribuer à la raison une autorité positive, lui accordent au moins le droit de veto; ils se permettent d'interpréter le dogme, et, tout en admettant qu'il peut y avoir des vérités qui sont au-dessus de la raison, ils s'efforcent de les mettre d'accord avec elle. C'est le rationalisme formel d'un grand nombre de Pères et de théologiens illustres de toutes les confessions, des philosophes scolastiques, de Leibnitz, de Bossuet, de Pascal lui-même. Kant est allé plus loin, sans aller aussi loin que les déistes anglais et français de son siècle. Il fonda le rationalisme pur en théologie. La raison, selon lui, ne peut, sans sortir de ses limites, nier la possibilité de la révélation, mais elle a le droit d'en examiner et d'en interpréter les doctrines d'après ses propres lois et les idées qu'elle produit naturellement. Les preuves historiques ne sont rien pour elle ou n'ont qu'une importance secondaire : elle éprouve le besoin de convertir la foi historique en une foi rationnelle. La conformité d'une religion avec le sentiment moral est la première condition de sa vérité; la religion étant surtout destinée à donner plus d'autorité à la loi morale, ne saurait être en contradiction avec elle.

Le rationalisme théologique de Kant domina longtemps en Allemagne; mais il n'a rien de commun ni avec cette interprétation vulgaire des traditions sacrées qui, les dépouillant de tout leur prestige et de leur caractère propre, prétend tout expliquer naturellement, ni avec l'interprétation philosophique telle que Hegel et les siens l'ont tentée, et qui, sous prétexte de concilier ensemble la spéculation et la révélation, fait violence à l'une et à l'autre. Kant, en cherchant un sens tome II.

moral dans les mystères et les textes sacrés, ne prétendait pas que tel en fût le seul sens, et, s'il a vu dans le christianisme principalement une institution destinée à réaliser le règne de la justice sur la terre, il n'a eu d'autre tort que de lui assigner une mission trop étroite.

Il n'v a dans Kant rien qui ressemble à ce qu'on peut appeler la philosophie des religions, qui les considère comme autant de formes historiques du développement de la vie religieuse, plus ou moins déterminée dans ses transformations nécessaires par des éléments factices et étrangers. Pour lui il n'y a une histoire philosophique des religions qu'en tant que l'on en compare les formes diverses avec la foi rationnelle, une et immuable, vers laquelle tend l'esprit religieux quand il peut se développer en toute liberté, et il n'y a qu'une seule religion positive qui mérite d'être considérée ainsi : c'est le christianisme, qui seul tend à réaliser l'idée du règne de Dieu et à devenir foi pure. Après cela, il est à regretter que Kant n'ait pas rendu plus de justice à l'histoire de cette religion, et qu'il ait confondu l'histoire des idées chrétiennes avec celle de l'Église. Il y a entre la philosophie moderne et le christianisme ce rapport que si la première, par ses interprétations, a mieux fait comprendre celui-ci, elle-même s'est inspirée des principes de cette religion. Mais la gloire de Kant est d'avoir su, comme Montesquieu et Rousseau et mieux qu'eux, résister à l'entraînement qui poussait au dix-huitième siècle la philosophie dans une direction hostile au christianisme, et d'avoir su concilier la foi et la raison, l'indépendance philosophique et le respect des traditions sainement interprétées.

#### CHAPITRE XV.

#### LA PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE SELON KANT.

Cet exposé de la philosophie pratique de Kant serait incomplet si l'on n'y ajoutait ses idées sur la philosophie de l'histoire, science nouvelle encore après Machiavel et Montesquieu, et même après Vico, Voltaire et Herder. Avant de rendre compte de ces idées, nous croyons devoir rapporter succinctement ses pensées principales sur le globe terrestre, considéré comme le séjour de l'homme, et sur la nature humaine en général. La philosophie de l'histoire a pour fondements la connaissance du globe qui est le théâtre des destinées humaines, et celle de l'homme, qui est à la fois l'acteur et le spectateur du drame que la philosophie doit expliquer et compléter.

On a vu ailleurs quel fut, avant la publication de la Critique, le système de Kant sur l'origine et la constitution de l'univers. Dans sa Théorie générale du ciel, Kant, en établissant que le monde se renouvelle sans cesse dans quelques-unes de ses parties, par une destruction et une création continuelles, reconnaissait par là même que la terre est sujette à cette loi universelle de décomposition et de renouvellement. Dans une dissertation antérieure à cet ouvrage, il avait examiné en physicien la question de savoir si la terre vieillit. Voici la substance de ce petit écrit.

Tout est relatif dans les idées de jeunesse et de vieillesse. Les jugements que nous portons sur la durée des choses, en la mesurant sur celle de notre propre existence, sont semblables à ceux des roses de Fontenelle parlant de leur jardinier, qui, disent-elles, de mémoire de rose est toujours le même, et qui, loin de mourir, ne change pas seulement. Six mille ans ne sont peut-être pour la durée assignée à la terre que ce qu'une année est dans la vie de l'homme. La terre est-elle sujette à vieillir, et en cas d'affirmative, est-elle aujourd'hui dans sa jeunesse, ou à son midi, ou dans l'âge de la décrépitude? La plupart des physiciens admettent que notre globe va vieillissant. Mais avant tout il importe de

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Frage ob die Erde veralte, physikalisch erwogen, 1754. OEuvres, t. VI, p. 15.

déterminer le sens de cette expression. La vieillesse ou la décrépitude d'un être physique n'est point l'effet de certaines causes particulières qui surgissent dans un moment donné: les mêmes forces qui l'ont amené à sa perfection, président aussi à sa décadence. Le même mécanisme qui a produit par degrés le développement d'une organisation quelconque, en détermine aussi le dépérissement: telle est la loi de toutes les choses naturelles. Ce n'est que par la comparaison de leurs apparences diverses que l'on peut reconnaître si elles entrent dans la période de leur dégradation.

Kant, après avoir retracé l'histoire des révolutions du globe, telle qu'il l'entendait, mais qui n'est plus à la hauteur de la science, expose et combat les hypothèses qui avaient été présentées jusqu'à lui pour expliquer le prétendu dépérissement de la terre, comme habitation d'êtres animés. Selon les uns, le sel marin avait été entraîné dans les mers par les fleuves, et de cette manière la terre avait été privée de plus en plus du principe de sa force productive : cette hypothèse, Kant la réfute aisément par des faits positifs. D'autres, à leur tête Manfredi de Bologne, prétendaient avec plus de vraisemblance que les fleuves ne cessant de charrier des particules de terre, devaient finir par combler l'Océan, de telle sorte que celui-ci, forcé enfin de franchir ses limites, devait couvrir de nouveau toute la surface du globe. Selon ce système, que les faits semblaient appuyer, Manfredi avait calculé que la mer s'élevait d'un pied tous les deux cent trente ans, et Hartsæcker était allé jusqu'à soutenir que dans dix mille ans la mer aurait envahi toute la terre. A ces assertions Kant reproche une extrême exagération, et leur oppose le fait si positif des alluvions. Selon une troisième opinion, fondée sur l'observation de la retraite de la mer sur plusieurs points, l'humidité diminuait incessamment, absorbée qu'elle était de plus en plus par des corps solides, et la terre finirait ainsi par perdre sa fertilité. Kant, tout en admettant la diminution

de l'eau, ne pense pas qu'elle puisse être un danger réel. Mais il considère comme un fait constant que l'action de la pluie et des cours d'eau tend continuellement à niveler le terrain, et doit finir par rendre la terre inhabitable.

A cette époque Kant n'était pas très-éloigné d'admettre une quatrième hypothèse, tendant à faire paraître vraisemblable une décadence plus ou moins prochaine de la nature : C'était celle d'un principe universel de toute vie végétale et animale, d'un spiritus rector, principe matériel, mais très-subtil, qui pourrait bien s'affaiblir insensiblement et finir par s'épuiser. Pour ce qui est des grandes catastrophes qui peuvent menacer l'existence actuelle du globe, telle que le choc d'une comète ou l'action d'un feu souterrain, elles sont étrangères à la question, étant en dehors de la marche régulière des choses.

Ces idées sont une preuve de plus du peu de progrès qu'avait fait réellement la philosophie de la nature au milieu du dix-huitième siècle. Dans sa Théorie du ciel, Kant s'éleva à des vues plus hautes et plus philosophiques. Dès cette époque il se montra tellement opposé à toute hypothèse et à toute tentative trop hardie, imaginée pour surprendre les secrets de la nature, que, dans un écrit de 1755, il place encore l'entreprise de Benjamin Franklin, qu'il appelle un nouveau Prométhée qui prétend désarmer la foudre, sur la même ligne que celle de ce physicien qui songeait à éteindre le feu dans l'atelier de Vulcain 1.

Kant s'est beaucoup occupé de la géographie physique: elle était une de ses études de prédilection dans les meilleures années de sa vie. A ses leçons sur cette science 2 se rattachent quelques petits écrits sur les races humaines 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Œuvres complètes, t. VI, p. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vorlesungen über physische Geographie. OEuvres complètes, t. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Von den verschiedenen Racen der Menschen, 1755. — Die Bestimmung des Begriffs von einer Menschenrace, 1785. Œuvres, t. VI.

La seule partie des Leçons sur la géographie physique qui nous intéresse ici, est celle qui traite de l'âge et des révolutions du globe, et de l'histoire naturelle de l'homme, considérée au point de vue géographique 1.

Moïse n'a voulu faire connaître que l'âge de l'espèce humaine et non celui de la terre. Celle-ci a dû se former longtemps avant d'être habitable. Kant n'hésite pas, avec tous les géologues, à admettre ce fait; il va plus loin: sans attribuer à l'espèce humaine une antiquité trop reculée, il la regardait cependant comme plus ancienne que ne l'admet la chronologie vulgaire. Dans les dernières années de sa vie, la découverte du Zodiaque de Denderah, qui n'a été bien étudié que depuis sa translation à Paris, le confirma dans cette opinion<sup>2</sup>, si vivement soutenue d'abord par Voltaire, qui cependant finit par convenir que nous ne sommes que d'hier.

Quant aux révolutions du globe, Kant les concevait telles que l'on devait les concevoir alors. C'était encore l'époque des conjectures plutôt que d'une observation exacte et d'une patiente et laborieuse investigation. Un fait frappait tout le monde : c'était la présence de la mer, à une époque trèsreculée, sur tous les continents connus. La tradition du déluge ne suffisait plus à expliquer les phénomènes géologiques qui étaient résultés de ce fait capital. Pour y suppléer, on imagina plusieurs hypothèses, parmi lesquelles se trouve déjà celle des soulèvements 3. Le système de Kant à cet égard peut se réduire aux propositions suivantes.

Il est certain d'abord que la terre a commencé par être fluide dans toute sa masse, puisqu'elle a affecté une figure qui a été déterminée par le mouvement de rotation de toutes ses particules; — il est constant qu'à une certaine époque la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir sur le plan de cet ouvrage la note II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lecons de géographie physique. OEuvres, t. VI, p. 557.

<sup>3</sup> Là même, p. 600.

surface de la terre était couverte par la mer, et que le sol n'a pas été mis à découvert à la fois; — que les montagnes sont d'autant plus élevées qu'elles sont plus voisines de l'équateur; — que sous son écorce extérieure la terre est crèuse partout, d'où résultèrent de nombreux enfoncements; — que la mer s'est retirée là où ces enfoncements étaient le plus profonds; — que les enfoncements ont été plus fréquents dans la zone torride, où, pour cette raison, se trouvent le plus de montagnes, les plus vastes mers, le plus d'îles et de langues de terre. Sur ces faits Kant fonde la géogonie suivante : Au commencement la terre était une masse toute sluide, à l'état de chaos; elle prit la forme d'une sphère aplatie aux pôles; puis elle se durcit peu à peu à la surface, et l'air et l'eau, en raison de leur moindre pesanteur, se portèrent de l'intérieur au-dessous de cette écorce. Cette écorce s'abima, et tout fut couvert d'eau. Alors, dans toutes les vallées, s'engendrèrent des coquillages. Puis, dans le sein du globe, des particules de terre s'élevèrent de plus en plus vers l'écorce supérieure, et les cavités s'élargirent encore. Insensiblement les contrées basses, qui étaient le plus chargées d'eau, s'abaissèrent, et l'eau se retira des parties élevées. Alors se formèrent les continents, et par l'effet des cours d'eau et de la pluie, le fond occupé auparavant par la mer fut couvert presque partout d'une terre fertile et habitable. Cependant les cavités souterraines s'élargirent encore, et à la fin la voûte supérieure se brisa: de là le déluge. Il y eut ensuite de nouveaux enfoncements, de nouveaux continents, etc. 1

Quant à l'espèce humaine, considérée sous le rapport naturel, deux questions surtout ont été soulevées : tous les hommes sont-ils de même race, et quelle est leur origine?

Le système de l'unité de race est celui des livres saints et de la religion; l'opinion contraire a été soutenue par plusieurs philosophes du dix-huitième siècle. Voltaire ne concevait pas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 603-605.

comment, avec du sens commun, on pouvait douter qu'il y eut des races essentiellement distinctes et d'origine diverse 1. Cabanis, cependant, plus savant que Voltaire et non moins indépendant, ne pensait pas que, pour expliquer les variétés de l'espèce humaine, il fût nécessaire d'admettre plus d'un premier couple<sup>2</sup>. Kant est du même avis. Il attribue l'apparente diversité des races à la différence des climats<sup>3</sup>. D'accord avec Buffon, il n'admet qu'une même souche pour toutes les races, par la raison que toutes, en se croisant, produisent des individus féconds. Il en conclut que tous les hommes, quelle que soit leur couleur, appartenant à une même famille, ne sont qu'autant de variétés d'une même espèce. Les germes de leur diversité étaient, selon lui, primitivement disposés dans le premier couple. L'homme, destiné à se répandre sur tout le globe, devait pouvoir s'accommoder à tous les climats. Chaque race est douée de l'organisation la plus propre aux contrées qu'elle habite 4. Les caractères distinctifs, qui se transmettent invariablement de génération à génération, constituent la différence spécifique des races. L'idée de race suppose avant tout celle d'une origine commune, puis des caractères héréditaires qui les distinguent. Ces différences ont leur source dans des germes originairement inhérents à l'espèce primitive unique. Admettre plusieurs espèces primitives, c'est multiplier la difficulté d'expliquer l'origine du genre humain, et en détruire l'unité; c'est d'ailleurs méconnaître la loi qui ne permet pas que des genres différents produisent ensemble des hybrides féconds<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Essai sur les mœurs, introduction, II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapports du physique et du moral de l'homme; neuvième mémoire, édit. de 1830, t. II, p. 186.

<sup>3</sup> Ouvrage cité, p. 613.

<sup>4</sup> Von den verschiedenen Racen der Menschen. OEuvres complètes, t, VI, p. 315-323.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace, t. VI, p. 335.

Cette doctrine, qui fut adoptée par la plupart des naturalistes allemands, notamment par le célèbre Blumenbach, fut combattue par le voyageur George Forster, qui crovait devoir admettre au moins deux espèces primitives, pour expliquer la diversité actuelle des races, et qui reproduisit l'opinion si légèrement émise par Voltaire. «Si l'on demande, avait dit ce philosophe, d'où sont venus les Américains, il faut aussi demander d'où sont venus les habitants des terres australes... La Providence, qui a mis des hommes dans la Norwège, en a aussi mis en Amérique, comme elle y a planté des arbres et fait croître l'herbe. » Forster ajoutait : « Le sein de la terre, fécondé par le limon de la mer, produisit spontanément, sans le secours de la génération, des plantes et des animaux; l'Afrique donna naissance à ses hommes, l'Asie aux siens, et ainsi des autres : du reste, tous les êtres naturels, séparés seulement par d'imperceptibles nuances, forment une série non interrompue, une chaîne continue de natures organisées.»

Kant répondit à Forster dans un écrit intitulé: De l'usage des principes téléologiques en philosophie<sup>1</sup>. C'était, dit-il, transporter la question dans le champ de la métaphysique. Or, la vraie métaphysique, qui connaît les limites de la raison, sait qu'il lui est interdit d'imaginer des forces fondamentales à priori, qu'on ne peut admettre en physique que des forces attestées par l'expérience, et en métaphysique qu'une cause absolue en dehors du monde phénoménal. Pour expliquer physiquement l'origine des êtres organisés, il faut recourir à une cause analogue. La force imaginée par Forster n'est point analogue aux effets qu'elle produit et l'expérience ne la connaît pas<sup>2</sup>.

Notre philosophe essaya de son côté d'expliquer ration-

¹ Ueber den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie, 1788. Œuvres , t. VI , p. 355,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 384.

nellement l'origine du genre humain dans un écrit intitulé : Commencements probables de l'histoire des hommes 1. Dans cet opuscule remarquable, il traduit en quelque sorte en langage philosophique la version de Moïse sur les commencements de notre espèce. C'est une excursion qu'il entreprend au berceau de l'humanité, en prenant pour guide le texte sacré. Ce sont de simples conjectures, mais fondées par la raison sur les analogies de l'expérience et sur la tradition : explication qui peut laisser à désirer, mais qui est beaucoup moins hasardée que tous ces vains systèmes par lesquels on a essayé de dévoiler l'origine des hommes sur la terre, et qui s'éloignent tout autant de l'expérience ordinaire que des traditions de l'antiquité. Si l'on ne veut pas, dit Kant, se perdre dans de vaines hypothèses, il faut commencer par poser ce qui ne peut se déduire rationnellement d'aucune cause naturelle antérieure : il faut résolument poser tout d'abord l'existence de l'homme; il faut le supposer aussitôt entièrement développé quant au physique, puisqu'il est privé des soins d'une mère: et en possession d'une compagne, pour rendre possible la conservation de l'espèce; il faut enfin n'admettre qu'un seul couple, pour mieux assurer la paix dans la société naissante par le souvenir d'une commune origine. Je vois ce premier couple placé dans une contrée abondamment pourvue de tous les moyens nécessaires à sa subsistance, à l'abri de tout danger, sous un ciel doux et serein. Je n'entreprendrai point de deviner de quelle manière les premiers hommes développèrent leurs facultés: il y aurait là trop de suppositions à imaginer, toutes sans vraisemblance. Il est plus raisonnable de leur accorder de prime abord, avec le texte sacré, la faculté de marcher, de parler et partant de penser. Ces qualités toutefois, je les suppose acquises. Je me bornerai à l'examen de leur développement moral, en leur accordant

 $<sup>^{1}</sup>$  Muthmasslicher Anfang der Menschengeschichte. OEuvres complètes , t. VII , p. 363.

toutes les facultés de corps et d'esprit que ce développement suppose.

Ce développement, selon Kant, eut lieu par quatre degrés. Au commencement l'homme se laissa guider dans le choix de ses aliments par le seul instinct, cette voix de Dieu à laquelle obéissent tous les animaux. Mais bientôt la raison s'étant éveillée, le porta à en choisir d'autres. Par cet acte la raison eut conscience d'elle-même comme de la faculté de s'élever au-dessus de la condition des animaux hornés à l'instinct. L'homme ayant une fois goûté du fruit de la liberté, il lui fut impossible de retourner à son premier état d'innocence et de servitude. Il usa de cette même liberté dans la recherche du plaisir sexuel, d'où naquit la pudeur, la décence, le désir de plaire, fondement de toute sociabilité. Il fit un troisième pas dans cette carrière en réfléchissant sur l'avenir. Cette faculté de se faire une idée de sa destination et de se préoccuper de fins éloignées, est la marque la plus décisive de la prérogative humaine, en même temps qu'une source intarissable de soucis et d'inquiétudes. Le dernier pas de la raison, celui par lequel l'homme acheva de s'élever infiniment audessus de la vie animale, fut de comprendre qu'il est le roi de la terre, la fin véritable de la nature. Le jour où il se revêtit de la dépouille de la brebis, il eut la conscience de cette supériorité.

Ainsi, selon Kant, ce que la tradition appelle le premier péché fut le passage nécessaire de l'état de nature à l'état de liberté, le premier stade du développement de la raison. Ce fut un progrès pour l'espèce, si ce n'est pour l'individu. Tant que l'homme obéissait à l'instinct, il fut heureux et sans péché; mais du moment que la raison commença sa lutte avec la nature animale, et qu'elle essaya de se guider par elle-même, naquirent inévitablement des vices et des maux inconnus dans l'état d'ignorance et d'innocence primitif. Au point de vue moral, c'était une chute, suivie de châtiments;

mais quant à la destination véritable de l'humanité, c'était un progrès. La nature a disposé l'homme à deux fins, comme espèce animale et comme espèce morale : de là un antagonisme et des contradictions qu'il appartient à la véritable civilisation de détruire par la meilleure constitution politique et sociale possible, problème difficile, dont la solution est la fin idéale de tout le développement de l'humanité : l'art le plus parfait est un retour à la nature 1.

A la suite de ce premier réveil de la raison, l'espèce entra dans une période nouvelle, période de travail et de discorde, prélude nécessaire de l'établissement des sociétés parmi les tribus dispersées. Au commencement de cette seconde époque, au sortir de la vie sauvage du chasseur, nous voyons les hommes en possession d'animaux domptés et de végétaux plantés par eux-mêmes, mais divisés en pasteurs et agriculteurs : alors a lieu le sanglant épisode d'Abel et de Caïn, qui représente la lutte entre la vie pastorale et nomade et la vie agricole et sédentaire. L'agriculture exige des demeures fixes et agglomérées, des moyens de défense, surtout contre les peuples nomades, des lois pour la protection de la propriété: de là les premières cités<sup>2</sup>, les premiers gouvernements, des lois civiles, le commerce d'échange, l'industrie, une plus grande culture intellectuelle, des loisirs et les premiers commencements de l'art. De la aussi l'inégalité des conditions, source féconde de maux, mais en même temps de grands avantages. Ce progrès marque la troisième période, qui commence avec la séparation des tribus nomades et des tribus agricoles.

Tant que les peuples nomades, qui reconnaissent Dieu seul pour leur maître, rôdaient en ennemis autour des cités et des champs, qui obéissaient à un homme, la guerre existait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OEuvres, t. VII, p. 373-375. Nous donnons dans la note III le jugement que Kant porte à cette occasion sur la doctrine de J. J. Rousseau.

<sup>2</sup> Cain bâtit une ville. Genése, IV, 16.

continuellement entre eux, ou du moins était toujours imminente : de là pour les deux peuples la nécessité d'une continuelle vigilance, et pour leurs chefs celle de respecter leur liberté, car la crainte de la guerre au dehors a toujours été le seul frein du despotisme à l'intérieur. Mais, quand le luxe croissant des villes et les charmes de leurs femmes y eurent peu à peu attiré les pasteurs (c'est ainsi que Kant traduit les fils de Dieu du sixième chapitre de la Genèse), les deux peuples se mélèrent et s'unirent, et à mesure que la paix s'affermit, le luxe et le despotisme ne connurent plus de bornes, et alors arriva cette époque de corruption qui fut, selon la Genèse, punie par le déluge.

Tel est, d'après Kant, le sens philosophique de l'histoire antédiluvienne rapportée par Moïse. Cette interprétation, plus ingénieuse que solide, se termine par une observation qui renferme les principes d'une sorte de théodicée 1. Il est de la plus haute importance, dit-il, de nourrir sa foi dans la Providence, non pas seulement pour ne pas perdre courage, mais encore pour ne pas mettre sur le compte du destin les maux dont nous sommes peut-être nous-mêmes la cause. On se plaint surtout de deux choses, qui sont la fréquence de la guerre et la brièveté de la vie humaine. Quant au premier de ces maux, Kant soutient que, dans l'état actuel de la civilisation, la guerre est un moyen nécessaire de l'améliorer encore, et que la paix universelle ne sera un bien que lorsque la culture de l'espèce sera arrivée à son plus haut degré de développement : c'est pour cela que, selon la tradition mosaïque, Dieu ne permit pas la réunion de toutes les tribus en une seule société, et que par la confusion des langues, il en amena la dispersion. De même la brièveté de la durée ordinaire de la vie est plutôt un bien qu'un mal. Si la vie était beaucoup plus longue, la société serait impossible.

OEuvres, t. VII, p. 380-383.

Le souvenir de l'âge d'or, chanté par les poëtes, nous inspire des regrets et le vœu d'y retourner : vœu stérile et vain, puisque, comme on vient de le voir, l'homme ne pouvait pas, sans faillir à sa destination, persévérer dans cet état de simplicité et d'innocence primitive. Quant aux maux que nous endurons, nous ne pouvons justement en accuser ni la Providence, ni nos premiers parents; car ce qu'ils ont fait, nous pouvons le considérer comme fait par nous-mêmes : les maux sont le résultat de l'abus de la raison, qu'il est impossible d'empêcher sans détruire la raison elle-même.

Tel est le fruit d'une histoire philosophique des premiers temps de l'espèce humaine, qu'elle nous rend satisfaits de la Providence et de la marche générale de nos destinées, qui ne va pas du bien au mal, mais du mal au bien, progrès auquel chacun est appelé par la nature à contribuer selon ses moyens.

Kant a spécialement exposé ses idées sur la philosophie de l'histoire dans un petit écrit daté de 1784. En voici la substance. Quelque idée qu'on se fasse de la liberté, les actions humaines sont déterminées, comme tous les phénomènes naturels, par des lois générales. Si l'on considère le jeu de la liberté de l'homme en grand, on doit pouvoir en découvrir la marche régulière, de telle sorte que ce qui paraît arbitraire et sans règle dans les individus, se présente, quant à l'espèce tout entière, comme un développement continu et progressif des dispositions primitives. Il appartient au philosophe de supposer dans l'histoire des choses humaines un dessein de la nature, auquel elles se conforment dans leur marche générale, et selon lequel il faut considérer cette histoire. Les principes suivants pourront guider l'historien de l'humanité.

1° Toutes les dispositions naturelles d'une créature sont destinées à se développer d'une manière complète et conve-

<sup>1</sup> Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Idée d'une histoire générale dans des vues cosmopolitiques, t. VII, p. 317-335.

nable: ainsi le veut la raison, qui ne saurait concevoir le monde livré au hasard.

- 2º Dans l'homme, les dispositions qui se rapportent à l'usage de la raison, ne peuvent se développer complétement que dans l'espèce et non dans les individus. La raison, dans une créature, est la faculté d'étendre fort au delà du simple instinct les règles et les fins de toutes ses facultés; elle ne reconnaît pas de limites à ses desseins. Elle procède graduellement et par essais, par l'instruction et l'exercice. Il lui faut donc, pour son complet développement, une série indéfinie de générations, et ce complet développement doit être la fin de tous les efforts.
- 3° La nature a voulu que l'homme tirât entièrement de lui-même tout ce qui va au delà du mécanisme de son existence animale, et qu'il n'y eût pour lui d'autre félicité ni d'autre perfection que celles qu'il se donne lui-même par l'usage de sa raison, et indépendamment de tout instinct. A quoi, sans cela, lui serviraient la raison et la liberté? S'il paraît étrange que les générations précédentes ne semblent avoir existé que pour préparer les voies à celles qui suivent, c'est là une chose inévitable pour des êtres raisonnables, mais mortels et bornés chacun à une existence hors de toute proportion par son peu de durée avec sa virtualité.
- 4° Le moyen dont se sert la nature pour assurer le développement des dispositions, est leur antagonisme même dans la société, en tant que cet antagonisme devient en définitive la cause d'un ordre social régulier. Sans la lutte qui s'engage entre la sociabilité et l'égoïsme ou l'esprit d'isolement, tout développement serait impossible. Les passions les plus antisociales, la vanité, la cupidité, l'ambition, y contribuent puissamment.

5° Le grand problème pour l'espèce humaine, vers la solution duquel la nature la pousse, est l'établissement d'une société civile fondée sur le droit, ou la conciliation de la

liberté de chacun avec la liberté de tous; la liberté légale et la loi armée d'une puissance irrésistible. Grâce à cette salutaire contrainte qui force chacun à respecter le droit d'autrui, les hommes en société sont semblables aux arbres de la forêt, qui, en se développant les uns aux dépens des autres, en cherchant chacun sa part d'air et de soleil, sont forcés de les chercher dans les hauteurs, et s'élèvent ainsi droit vers le ciel, tandis que ceux qui croissent isolés et en toute liberté, sont courbés et tortus, si ce n'est rabougris et chétifs.

6° Ce problème est à la fois le plus difficile et celui qui trouve sa solution le plus tard. L'homme est un animal qui a besoin d'un maître pour le dompter, et soumettre sa volonté égoïste à la volonté générale, qui laisse à chacun sa part de liberté. Mais ce maître étant lui-même un homme ayant à son tour besoin d'un frein, comment le souverain, peuple ou monarque, sera-t-il absolument juste? De là l'extrême difficulté du problème, et même l'impossibilité d'une solution parfaite. C'est une idée qui ne peut être réalisée que par approximation et par le concours des lumières; de l'expérience et d'une volonté soumise à la loi morale.

7° L'établissement d'une bonne constitution civile chez une nation a pour condition que ses rapports avec les autres États soient réglés par une sorte d'association semblable à la confédération amphictyonique. Il faut gouverner l'antagonisme entre les divers peuples de la même manière que celui qui existe entre les individus d'une même nation. La guerre, dans les intentions de la nature, n'a plus d'autre but que de forcer les peuples à renoncer à une brutale indépendance, à soumettre leurs rapports réciproques à des traités, et le maintien de ces conventions n'est définitivement assuré que par une confédération universelle.

Cette constitution définitive de la société humaine, faut-il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir l'analyse de l'écrit intitulé: Projet d'un traité de paix perpétuelle, dans notre premier volume, p. 462-467.

l'attendre du hasard ou du progrès naturel du développement de la raison selon des lois déterminées? Cette question revient à celle-ci : pent-on admettre d'une part que la nature procède avec intention dans les parties, et de l'autre que le tout est abandonné à la fortune? Cette même loi qui pousse les sauvages à se soumettre à un ordre social, porte aussi les divers États à entrer en société, et ce résultat se produira tout aussi nécessairement que le premier s'est produit : l'État comopolitique est dans les intentions de la nature comme l'État politique isolé. Celui-ci d'ailleurs n'est bien garanti que par celui-là.

8º On peut donc considérer l'histoire de l'espèce humaine en général comme l'exécution d'un secret dessein de la nature de produire une parfaite constitution intérieure, et en même temps, pour garantir celle-ci, une pareille constitution extérieure, comme le seul ordre de choses où toutes les dispositions de l'être humain puissent complétement se développer. Ainsi la philosophie a aussi son millénarisme, mais qui n'a rien de chimérique, et, en nourrissant et en répandant cette idée, elle peut elle-même contribuer à la réaliser. Déjà, d'après ce qui se passe aujourd'hui (1784), il est permis d'espérer que l'humanité marche vers cet heureux avenir.

9° L'essai philosophique d'une histoire universelle d'après un plan de la nature qui a pour but la parfaite organisation de la société humaine, doit être considéré comme possible et de plus comme pouvant avancer l'exécution de ce plan. Par cette idée, ce qui ne paraît être, au premier aspect, qu'un agrégat fortuit d'actes et de faits, prend la forme d'un tout, d'un système.

L'histoire universelle traitée ainsi, ajoute Kant, serait une justification de la nature ou, pour mieux dire, de la Providence; car à quoi sert-il d'admirer la sagesse et la grandeur qui éclatent dans la création physique, si tout est hasard et désordre dans le monde moral? Que l'on continue de recueillir

TOME II.

et d'étudier les faits particuliers, rien de plus utile; mais à mesure que les annales s'accumulent et que les temps qu'elles concernent s'éloignent de nous, on n'en estimera plus à la longue que ce que les peuples et les gouvernements auront fait pour l'avancement de la civilisation et le progrès de l'humanité.

Ces idées de Kant sur la philosophie de l'histoire sont complétées par l'écrit intitulé: Projet d'un traité de paix perpétuelle, et que nous avons analysé à la suite de la Métaphysique des mœurs, et par un autre petit écrit qui a pour titre: Le genre humain est-il constamment en progrès vers un meilleur avenir 1?

Toute véritable philosophie de l'histoire repose sur l'idée du progrès de l'humanité vers une fin prédéterminée, sur l'idée de la perfectibilité. Ce progrès existe-t-il ou n'est-il qu'une chimère? Pour résoudre cette question, il faut avant tout en préciser le sens. G'est, dit Kant, une question qui a pour objet l'avenir, qui concerne l'histoire morale de l'espèce tout entière, et qui ne peut être résolue que par une sorte de divination à priori. Mais comment une histoire à priori est-elle possible? Elle n'est possible qu'autant que celui qui prétend l'écrire fait lui-même les événements qu'il annonce. C'est ainsi, dit Kant en passant, que les hommes d'État ont beau jeu à prédire la décadence et la révolte qu'ils sèment eux-mêmes par une mauvaise administration. Il faut, disent-ils, prendre les hommes tels qu'ils sont; mais ce qu'ils sont, ils le sont devenus par leur politique.

Il n'y a que trois cas possibles quant à l'état moral de l'avenir. Ou l'espèce est livrée à un mouvement rétrograde, ou elle est en progrès, ou bien elle est stationnaire; car le mouvement circulaire que quelques-uns soutiennent, est identique au fond avec l'état stationnaire. Le premier de ces sys-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erneuerte Frage ob das menschliche Geschlecht im bestændigen Fortschreiten zum Bessern sey? 1795. T. X, p. 339-357.

tèmes, Kant l'appelle le terrorisme de l'histoire; le second, l'eudémonisme, et le troisième, l'abdéritisme de l'histoire. Selon ce dernier, le travail de l'humanité serait semblable à l'interminable et fastidieux labeur de Sisyphe: s'il était fondé, l'histoire ne serait qu'un objet de risée, un spectacle indigne de fixer l'attention. Le terrorisme est également inadmissible, en ce qu'il se détruirait lui-même. Reste l'oudémonisme, le millénarisme de la philosophie, qui offre aussi de grandes difficultés. Les dispositions des individus en bien et en mal demeurent toujours les mêmes: comment alors, les causes ne changeant pas, les effets seraient-ils autres dans l'avenir que dans le passé?

Le problème ne peut être immédiatement résolu à l'aide de l'expérience. Quel que soit le mouvement actuel de l'humanité, on ne peut pas dire avec certitude s'il continuera dans le même sens ou non. Cependant la prévision de l'avenir doit se rattacher par quelque point à ce qui est. Il faut trouver dans la nature humaine un fait qui indique clairement une faculté de progrès, une disposition par laquelle l'homme puisse devenir la cause ou l'auteur de ce progrès vers le mieux, une cause de la présence de laquelle, dans des circonstances données; on puisse conclure avec certitude au progrès, comme son effet, conclusion qui s'étendrait du même droit au passé et qui autoriserait à dire que l'humanité est toujours allée se perfectionnant. Or, un pareil fait s'est révélé, selon Kant, à l'occasion de la révolution française. Le fait capital à cet égard, ce n'est pas cette révolution ellemême, malgré son immense portée, mais le mouvement qui s'est manifesté dans les esprits à son occasion; c'est le vif intérêt qu'elle a excité parmi les spectateurs du dehors; c'est l'universelle sympathie que, malgré les horreurs dont elle était accompagnée, elle a rencontrée, sympathie voisine de l'enthousiame et qui n'était pas sans danger. Cet enthousiame ne peut s'expliquer que par une disposition morale, par le

sentiment que toute nation a le droit de se donner les institutions qui lui paraissent les meilleures et que la constitution républicaine est la plus parsaite<sup>1</sup>.

Cette approbation que la révolution française a rencontrée au dehors, décèle, selon Kant, dans les esprits une disposition pour le progrès moral et social. Il en conclut que ce progrès est assuré pour l'avenir, et que, quels que puissent être les résultats prochains et immédiats de cette révolution, les idées qui l'ont inspirée seront tôt ou tard réalisées: c'est à ses yeux le commencement d'une évolution sociale qui ne peut manquer d'arriver à son terme, un mouvement qui non-seulement présage un progrès indéfini, mais qui nous autorise encore à dire que l'humanité a toujours été en progrès.

Mais que gagnera-t-elle à ce progrès? Les hommes restant toujours les mêmes, il ne faut pas en attendre une plus hante moralité, une moralité plus pure, mais un plus grand nombre d'actions légales et de meilleures actions; il y aura moins de violence de la part des grands, plus d'obéissance à la loi, plus de bienfaisance, plus de bonne foi et de loyauté, et l'esprit public tendra à devenir esprit cosmopolite.

Si l'on demande dans quel ordre le progrès pourra s'effectuer, Kant répond qu'il se fera non de bas en haut, mais de haut en bas, non par des révolutions soudaines et violentes, mais par une évolution régulière, une transformation graduelle et réfléchie, à laquelle devront présider les gouvernements eux-mêmes. Une condition indispensable de toute amélioration sociale, c'est que la guerre devienne de plus en plus humaine et plus rare, que toute guerre offensive devienne à la longue impossible. La libre parole des philosophes, en leur qualité d'interprètes du droit rationnel, d'un côté en éclairant le peuple et de l'autre en adressant aux

¹ On a vu que, d'après les idées de Kant, la constitution républicaine au fond peut se concilier avec la monarchie, contenue dans de justes limites.

gouvernants de respectueuses représentations, pourra servir puissamment le progrès universel<sup>1</sup>. Le meilleur moyen sans doute de le hâter serait une bonne éducation morale et intellectuelle; mais Kant espère peu que ce moyen sera de si tôt employé. Un bon système d'instruction publique exigerait trop de dépenses, qui devraient être à la charge de l'État, mais auxquelles l'État ne peut faire face tant que la plus grande partie de ses ressources seront dévorées par la nécessité d'être toujours prêt à la guerre.

Telle est pourtant, selon Kant, la véritable sin de l'éducation. Il n'a pas laissé de traiter ce grave sujet avec sa supériorité ordinaire, et les principes qu'il a posés à cet égard, sont acquis à la science<sup>2</sup>. Les deux arts les plus difficiles, selon lui, ce sont l'art du gouvernement et l'art de l'éducation. Malheureusement, dit-il, on n'est pas même encore d'accord sur l'idée sondamentale de cet art. Cette idée, il la formule ainsi: les ensants ne doivent pas être élevés pour l'état présent, mais en vue de l'avenir meilleur auquel tend l'humanité, conformément à l'idée même de la destination complète de l'espèce<sup>3</sup>. La destination d'une espèce se reconnaît à son caractère. Or, l'homme est un animal doué de raison, et destiné à donner à sa nature raisonnable le plus complet développement possible<sup>4</sup>. C'est vers cette sin que la Providence dirige l'espèce par les dispositions naturelles, et l'his-

¹ C'est pour cela que Kant demande que dans les Universités, à côté des facultes de théologie, de droit et de médecine, qui enseignent au nom de l'État les doctrines reçues, il y ait une faculté entièrement indépendante, uniquement occupée du progrès de la science et n'ayant pour objet que la libre recherche et la propagation de la vérité. Voir l'écrit intitulé: L'Antagonisme des facultés dans le t. X, p. 263. On en trouvera un extrait dans la nôte IV.

 $<sup>^{-2}</sup>$  Pædagogik. OEuvres , t. IX , p. 369-438. Nous en donnerons un extrait dans la note V.

<sup>· 3</sup> Ouvrage cité, p. 377.

<sup>4</sup> Voir la dernière partie de l'Anthropologie, qui traite du Caractère de l'espèce, t. VII, seconde partie, p. 261.

toire est le tableau des révolutions à travers lesquelles elle la mène vers ce but.

En résumé, selon Kant, l'homme est la fin absolue de la création; son plus complet développement comme être raisonnable, est la fin de l'histoire. Il ne peut se développer que dans la société: de la le droit pour les uns de contraindre les autres à se soumettre avec eux à des lois communes, à former avec eux un État, un corps politique, où la liberté puisse subsister sous l'empire de la loi, armée d'une force toute puissante. Des États particuliers ne sont parfaitement garantis que par l'établissement d'une confédération universelle, réunissant tous les peuples sous un droit des gens universellement respecté. Enfin cette république cosmopolite n'est elle-même bien garantie que par le règhe de la loi morale, le règne de la justice et de la vérité, le règne de Dieu sur la terre. Telle est la fin de toute civilisation, de toute véritable religion, de toute Église digne de ce mom. L'humanité est évidemment en marche vers cet heureits avenir : croire à cette idée, la fortifier et la répandre, c'est en même temps contribuer à la réaliser.

Reste une dernière question, que Kant a également abordée , mais qu'il a laissée sans une réponse satisfaisante; et qui ne peut être résolue par une philosophie aussi réservée que la sienne : c'est de savoir ce que déviendra l'humanité quand elle aura accompli sa destinée, ou quand la terre vieillie et usée manquera sous ses pas, et ce qu'il en réviendra aux générations passées qui auront préparé cet avenir? Cette question n'est pas du domaine de la philosophie proprement dite, et attend d'ailleurs sa solution.

<sup>1</sup> Das Ende aller Dinge. La fin de toutes choses. Œuvres, t, VIII, pret. mière partie, p. 411-427.

### TROISIÈME SECTION.

LA PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE ET TÉLÉOLOGIQUE, OU LA CRITIQUE DU JUGEMENT.

#### INTRODUCTION.

Nous avons vu sur quel fondement psychologique repose la division de l'œuvre critique de Kant en critique de la raison pure, critique de la raison pratique et critique du jugement. Cette dernière correspond à la sensibilité interne, au sentiment du plaisir et du déplaisir. Elle devait paraître d'abord sous le titre de Critique du jugement esthétique, du jugement d'après le sentiment. L'auteur étendit ensuite son plan et y comprit de plus la critique du jugement teléologique, qui a pour objet la convenance de l'organisation de la nature. Ces deux sentiments du beau et de la convenance peuvent se réduire à un sentiment commun, au sentiment du plaisir désintéressé que nous ressentons à la contemplation des œuvres de l'art et de la nature, lorsque nous sommes frappés de leur, beauté ou de leur, sagesse.

Mais pourquei Kant appelle-t-il cette critique la Critique du jugement? Il admet, comme on sait, trois facultés psychologiques fondamentales, la faculté de connaître d'abord, dont les éléments à priori sont l'objet de la Critique de la raison pure, et qui est plus spécialement le domaine de l'entendement comme faculté des notions; ensuite la faculté de l'appétition, qui est l'objet de la Critique de la raison pratique, et qui est le domaine spécial de la raison, parce que ce n'est que relativement à cette faculté qu'elle renferme des principes à priori vraiment constitutifs; enfin le senti-

ment du plaisir et du déplaisir, qui forme comme un milieu entre les deux facultés précédentes, de même que le jugement tient, le milieu entre l'entendement et la raison. Or, il s'agit de savoir s'il y a également pour le jugement des principes à priori, soit constitutifs, soit seulement régulatifs, qui servent de règle à priori au sentiment, de la même manière que l'entendement prescrit des lois à priori à la faculté de connaître, et la raison à la faculté appétitive. Tel est le problème de cette troisième Critique.

Ainsi la Critique de la raison pure recherche les éléments à priori qui concourent à la formation des notions, et se rapporte à la faculté de connaître en général; la Critique de la raison pratique examine ce qu'il y a d'éléments à prioridans nos appétitions, dans nos tendances pratiques! et se rapporte à la faculté appétitive; et la Critique du juhement recherche de qu'il via d'éléments à prieri dans nos apprécietions esthitiques, dans les jugements que nous portons sur les objets duisentiment, et qui ne se rapportent pas à la connaissance preprement dite. Lorsqu'à la vue d'une rèse nous noun écrions qu'elle est belle ! ou lorsque à la vue d'un insecte nous en admirate la structure, ou que la contemplation du cichétoilé excite en nous le sentiment du sublime, en même temps que ce spectacle ravit l'esprit par l'idée de l'ordré et. de l'harmonie des mouvements; ces sentiments et les jugements qui les accompagnent sont ils purement objectifs, ou sont-its mélés d'éléments thrés du sujet ? Telle ust la question dont la solution est l'objet de la Critique du jugement! 10 mai.

Il n'y a pas pour le jugement de partie doetrinate; les résultats positifs qui sortiron de cette troisième éritique profiteront soit à la psychologie, soit à la philosophie théurique, à la philosophie de la nature, soit à la philosophie pratique. La philosophie doctrinale n'a que deux parties

<sup>1</sup> Offuvres de Kant, t. IV, p. 4.

principales, la philosophie théorique et la philosophie pratique; mais il y a trois critiques, que Kant appelle ici, avec plus de justesse, la critique de l'entendement pur (la critique de la raison pure), celle du jugement pur (c'est le présent ouvrage), et celle de la raison pure (la critique de la raison pratique pure)1...

Outre que la Critique du jugement ajoute à la connaissance de l'esprit et qu'elle fonde la science du beau, elle est surtout d'une haute importance pour la philosophie de la nature, et historiquement elle a préparé l'idéalisme naturaliste de Schelling. L'éditeur hégélien de la dernière édition de cette eritique y voit la transition et comme la préface au système de ce abilosophe, non pour l'esthétique proprement dite; mais pour la philosophie de la nature. «La Critique du jugement, ajoute M. Rosenkranz, nous office le spectacle d'un combat unique en son genne. Kant est placé plus haut qu'il ne le stit lui, même. Toutes, les fois qu'il a mis le pied sun le sel de l'idéalisme mil ja hâte de le retirer, étonné et doutant que pareille chose soit possible all énonce admirablement les plushauts mystères de la philosophie puis après com il limite et censure ses propres révélations. Dans le libre esson de sa pensée, il est d'une bardiesse divine apuis d s'accuse d'imprudence et de téménité 2, va de la ray a justique an augustus.

La Critique du jugement est divisée en deux parties, en deux aritiques, celle du jugement esthétique et celle du incement téléologiques. La première est au fand une théorie du beau et du sublime, et la seconde un traité de la mature considérée, du point, de vue de la convenance et comme une œuyre de sagesso.) L'idéalisme transcendantal domine dans . l'un et dans l'autre

and a character water is at the philosophic 1 Là-mêma, p. 16. 1 14 mema n. 16. 2 OEuvres de Kant, t. IV, p. XI.

<sup>3</sup> De τελος, le but, la fin, la perfection.

#### CHAPITRE PREMIER.

CRITIQUE DU JUGEMENT ESTHÉTIQUE. — ANALYTIQUE DU JUGEMENT ESTHÉTIQUE.

Cette première partie de la Critique du jugement est simplement divisée en Analytique et Dialectique; l'analytique est partagée en deux livres, dont le premier traite du beau, le second du sublime.

Le premier livre on l'Analytique du beau, traite en quatrechapitres des jugements du goût selon les quatre chefs de la table des catégories, la qualité, la quantité, la relation et la modalité.

1. La conclusion du premier chapitre, qui traite de la qualité des jugements esthétiques, est que le goût est la faculté de juger d'un objet qu'il plaît ou déplaît sans intérêt; que l'objet d'un plaisir désinténessé est appelé beau.

Pour juger si quelque chose est beau ou non, nous en rapportons da représentation non par d'entendement à l'objet,
mais par d'imagination au dujet, au sentiment du plaisir ou
du déplaisir : Les jugements de ce genre sont donc esthétiques, c'est à dire, immédiatement fondés sur une affection
soit des sens externes, soit du sens interne, et nou logiques
ou de connaissance. Sans déterminer l'objet en lui-même,
ils expriment uniquement l'état du sujet quant à l'objet.

Ce qui prouve que le plaisir qui détermine le jugement des goût, est désintéressé, c'est que je puis me complaire à la vue ou à l'idée d'un objet, sans le désirer et sans prendre aucun intérêt à son existence. On peut, par exemple, trouver beau un palais et lui préférer une chaumière commode, et même en blamer la construction comme inutile et dispense décuse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement, dans le t. IV des Œuvres complètes, p. 45-96, \$\$ 1-22.

Le plaisir que donne l'agréable, ce qui plait aux sens, est essentiellement distinct du sentiment du beau, en ce que la sensation de l'agréable sollicite toujours le désir. Le beau nous plait simplement; nous jouissons de l'agréable.

Le plaisir que donne le bon est également mêlé d'intérêt. Pour juger qu'une chose est bonne, il faut de plus que j'en aie une notion. L'agréable suppose une sensation, le bon la connaissance de l'objet, le beau dépend de la seule réflexion sur un objet. Je désire l'agréable, je veux ce qui est bon, j'ai le sentiment désintéressé du beau. L'agréable et le bon, sans être identiques, ont cela de commun de nous intéresser matériellement à leur objet.

Le jugement du beau est purement contemplatif et nullement pratique; il n'exprime qu'un rapport de la qualité d'un objet au sentiment, et cette contemplation ne vise pas à la connaissance. Le bon; le beau, l'agréable désignent trois rapports différents des idées représentatives au sentiment du plaisir et du déplaisir. Les animaux sont sensibles à l'agrément; le sentiment du beau n'est donné qu'aux hommes, en tant que créatures à la fois sensibles et douées de raison; l'appréciation du bon appartient à tout être intelligent. De ces trois espèces de plaisir, celui du beau est seul désintéressé et libre, parce que nul intérêt, ni celui des sens, ni celui de la raison, ne l'impose4.

2. Si l'on considère les jugements de goût sous le rapport de la quantité, on arrive à ce résultat : Le beau est ce qui plat universellement et sans notion.

De plaisir du beau étant désintéressé, en peut conclure de la qu'il n'est point fondé dans la nature particulière du sujet; mais dans la nature humaine en général. C'est pour cela que, bien que ces jugements soient purement esthétiques, on en parle néanmoins comme si la beauté était une qualité de

Brask g some Da

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement, § 1-5.

l'objet, et non un simple rapport de l'objet au sujet. On leur attribue sans hésiter une universalité subjective. Ce caractère manque évidemment à l'agréable, et chacun admet volontiers que son goût à cet égard peut n'être pas celui de tout le monde. Au contraire, ce qui est beau ne l'est pas pour moi seul, et chacun entend que ce qu'il appelle ainsi le paraisse à tons.

Copendant l'universalité des jugements esthétiques n'est considérée que comme subjective et non comme objective, comme celle des jugements logiques qui portent sur le bon. D'où vient que nous accordions ce caractère à des jugements qui n'ont vien de logique, et que nous le refusions aux jugements qui ont l'agréable pour objet?

mTous:les jugements du goût sont individuels ou singutiers; parce qu'ils expriment un rapport immédiat d'une perception au sentiment. Je dis cette rose est belle, et ce jagement est esthétique; mais cette proposition les roses sont belles est de ulus un jugement logique fondé sur plusieurs jugements esthétiques comparés entre eux. Quand on ne juge des objets que d'après des notions, tout sentiment du beau s'évanouit. Il m'y a donc pas de critérium legique de la vérité des jugementa esthétiques. L'assentiment universel que l'on suppose toujours ne pouvoir être refusé à nos appréciations du beau, peut être considéré loi-même comme ce oritérium. Pour m'assurer par moi-même de la vérité d'un jugement de goût, il suffit de retrancher tout ce qu'il peut y avoir dans l'objet d'agréable ou de bon, et si après cela il me plaît encere, je puis en toute comfiance l'appeler beau et compter sur l'assentiment universel.

Il importe pourtant d'examiner si, dans un jugement de goût, c'est le sentiment du plaisir, ou si c'est l'acte par lequel se fait le jugement, qui précède. Toute la critique des goût dépend de la solution de cette question. Or, il est évident que le plaisir ne précède pas le jugement; car si le

plaisir déterminait le jugement, le beau serait identique avec l'agréable, et la proposition qui l'énoncerait, manquerait du caractère de l'universalité. Le jugement précède denc le plaisir; mais ce jugement suppose une impression et un certain état de l'esprit résultant de cette impression: le libre ieu de l'imagination et son accord avec l'entendement. La cause du plaisir que fait ressentir le beau n'est donc pas dans la sensation, dans le seul sentiment: elle n'est pas non plus dans l'entendement, ou le produit d'une notion. d'un jugement logique. Le sentiment du beau est plus que sensation et moins que notion : c'est la réflexion mi porte sur la sensation et prépare la notion. Il faut donc distinguer le goût physique d'avec le goût de réflexion, source de tous les jugements esthétiques néfléchis. Ces jugements n'expriment pas de nature de l'objet : ils réfléchissent sentement l'impression qu'il a faite sur le sujet. L'impression ne détermine un sentiment de plaisir qu'autant qu'elle est réfléchie.

Lassence du beau n'est donc past immédiatement dans l'impression mais dans la réflexion, dans l'impression réfléchie, dans un certain accord de l'imagination et de l'entendement. Lonsqu'un objet demésodicite l'activité de less deux facultés de telle sorte, qu'elles su disposent d'un comman accord et librement, sans aucun intérêt de consequation ou de hien-être, à produire una connaissance, l'état où se trouve alors l'asprit étant réfléchi, nous donne du plaisir, et nous dispos de l'objet qui en a fourni l'occasion, qu'il est beau l'ét comme gen plaisir est désintéressé et uniquement fondé sur netre pature d'homme, nous ne deutons pas de l'assentiment d'autrui à notre jugement, pourvu que nous parvanions à communiquer l'état où neus sommes nous-mêmes.

 3. Sous le titre Des jugements de goût considérés selon la relation des fins, l'auteur traite d'abord des fins et de la convenance en général. Une fin, dit-il, est l'objet d'une notion, en tant que celle-ci est considérée comme la cause réelle de l'objet, et cette causalité d'une notion, quant à son objet, est ce qu'on appelle convenance (Zweckmässigkeit, forma finalis). On se représente une fin, un but quand on conçoit un objet comme ayant été produit à dessein et pour réaliser une idée : l'idée même de l'effet en détermine la cause et précède celle-ci.

On appelle encore convenable (zweckmässig) un objet, an état de l'âme, une action qui ne supposent pas nécessairement une causalité intelligente, mais que nous ne pouvons expliquer autrement. Nous pouvons partout rechercher et trouver des convenances, sans déterminer pour cela les fins réelles des choses. Nous pouvons supposer la forma finalis, admettre qu'il y a but, dessein, sans comprendre le nexus finalis, le but, le dessein lui-même.

Or, la seule convenance d'une chose, abstraction saite de sa sin matérielle, la convenance en elle-même, sa seule sorme nous plait, et ce plaisir n'est déterminé ni par l'utilité que peut indiquer cette convenance, ni par la persection ou la bonté de l'objet.

Il est impossible de montrer à priori comment le sentiment du plaisir on du déplaisir se lie comme effet à quelque perception. Ce serait là un rapport de causalité qui ne peut être connu qu'à posteriori.

Dans la Critique de la raison pratique on a dérivé le sentiment de l'estime (modification toute particulière du sentiment du plaisir) de notions morales à priori. C'est que là, s'élevant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous prenons ici et par la suite ce mot dans le sens de conformité ou de rapport, dans le sens du latin convenientia rei cum altera, pour traduire le mot allemand Zweckmæssigkeit. Le mot finalité le rendrait mieux, s'il était permis de s'en servir.

au-dessus de l'expérience, on a pu recourir à une causalité qui a sa source dans une qualité intelligible du sujet, dans la liberté. D'ailleurs, là même ce sentiment ne dérive pas de l'idée de la loi morale, mais de la volonté déterminée par elle; il est la conscience même que la volonté est ainsi déterminée.

Le plaisir qui accompagne le jugement esthétique, a une semblable origine. Seulement ce plaisir est purement contemplatif, tandis que le plaisir moral est pratique, ainsi que tout plaisir matériel. La conscience de la seule convenance dans le jeu des facultés de la connaissance, à l'occasion d'une perception par laquelle un objet nous est donné, est le plaisir esthétique lui-même. Voilà pourquoi ce sentiment n'a sur nous d'autre effet actif que de nous exciter à nous maintenir dans le même état, sans autre intérêt que d'occuper l'esprit. Nous aous arrêtons à contempler le beau, parce que cette contemplation se fortifie et se reproduit elle-même.

Le jugement de goût est donc fondé sur un principe à priori; et quand il est purement de goût, il est indépendant de toute émotion et de toute excitation.

dans lesquels la convenance est fondée sur le sentiment du plaisir, au lieu de le déterminer. Un tel jugement n'a rien d'universel. Il y a encore de la barbarie lorsque pour plaire le beau est obligé de recourir à la passion, à l'excitation par d'antres moyens. Un jugement de goût pur est uniquement déterminé par la convenance, indépendamment de toute passion et de tout autre intérêt que celui que le beau inspire par lui-même. La couleur verte d'une prairie, par exemple, est appelée belle, tandis qu'elle n'est qu'agréable. La forme seule est vraiment et purement belle. C'est pour cela que dans la peinture et la statuaire le dessin est l'essentiel. Les couleurs ajoutent à l'intérêt, à l'agrément, et non à la beauté d'un tableau. La pureté des formes seule le rend beau et digne de fixer l'attention.

Toute forme des objets sensibles dit Kant, det our foure ou jeu, et dans ce dernier eas ou jeu des figures (dans l'espace, la mimique), ou jeu des sentiments (lans la tampus).

L'attrait des couleurs ou de sons agréables peut s'pjoindret; mais le véritable objet du jugement de goût pur, c'est le dessin sur lequel s'étalent les couleurs et la composition musicale; et si la pureté ou la variété des couleurs et des sens semble contribuer à la beauté, il ne faut pas s'imagines, parce qu'ils sont agréables par eux-mêmes, qu'ils ajoutent au plaisir que donne la forme, une addition homogènes; ils ne servent qu'à faire ressortir celle-ci. Les graements, b'ils ne plaisent par le mérite même de leurs formes, a'ilance sont eux-mêmes des œuvres de l'art, nuisent plutêt à la vraie beauté qu'ils ne la parent.

L'émotion aprin n'a rien de commun avec, le beauy et de sublime veut une autre meaure que celle du goûts. milent

Le jugement du goût est tout à fait indépendant de lijde de perfection.

En effet, la convenance objective ne peut êtra: sécanque qu'autant qu'on rapporte une diversité dounée la mue de déterminée par une notion. Il suit de la que le beau-fondé uniquement sur la forme de la convenance, sur la convenance seule, abstraction faite du but, est entièrement indépendant de la notion du bon, laquelle suppose une convenance objective.

Celle-ci est ou extérieure, l'utilité, ou intérieure, le perfection. Il a été suffisamment établi que le beau n'a rion de commun avec l'utile; il est plus difficile de le distinguer de la perfection, avec laquelle des philosophes mêma l'ont confondu.

Pour juger de la convenance objective intérieure d'une chose ou de sa perfection, il faut en connaître la fin inté-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jagement, \$\$ 10-14.

rieure; qui est le principe même de sa possibilité; il faut donc avoir de l'objet une idée complète avant d'en porter unjugement. Or, le jugement du goût est un jugement esthétique; reposant sur des principes tout subjectifs, uniquement déterminés par la seule forme de la convenance, et non par la netion objective d'une fin réelle. Dire qu'une chose est bonne, purfaite, c'est porter sur elle un jugement logique, objectif; supposant la connaissance; dire qu'elle est belle, c'est n'exprimer qu'un rapport au sujet, rapport dont la perception peut se concevoir sans la connaissance de l'objet.

Le jugement de yoût par lequel un objet est déclaré beau sous la condition d'une notion déterminée, n'est pas pur. Il y a deux sortes de beauté: La beauté vague ou libre (pulchritudo vaga) et la beauté liée ou fixée (p. adhærens). La première ne suppose aucune notion de ce que doit être l'objet qualifié de beau; la seconde en suppose la connaissance et la perfection.

Les fleurs sont des beautés naturelles pures; elles sont jugées belies sans qu'en ait besoin de savoir ce qu'elles doivent être; te qu'elles sont récliement; il en est ainsi de certains dessins; de certains ornements d'architecture, de toute musique sans texte.

Le jugement qui porte sur le beau libre et sur la forme sculement, est pur. Mais la beauté d'un homme, d'un cheval, d'un édifice, suppose une notion du but que l'objet doit remplir, une idée de sa perfection, et n'est qu'une beauté adhérente ou liée; le jugement qui l'exprime n'est pas un jugement de gott pur, le bon s'y trouvant mêlé au beau. Certains ornements, beaux en soi, peuvent être déplacés sur un temple; le tatouage défigure un homme; des traits fins et délicats vont mai au visage du guerrier. Le plaisir que donne la vue d'un objet dont toutes les parties concourent à la perfection de l'ensemble, est fondé sur une notion, tandis que celui que donne la beauté est indépendant de toute notion pareille, et

s'attache immédiatement à sa simple vue, à l'impression que sa vue sait sur l'esprit. Tontes les sois donc que le jugement de goût, qui ne doit exprimer que cette beauté, est modifié par l'idée de la persection, il n'est plus pur, il n'est plus libre.

Du reste, par cette réunion du plaisir esthétique et du plaisir intellectuel, le goût prend plus de fixité et peut être soumis à des règles quant à la production et à la critique. Mais ces règles ne sont pas des règles de goût; ce sont des règles destinées à concilier le goût avec la raison, le berni avec le bon, à faire servir le premier à d'autres fins que lui-même. Au fond, ni la beauté, ni la perfection ne gagnent à cette association, qui ne profite qu'à l'esprit en général.

Par cette distinction peuvent se concilier hien des jugements de critique en apparence contradictoires ples uns ne pertant que sur le beau en soi, les autres sur le beau en tant qu'il est attaché à un objet, les uns ne se donnant que peur des jugements de goût purs, les autres pour des jugements de goût appliqués.

Il n'y a pus de rigle objective de goût; tout jugement esthétique étant fondé sur le sentiment du sujet et non sur une notion d'un objet. C'est donc en vain qu'on irait à la recherche d'un principe qui sournit le critérium universel du beau. L'universelle transmissibilité du sentiment du plaisir, l'unanimité de tous les temps et de tous les peuples à reconnaître de certaines beautés, est un faible critérium empirique. Il y a des productions exemplaires, des modèles; mais le goût ne peut pas s'acquérir par l'imitation. Il y a de l'habileté à bien imiter un ches-d'œuvre; mais le goût ne se prouve que par le jugement. Le modèle souverain, archétype du goût, n'est qu'une idée, que chacun doit produire en soi et qui doît lui servir de type pour juger des œuvres et du goût même des autres.

<sup>1</sup> Critique du jugement, SS 15-16.

L'idée est une notion rationnelle; l'idéal est la représentation d'une chose individuelle considérée comme étant adéquate à une idée. Le modèle du goût est un idéal du beau qu'on cherche à réaliser par approximation : c'est un idéal de l'imagination, parce qu'il ne repose pas sur des notions, mais sur une représentation tout interne.

Cet idéal est-il à priori ou empirique? Et pour quel genre de beauté y a-t-il un idéal?

D'abord le beau dont on recherche l'idéal ne peut être une beauté vague ou libre, mais une beauté fixée par une notion de convenance objective. Un idéal suppose une idée de la raison déterminant à priori la fin d'un objet et sa perfection. Il n'y a pas d'idéal d'une belle fleur, ou d'une belle vue. Il n'y a pas non plus d'idéal de beauté attachée à des fins déterminées, comme d'un bel arbre, d'un bel édifice, probablement parce que les fins ne sont pas suffisamment fixées par la notion, de ces objets, et que la convenance en est presque aussi libre et vague que la beauté. Il n'y a donc que ce qui a en soi la fin de son existence, l'homme, de qui l'on puisse concevoir un idéal de beauté ainsi que de perfection.

Deux choses sont nécessaires pour former cet idéal de l'homme comme être physique et comme être moral : l'idée narmale esthétique, qui fournit la mesure de l'homme naturel, et l'idée rationnelle, qui fait des fins intelligibles de l'humanité le principe de l'appréciation d'un individu. L'idée normale tire ses éléments de l'expérience et n'a rien d'universel; elle varie selon les races. Soient données mille personnes : la grandeur normale sera la grandeur moyenne en tout sens pour le corps tout entier et pour toutes ses parties. Un individu qui correspondrait à cette idée normale, pourrait n'être pas encore pour cela un objet de plaisir. Il faut de plus l'expression des idées morales, des qualités de l'âme, de la bonté de la force, etc. 1

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement , § 17.

La conclusion du troisième chapitre est celle-ci : La bequie est la forme de la convenance d'un objet, en tant qu'elle est perçue en lui sans la notion de son but.

4. Du jugement de goût selon la modalité du plaisir qui procure la vue d'un objet. Sous ce titre Kant traite de la nécessité que dans la conscience on attribue aux jugements esthétiques.

On considère le beau comme devant nécessairement produire un sentiment de plaisir; mais cette nécessité n'est pas démonstrative. En tant que subjective elle est conditionnelle, et la condition de la nécessité à laquelle prétend tout juge ment de goût, c'est l'idée d'un sens commun, d'une façon de sentir universellement la même.

Mais pareille façon commune de sentir existe-t-elle?

Les connaissances et les jugements doivent lêtre univert, sellement transmissibles, sans quoi ils manqueraient d'object tivité, et ne seraient, comme le soutient le scepticisme, que le produit d'un jeu subjectif des facultés, représentatives. Mais pour que les connaissances soient ainsi transmissibles, il faut que l'état de l'âme qu'elles supposent, soit également transmissible, ce qui exige qu'il y ait un sens commun, une façon commune de sentir.

l'adhésion des autres à notre avis, et nous regardons notre sentiment comme l'expression du sentiment universel. Cette présomption ne repose pas sur l'expérience, mais sur la foi au sens commun, nous exigeons qu'on soit de notre avis, parce que nous supposons que tous sentent comme nous. On verça plus tard de quel droit on juge ainsi. Sous le point de xue de la modalité le beau est denc ce qui sans notion est reconnu pour l'objet d'un plaisir nécessaire.

Le second livre de l'analytique du jugement esthétique est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, SS 18-22.

graphes seulement sont consacrés à cette matière. Le reste du livre traite de la déduction du beau d'abord, et ensuite des béaux-arts, de leur division, de leurs rapports.

# Themp was to the I. Du sublime?.

Le beau a cela de commun avec le sublime que l'un et l'autre plaisent en soi, qu'ils supposent tous les deux un jugement de réflexion, et que le plaisir qui en accompagne la perception, ne tient ni à une sensation, comme le plaisir de l'agréable, ni à une notion déterminée, comme le plaisir que produit ce qui est bon.

Mais il y a aussi entre le beau et le sublime de notables différences. Le beau, dans la nature, se présente sous une forme déterminée; le sublime peut se rencontrer dans un objet saits forme, illimité quoique considéré comme une totalité. Le plaisir du beau tient à la qualité, celui du sublime à la qualité. Le beau, en mettant doucement en jeu les forces de l'esprit, favorise le mouvement vital et ajoute au bientété; le sublime, au contraire, produit d'abord un ralentissement, une suspension des forces vitales, suivie d'un mouvement plus rapide; il attire et repousse tour à tour, de sorte que le plaisir qu'il fait éprouver est plutôt de l'admiration ou du respect qu'un plaisir positif.

"Mais ce qui distingue surtout le beau du sublime, c'est que, si la beauté naturelle suppose une certaine convenance dans sa forme, les objets qui font naître le sentiment du sublime, doivent nous paraître d'une forme sans convenance, contraire à toute fin raisonnable, hors de proportion avec notre faculté reproductive, et s'imposer avec violence à l'imagination.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là-même, p. 97-211.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **S**S 23-29.

mais c'est à tort qu'on les appelle sublimes: ceux qu'on appelle ainsi sont seulement propres à en faire naître en nous le sentiment, comme expression symbolique des idées de la raison, qui seules sont véritablement sublimes. L'Océan soulevé est horrible à voir; et il ne paraît sublime qu'autant que le spectateur a l'âme remplie d'idées que cet aspect éveille, et qui élèvent l'esprit au-dessus du monde sensible et fini.

Les beautés de la nature nous révèlent une sorte d'art naturel, dont le principe n'est pas en nous, et qui, sans rien ajouter à notre connaissance, nous fait concevoir la nature autrement que comme un simple mécanisme. Il n'y a rien de semblable dans ce qu'on appelle sublime : ici il y a si peu de convenance, de régularité, que c'est en raisoni de leur désordre et de leur violence que les objets qui décèlent de la force et de la grandeur, excitent le sentiment du sublime. Le beau est dans la nature autant que dans le sujet : le sublime est en nous, et les objets n'en sont que l'occasion.

La marche à suivre dans l'analyse du sublime est à peu près la même que celle de l'analyse du beau. Le plaisir du sublime, comme celui du beau, doit être universel sous le rapport de la quantité, sans intérêt pour la qualité; présenter une convenance subjective, si on le considère sous le point de vue de la rélation; entin, pour la modalité, il doit avoir le caractère de la nécessité. Mais une division qui est particulière à cette partie de l'analytique, c'est celle du sublime en sublime mathématique et sublime dynamique.

Le sublime est ou mathématique ou dynamique, selon que l'imagination rapporte l'affection qui en accompagne le jugement, à la faculté de connaître ou à la faculté d'appétition.

## 1º Du sublime mathématique.

On appelle sublime ce qui est absolument grand, et en comparaison de quoi tout le reste est petit (absolute, non

comparative, magnum). Il suit de là que le sublime n'est pas dans la nature, mais dans les idées; car dans la nature il n'y a rien de si grand que, comparé avec autre chose, il ne puisse paraître infiniment petit, et rien de si petit que, jugé sur une autre mesure, il ne puisse paraître un monde. On peut donc encore dire: le sublime est ce dont la seule conception atteste dans l'âme la présence d'une faculté qui surpasse toute mesure des sens 1.

L'idée du sublime suppose une évaluation de la grandeur des choses naturelles. L'estimation des grandeurs par des nombres est mathématique, celle par la simple intuition est esthétique. Il n'y a pas de maximum pour la première, mais bien pour la seconde, et ce maximum de l'estimation esthétique, mesure subjective absolue, emporte l'idée du sublime et produit une émotion, un mouvement de l'ame que nulle évaluation mathématique ne peut faire naître.

puisse concevoir par l'intuition une quantité destinée à servir de mesure ou d'unité pour l'estimation des grandeurs. Par la première, que Kant appelle l'appréhension. l'imagination parcourt et saisit successivement les diverses parties d'un tont donné; par la seconde, qu'il appelle la compréhension esthétique, elle s'efforce de réunir en une même image, d'embrasser d'une même vue, toutes les parties. La première peut se continuer indéfiniment; mais la seconde devient de plus en plus difficile, et arrive bientôt à son maximum, à la mesure esthétique fondamentale, au delà de laquelle il est impossible de s'élever par l'intuition ou par l'imagination.

Savary a fait observer que pour être frappé de la grandeur des pyramides, il ne faut se placer ni trop près ni trop loin<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erhaben ist was auch nur denken zu kænnen ein Vermægen des Gemiths beweisst, das jeden Massstab der Sinne übertrifft, § 25.

<sup>.2</sup> Même ouvrage, §§ 25–26.

Allaisuite de ce paragraphe Kantirecherche da commerciule jegtive, du plaisir qui accompagne le sentiment du sublime le Cette, cause n'est ni dans la convenance de la farme de l'objet, gomme pour le beau, ni dans la fin réelle, qui n'entre pour rien dans l'appréciation purement esthétique, ni dans son accord, avec la force de l'imagination qu'il la surpasse. Le sublime a sa source dans les idées de la raison, et spécialement dans l'idée de l'infini.

Puisque tout ca qui doit plaire sans avon intérêt matériel au jugement réfléchi, doit présenter un rapport de convenance, subjective, et qui soit de même pour tous les hommes, et puisque, pour le sublime de savoir quelle est cette convenance subjective, et parqueir de savoir quelle est cette convenance subjective, et parqueir elle devient la règle et, la source d'un plaisin attaché àlla seule, estimation d'une grandeur entièrement hors de propertion avec notre imagination.

"Lightimation logique, si loin qu'elle puisse aller, n'offrerien de sublime; il n'y a rien ici qui pousse la grandour dei
la mesure jusqu'anx limites da la faculté imaginative Dans
l'estimation logique l'entendement est également satisfait,
que, l'unité de masure soit une grandeur que la vue puisse
aisément embrasser, un mètre, panexemple, ou que ce soit
le diamètre de la lactere, dont la compréhension esthétique
n'est déià plus possibles Quelle que soit cette ainité, l'estiet
mation logique qui numérique continue sans mistacle jusqu'èn
l'infini-, ause et du norme et consect to le continue es sub-

"Cependantila raison vent que toutes les grandeurs dentes nées même celles qui dépassent infiniment la faculté commo préhensive « soient prises dans leur totalité et comprises une même intuition , et elle n'excepte pas même l'infini de a cette exigence.

Or l'infini est d'une grandeur absolue: Auprès de lui toutès les autres grandeurs sont petites: Mais, pour le concevoir

schlement comme un tout; et sans qu'il y ait contradiction, il faut supposer dans l'esprit une faculté qui dépasse toute mesure sansible, qui soit supérieure elle-même à la sensibilité. Ce n'est que par une pareille faculté et au moyen de l'idée d'un intelligible qui est au dessus de toute intuition; mais qui est le substratum de l'intuition du monde pliénd-ménal, que l'infini du monde sensible peut être compris tout entier sous une même notion dans l'estimation intellectuelle pure, bien que toute estimation mathématique reste toujours au dessous. Cette faculté elle-même de concevoir l'infini comme danné dans l'intuition pure, est grande au delà de toute domparaison; elle a de caractère de la grandeur abso-lucz elle est sublime, en ce qu'elle élève l'esprit au-dessus du mande sensible, et qu'elle étend sa vue au delà.

illirésalte de la que la nature est sublime dans teux de ses phénomènes dont l'intuition éveille en nous l'idée de l'infinf, ce qui a lieu toutes les fois que l'imagination, même dans! ses plus grands efforts, est impuissante à estimer la grandeur d'un shiet, non la grandeur mathématique, mais la grandeur esthélique mintaitive. L'idée de l'infini s'offre à l'esprit en présence dium phénomène dont la grandeur ne peut être compriseutout entière par l'imagination; dont la grandeur est telle que pour l'estimer esthétiquement, fl'faut recourir à la medure fondamentale immuable de la nature, qui est sa totalité absolucion l'infinitiil s'ensuit que toute grandeur! na tuvelle que l'imagination s'époise vainement à compréndre dans sa totalité, doit ramener la notion de la nature à un substratum intelligible qui est à la fois le fondement de la nature et de notre faculté de penser, qui est grand au delà de toute mesure sensible, et qui nous induit à juger sublime. non l'objet lui-même, mais l'état de l'âme au moment de son estimation.

¿De même donc que le jugement esthétique, dans l'appréciation du beau, rapporte l'imagination dans son libre jeu à

l'entendement, et que le beau consiste dans l'accord de l'imagination avec les lois de l'entendement, il rapporte cette même faculté, dans l'appréciation du sublime, à la raison, et le sublime résulte de l'accord de l'imagination avec les idées rationnelles.

Ainsi le sublime est dans l'âme du sujet et non dans les objets, dont l'estimation n'en est que la cause occasionnelle.

On peut mesurer le diamètre de la terre par lieues, le système planétaire par diamètres, et prendre le sytème planétaire pour mesure de la voie lactée, et celle-ci encore pour la mesure d'un plus vaste système, et ainsi à l'infini. Le sublime dans l'appréciation esthétique de l'univers ne sera pas dans l'élévation du chiffre, mais bien dans la progression indéfinie de la grandeur de la mesure, par laquelle nous nous assurons que nul effort de l'imagination et nulle grandeur de la nature, quelque immense qu'on la conçoiva, ne peuvent atteindre à l'idée de la raison, n'en peuvent devenir l'expression équivalente, et s'évanouissent en quelque sonte en présence de sa grandeur infinie.

On sait par la Critique de la raison pratique que le sentiment que fait naître en nous la conscience de ne pouvoir réaliser une idée qui est pourtant une loi pour nous, est un sentiment de respect. Or, une idée pareille est celle de l'infini ou de la totalité absolue, que l'imagination la plus puissante fait de vains efforts pour atteindre et représenter. Le sontiment du sublime est donc né du respect de la raison, de notre nature supérieure, respect que, par une sorte de subreption, nous transportons aux objets extérieurs. C'est une loi de la raison et de notre destination d'estimer petit anprès des idées tout ce que la nature sensible présente de plus grand, et tout ce qui éveille en nous la conscience de cette loi a avec elle un rapport de convenance subjective. Le plus grand

<sup>1</sup> Critique du jugement. OEuvres complétes, t. IV, p. 408-113.

effort de l'imagination, cherchant une unité pour l'estimation des grandeurs, consiste à les rapporter à quelque chose d'absolument grand, et par la même à la loi de la raison qui fait de la grandeur absolue la mesure suprême de toutes les grandeurs. Donc la conscience même de la disproportion de toute mesure sensible avec la mesure rationnelle est un accord avec les lois de la raison; il en résulte une sorte de malaise, de déplaisir, mais qui nous donne le sentiment de notre destination supérieure, selon laquelle il est convenable, et par conséquent un plaisir, de juger toute mesure des sens insufficante pour les idées:

"Le sublime émeut l'ame, tandis que le beau la laisse tranquille: Cette émotion peut se comparer à un ébranlement cause par un mouvement tour à tour d'attraction et de répulsion. La hauteur'à laquelle s'élève l'imagination dans l'appréhension successive de la grandeur, est pour elle comme un abime où elle craint de se perdre, et en même temps cette hauteur est entièrement analogue à l'idée de la raison. C'est pour cela que l'objet exerce sur l'ame cette double action de repulsion et d'attraction. Le jugement demeure toujours 'esthétique, parce que, sans reposer sur une notion déterminée de l'objet, il représente comme harmonique le jeu de l'imagination et de la raison, harmonie qui résulte de leur contraste même. Car ainsi que, dans l'appréciation du beau. l'imagination et l'entendement produisent par leur accord la convenance subjective des facultés, l'imagination et la raison produisent le même effet par leur opposition : elles font naître le sentiment que nous avons dans la raison pure une mesure de grandeur dont la supériorité ne peut être rendue sensible que par l'insuffisance de cette autre faculté qui est elle-même illimitée dans la représentation des grandears sensibles 1.

<sup>1</sup> Même ouvrage, § 27.

SOOR que Thousan

La nature est dynamiquement sublime en tant que, dans le jugement esthétique, elle est considérée comme une puissance qui est sans pouvoir sur nous.

La nature n'est jugée sublime comme puissance qu'autant qu'elle inspire la crainte, quoique tout ce qui fait naître ce sentiment ne soit pas sublime. C'est par sa force de résistance que la puissance est esthétiquement estimée. Or ce à quoi nous résistons est un mal, un objet de crainte.

Mais un objet peut être considéré comme redoutable sans qu'on en ait peur; c'est lorsque nous nous figurons seulement la possibilité d'être dans le cas d'avoir à lui résister. Ainsi l'homme de bien craint Dieu sans avoir peur de lui. Celui qui à peur est incapable de sentir le sublime, tout comme celui qui est préoccupé du désir ne peut sentir le heau.

On ne peut se plaire à l'objet d'une véritable terreur. De hauts rochers suspendus sur nos tétes, de sombres nuages qui apparaissent au ciel portant dans leur sein le tonnerre et les éclairs, un volcan en pleine éruption, un ouragan ravageant les campagnes, l'océan soulevé, une cataracte se précipitant avec fraças, toutes ces scènes de la nature ont d'autant plus d'attraits pour nous qu'elles sont plus terribles, pour vu que nous soyons en sûreté; et nous les appelons sublimes, parce que, en élevant la force de l'ame, elles nous donnent la conscience de la présence en nous d'une faculté de résistance morale qui nous met en état de neus mesurer avec l'apparente toute puissance de la nature.

Car de même que, pour l'estimation des grandeurs de la nature, nous avons trouvé dans les idées de la raison une mesure supérieure, ainsi la puissance physiquement irrésistible; en même temps qu'elle nous fait sentir notre faiblesse comme êtres sensibles, nous donne le sentiment de notre indépendance de la nature et d'une supériorité sur elle; nous

savons que l'humanité qui est en nous, est au-dessus de ses atteintes, alors même qu'elle écraserait notre corps 1.

Ainsi ce n'est pas seulement comme terrible, mais comme réveillant en nous le sentiment de notre supériorité sur elle, que la nature est appelée sublime; elle est sublime uniquement parce qu'elle dispose l'imagination à concevoir et à se représenter les cas où l'ame peut se rendre sensible sa propre grandeur.

Qu'on ne dise pas que cette explication est trop recherchée. Quel est même pour le sauvage l'objet de la plus grande admiration? C'est un homme intrépide qui va au devant du danger, après s'être tranquillement préparé au combat.

Mais Dieu dans l'orage, dans le tremblement de terre, considérés comme l'expression de sa colère, n'est-il pas sublime, et que devient alors notre explication? A cela Kant répond que le sentiment qu'éprouve celui qui concoit Dieu ainsi armé de la foudre, est de la terreur, de la soumission et non le sentiment du sublime. La superstition n'est que peur et angoisse; elle ne voit en Dieu qu'un être terrible et tout puissant, tandis que la vraie piété est surtout pénétrée de respect pour sa majesté sainte.

Le sublime donc ne se rencontre dans aucun objet de la nature; sa source est dans notre ame, dans la conscience de notre superiorité sur la nature en nous et hors de nous. Tout ce qui est propre à éveiller en nous ce sentiment s'appelle sublime.

14 Qui me se suppode é écosmoutrite suseur present iderParont (Perides). 1 e partie, art. IV), et les peaux vers d'Horace ; en de le care de la 1996.

Car de reine que, mapiralin prime propieta in a de la como de la c

e Vone's fullions de terre lou l'on ne ofaint al éhancèller au personne du répendit; Me de Baint-Cyran à seun qui lui parlaient de les oplère liu chancelles.

2 Critique du jugement, § 28.

Si l'on considère les jugements esthétiques qui ont pour objet le sublime sous le rapport de la modalité, on voit aussitôt que ces jugements n'ont pas au même degré le caractère de la nécessité que ceux sur le beau, parce que pour sentir le sublime, il faut une plus grande culture, non pas seulement du jugement esthétique, mais encore de la faculté de connaître en général. La conscience du sublime suppose un certain fonds d'idées morales, sans lesquelles les scènes. qu'on appelle ainsi, ne paraîtraient qu'effrayantes. L'homme grossier ne voit là que danger et ruines, et n'en est que plus frappé de sa petitesse et de son impuissance<sup>1</sup>. Mais si, pour i sentir le sublime, il faut une certaine culture de l'esprit, il ne s'ensuit pas que ce sentiment soit un produit de cetteculture, qu'il soit factice par conséquent et conventionnel. Il a la même source que les idées morales, dont la conscience est la condition du sentiment du sublime. C'est pour cela que nous disons d'un homme qui n'est point ému par ce que nous jugeons sublime, qu'il n'a pas de sentiment, et que nous sommes tout prêts à refuser le sentiment moral même, toute culture intellectuelle, à ceux qui ne donneraient pas, leur adhésion à nos jugements de ce genre<sup>2</sup>.

Pour achever l'exposition des jugements esthétiques réfléchis, et avant de passer à leur déduction, Kant entre ici dans de nouveaux détails qui se rapportent à son sujet d'une manière pour ainsi dire générale<sup>3</sup>.

Relativement au sentiment du plaisir, un objet est ou agréable, ou beau, ou sublime, ou bon absolument (jucundum, pulchrum, sublime, honestum).

L'agréable, comme mobile des désirs, est toujours de même espèce en soi, quelle qu'en soit d'ailleurs la source, et ne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est ainsi qu'au rapport de M. de Saussure le paysan savoyard, sen sé d'ailleurs, appelait fous tous les amateurs des glaciers.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Critique du jugement, § 29.

<sup>3</sup> Critique du jugement, observations générales, p. 125-140,

s'apprécie que par la quantité; il ne cultive pas l'ame et n'est que jouissance. Le beau, au contraire, dépend de la qualité de l'objet; il cultive l'esprit, parce qu'il suppose la perception d'une certaine convenance subjective. Le sublime consiste seulement dans la relation qui s'établit entre les scènes de la nature et les idées de la raison, relation par laquelle la nature devient un moyen de nous donner la conscience de notre grandeur morale et de notre destination. Le bon absolu, apprécié subjectivement d'après le sentiment qu'il inspire, se distingue principalement par le caractère de la:nécessité reposant sur des notions à priori, et qui n'implique pas seulement une prétention à l'assentiment universel, mais qui l'impose et le commande. Le bien moral n'est pas l'objet d'un jugement esthétique; mais à cause des obstacles à vainere pour faire le bien, et à cause de la supérierité de l'esprit sur la nature, qui se révèle dans une victoire morale. une action vertuéuse peut être représentée et sentie comme belle ou commo sublime sans rien perdro de sa puretén servi-

L'auteur revient sur l'avis déjà précédemment émis que, pour bien comprendre la nature des jugements esthétiques purs, il ne faut pas prendre pour exemples des objets d'art, mais des objets naturels, et qu'il faut les juger abstraction faite de leur fin et de la sensation agréable ou désagréable qui en accompagne la perception. Le ciel étoilé est sublime, non comme système de mondes, mais comme firmament, comme voûte céleste, embrassant toutes choses.

Lors donc qu'on parle d'un beau ou d'un sublime intellectuel, on se sert d'une expression peu exacte, parce que le beau et le sublime ne sont rien pour les intelligences pures. Ensuite, ce qu'on appelle ainsi ne peut devenir l'objet d'un jugement esthétique sans perdre la pureté de son caractère intellectuel.

Le seul objet d'un plaisir intellectuel pur et absolu, c'est la loi morale, considérée dans la puissance qu'elle exerce sur nous; et comme cette puissance, d'une part, ne se manifeste esthétiquement que par des sacrifices, et que, d'un autre côté, elle montre toute la profondeur de la liberté, la phier que donne la vertu est négatif sous le rapport esthétique nes positif sous le rapport intellectuel. Il résulte de la que la morralité, jugée esthétiquement, doit être représentée plutêt comme sublime que comme belle, en ce qu'elle fait nature de respect plutôt que l'amour, n'étant pas un produit spontané de la nature humaine, mais celui de la puissance de la raison sur les sens. Réciproquement, ce que nous appelous sublime dans la nature soit interne, soit externe, ne doit être présenté que comme un effet de la faculté morale de s'élever, par la force des principes au-dessus de tous les obstacles, play, siques, de toutes les sollicitations des sens.

A propos de la nature intérieure et de ce qu'elle peut officie de sublime, Kant traite de ces grands mouvements de l'ame qui l'agitent parfois, qui peuvent la briser ou la mettre hors d'elle, mais qui souvent aussi lui impriment une puissance nouvelle. Ces agitations, très-diverses dans leurs causes, se distinguent des passions, en ce qu'elles se rapportent au sentiment en général, et non à la faculté appétitive, en ce qu'elles sont orageuses et passagères, tandis que celles-ci sont dun rables et plus ou moins réfléchies. Ainsi l'indignation ou la colère est un mouvement rapide ou involontaire (affect en allemand, affectus), la haine est une passion. La colère peut être sublime, la haine ne l'est jamais.

L'idée du bien, accompagnée d'un mouvement passionné (die Îdee des Guten mit Affect), s'appelle enthousiasme, Cet état de l'âme est admiré comme sublime, et, selon certains moralistes, rien de grand ne peut se faire sans que l'âme soit en cet état. Mais tout mouvement passionné est aveugle, soit dans le choix du but, soit dans son accomplissement. Il papeut donc mériter l'approbation de la raison. Esthétiquement, l'enthousiasme est sublime, parce qu'il est une excitation des facultés par les idées, qui donnent à l'âme un essor plus

Pilitant et plus durable que toute impulsion venue des sens. Tetrefois, chose qui peut paraître étrange, le calme d'une imé poursuivant un grand dessein avec énergie et des principes invariables, est bien autrement sublime que l'enthou-laisme, parce qu'il est en même temps approuvé par la rai-bh? Un caractère calme et fort seul est appelé noble.

France de l'ame qui Hous donne la conscience de notre force à vaincre toute résistance! est esthetiquement sublime. Telle est la colère vertueuse, l'indignation qu'inspire l'injustice. Les affections Mouces et tendres (que Kant appelle de l'espèce fondante. towider schmelzenden Art) n'ont rien de noble. Il y a des émotions fortes et courageuses qui peuvent être belles, et des emotions tendres et langoureuses qui ne plaisent nullement. Une compassion douloureuse et inconsolable, des larities qui coulent sur des malheurs imaginaires, dénotent and time tendre, belle si l'on veut, mais faible et digne ellehieme de pitié plutôt que d'admiration. Une émotion vive, produite par l'éloquence religieuse ou sociale, dans la chaire, la tribune ou le theatre, n'a rien de sublime, à moins qu'elle ne la l'âme quelque sentiment de force ou d'énergique résolution.

definitive, le sublime se rapporte toujours à l'élévation de l'arison sur les sens et sur les choses sensibles.

blime, di in e craigne pas, en spiritualisant ainsi le sublime, di il ne perde de sa force. Il n'y a rien de plus auguste diffis la loi juive que ce commandement: Tu ne te feras, point d'image de moi! Ce commandement explique à lui seul la fidélité des Israélites dans les temps de persécution, ainsi que l'orque religieux des mahométans.

La simplicité est le style de la nature dans le sublime ; ainsi que de la moralité, qui est une autre nature, une nature intelligible, dont nous ne connaissons que les lois.

TOME II.

proposition de proposition de la compaction de la perspective de la perspection des personales extrampuis est notation de la compaction de la

Kant entend par la déduction des jugaments esthésiques lets humains, comme fondés sur quelque principe à prioci cets humains, comme fondés sur quelque principe à prioci cette déduction est nécessaire quant à ceux de ces jugements qui present pas seulement un sentiment audientif, mais qui portent encore sur la forme des objets. Les jugaments de goût qui portent sur le beau dans la nature , sont souls dans ce cas. Quant aux jugements sur le sublime, l'exposition de ce qu'ils sont aufit à leur, déduction qui pui qu'ils sont aufit à leur, déduction qui pui qu'ils sont aufit à leur, déduction pui qui prigri et avec celle qu'ils prime est principe de prigri et avec celle qu'ils prime en est prouvée l'origine à prigri et avec celle qu'ils universelle et mécas saire valeur.

Pour faire la déduction des jugements de goût, il suffire d'indiquer les caractères logiques qui distinguent cette sorte de propositions de tous les jugements objectifs , en faisant abstraction du sentiment de plaisir ou de déplaisir qui des accompagne. Ces caractères particuliers des jugements de goût sont au nombre de deux.

Le premier consiste en ceci : le jugement de goût détermine son objet quant au plaisir, avec une prétention à l'assentiment universel, tout comme s'il était objectif. Dire : cette deur est belle, c'est déclarer qu'elle a droit à être regardée par tous avec complaisance, avec plaisir. L'odeur qu'elle exhale mue lui donne aucun droit, parce que cette odeur peut n'être pas agréable à tous. On pourrait inférer de là que la beauté est une propriété de la fleur et par conséquent indépendante de la diversité des sujets et des sens. Et pourtant il n'en est pas ainsi; car c'est en cela précisément que consiste le jugement de goût, qu'il n'appelle beau un objet que d'après celle de ses

Critique da jugement, p. 140-179, S\$ 50-42.

propriétés qui se règle sur notre manière subjective de la percevoir.  $\cos q \cos \theta = \sin \theta \cos \theta \cos \theta = 0$ 

On exige d'ailleurs de tout jugement de goût que chacun, sans amparavant aller aux voix, l'énonce de sa pleine adorité et d'priori. Le goût à la prétention de l'autonomie, et il perd toute autorité du moment qu'il se règle dans ses décisions sur le jugement d'autrui. Il y a des auteurs classiques, modèles de goût, comme il y a des mathématiciens modèles de selfides raisonnements et d'élégance synthétique, sans que pour cela les mathématiciens actuels reconnaissent une autre autorité que celle de la raison. Les modèles ne déterminent pas le goût, ils le développent et le forment. On peut suivre les traces d'un modèle de goût, de raison ou de vertu, mais non l'imiter; on peut puiser aux mêmes sources, aux sources découvertes par le génic. De toutes les facultés le goût est celui qui a le plus besoin de se fortifier par la culture intérieure et de se nourrir par des exemples.

"Le second caractère particulier aux jugements de goût, c'est de responsoir etre déterminés par le raisonnement, comme s'estétaient purement subjectifs.

"In Ntil me se laisse imposer un jugement esthétique. On peut, en se voyant en opposition avec d'autres personnes, se méfier de son goût. Mais on ne se laissera jamais convaincre par elles qu'on se troinpe, qu'on a tort de juger comme on sent. On peut encore moins déterminer un jugement de goût d'après des règles fixes. Lorsqu'un poëme me déplaît, l'auteur aura beau me prouver que son ouvrage est conforme aux règles d'Aristote on de Boileau. Le goût esthétique se soumet tout aussi peu à l'autorité que le goût physique.

Néanmoins, malgré son caractère tout subjectif, le jugement de goût s'énonce avec la prétention à l'assentiment universel, comme s'il était fondé sur la connaissance et comme s'il pouvait être prouvé.

Il résulte de là qu'il n'y a pas de principes objectifs du goût,

qu'il n'y a point de critique qui puisse formuler des ràgles pour l'appréciation du beau. Tout ce que la critique peut faire se borne à rechercher quel est l'office des facultés dans les jugements esthétiques, et à montrer dans des exemples la convenance subjective qui en est la source. Il tradica i da pe La critique du goût est donc toute subjective; elle est l'art ou la science qui a pour objet de rechercher les principes subjectifs du rapport entre l'imagination et l'entendement dans la perception du beau, et de déterminer les conditions. de l'accord de ces deux facultés. C'est un art lorsqu'elle se borne à mettre ces conditions en lumière par des exemples : c'est une science larsqu'elle déduit la possibilité d'une pargille. appréciation de la nature même de ces facultés. Tel est l'objet de la présente Critique. Elle doit prouver que le principe subjectif dugoût est un principe à priori du jugement La critique comme art s'attache uniquement à exposer les règles psychologiques qui président naturellement au goût, et les applique à l'appréciation de ses objets et de ses productions, tandis que la critique transcendantale parte sur la faculté methe dd goatast long of assence one opening so arranged a Le principe du goût est le principe subjectif du jugement en général. Le jugement de goût se distingue du jugement logitue, en ce qu'il ne subordonne pas la perception sur laquelle il porte più une notion déterminée de lipbiet u Or , comme les motions constituent la matière d'un jugement, et comme le jugement de goût n'est point déterminé par des notions, il s'ensuit qu'il n'est fondé que sur la condition vola forme subjective des jugements en général. Cette condition de tous les jugements est la faculté de juger elle-même. Le jugement s'exerce par le concours de l'imagination comme faculté intuitive et composante, et par celui de l'entendement comme faculté d'unité et de synthèse logique. Et comme le

<sup>1</sup> Critique du Jugement , SS 30-34.

jugement de goût ne se sonde pas sur une notion de l'objet,, l'éditeillement n'y joue qu'un rôle subordonné, et un pareil jugement ne peut se sonder par conséquent que sur le seul sentiment de l'accord de l'imagination s'exerçant avec liberté, et de l'entendement, dans sa légalité générale.

<sup>17</sup>Pour rénssir dans la déduction des jugements de goût, il faut en considérer la forme purement logique.

1001 hivu dans la Critique de la raison pure qu'il y 2 des concepts à priori qui servent de forme et de base aux notions. des choses. Un jugement d'expérience est produit par la réunion d'une perception matérielle avec le concept à priori d'un objet en général, pour lequel la perception fournit. les attributs sensibles. Or, il y a des perceptions auxquelles se trouve uni immédiatement un sentiment de plaisir, qui accompagne la représentation de l'objet et lui sert d'attribut : ainsi naissent les jugements esthétiques; qui ne sont pas des jugements de connaissance. Pour que de pareils, jugements aient le éaractère de l'universalité, il faut que, tout subjectils patils scient, ils se fondent sur un principe à priori. C'est à découvrir ce principe que consiste le problème de la déduction des jugements esthétiques. Et comme ces jugements sont synthétiques et qu'ils ont la prétention d'être à priori, puisqu'ils se donnent pour nécessaires et universels, malgré l'origine empirique de l'attribut, cette question principale de la Critique du jugement rentre dans le problème général de la philosophie trancendantale : comment sont possibles des filgements synthetiques à priori?

"Mais qu'y a t-il au fond qui soit à priori dans un jugement de goût? Le plaisir qui accompagne la perception du beau, est senti intérieurement, et si le sentiment esthétique n'indiquait autre chose que ce plaisir, il serait tout empirique. Car Il n'y a d'autre sentiment de satisfaction joint à priori à une idée que le plaisir moral, qui n'a rien de commun avec le plaisir esthétique, toujours attaché à une perception individuelle et jamais à une notion. Ce n'est donc pas le plaisir du beau, mais son universalité qui est à priori. Percevoir un objet et en juger avec un sentiment de plaisir, c'est porter un jugement empirique; mais le trouver beau, juger que ce plaisir doit être nécessairement ressenti par tous à la vue du même objet, c'est porter un jugement à priori.

Après cela la deduction sera facile. Si l'on accorde que, dans un jugement de goût pur, le plaisir que l'on prend'à un objet est joint à la simple appréciation de sa forme, des lors ce que nous sentons uni dans l'ame à l'idée de l'objet n'est autre chose que la convenance subjective de cette forme quant au jugement. Et puisque la faculté de juger, quant aux régles formelles du jugement, abstraction faite de toute matière, ne peut porter que sur les conditions subjectives de son usage, conditions qui sont les mêmes dans tous les hommés, ils ensuit évidemment que l'accord d'une représentation ou d'une perception avec ces conditions doit être considéré à priori comme universellement valable.

Une sensation ne peut être considérée comme transmissible que dans la supposition que les autres ont des sens pareils aux notres. Le plaisir qui accompagne la contemplation refléchie des grandes scènes de la nature, suppose la conscience de notre destination spirituelle et morale. Il n'est transmissible que sous cette condition; mais comme c'est un dévoir pour tous de nourrir et de développer cette conscience, j'ai le droit d'exiger de tous qu'ils éprouvent comme moi ce plaisir, de sentir le sublime comme moi. Le plaisir qui accompagne les jugements de goût, n'est ni une jouissance, ni une satisfaction résultant d'une activité légitime, ni celle qui a pour cause la conscience des idées : ce plaisir est de pure réflexion, et, sans avoir pour règle quelque fin ou quelque maxime, il accompagne la perception commune d'un

¹ Critique du jugement, §§ 35-36.

objet par l'imagination comme faculté d'intuition, relativement à l'enténdement comme faculté des notions. Ce plaisir esthétique doit être pour tous attaché aux mêmes conditions, puisque ces conditions sont aussi celles de toute connaissance, et que le même rapport entre les facultés de connaître qui est exigé par le goût, est aussi nécessaire pour le sens commun, la saine raison. Voilà pourquoi celui qui juge avec goût, pourvu qu'en croyant juger ainsi il ne se trompe pas, en confondant la matière avec la forme, l'attrait avec la beauté, peut supposer chez les autres la même convenance subjective le même plaisir, et regarder son sentiment comme universellement transmissible sans le secours d'aucune notion!

Le goût peut être considéré comme une sorte de sensus

Par le sens commun on doit entendre l'idée d'une façon commune de sentir ou de juger, par laquelle on confronte en quelque sorte son jugement avec la raison universelle. On se met à la place des autres, on appelle à leur sentiment en taisant abstraction de tout intérêt personnel, de la matière même du jugement, pour ne s'en tenir qu'à la forme logique.

Trois maximes constituent le bon sens, la saine raison, savoir : penser par soi-même, penser à la place des autres, eu se demander ce que pensent les autres, et penser toujours d'accord avec soi-même. Par l'observation de la première de ces maximes, notre esprit s'éclaire et s'affranchit des préjugés; par l'observation de la seconde, il s'étend et se purifie de l'intérêt personnel; par celle de la troisième, il demeure conséquent avec lui-même. La dernière est la plus difficile à suivre et suppose la pratique des deux premières.

Après cette digression, Kant, revenant à son sujet, déclare que le goût peut être appelé plus justement un sensus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du ugement, § 39.

coppyths, que le bon, sens. On pourrait même, dit il pétinir le gout la faculté de luger de ce qui, dans une perseption donn néez rend, potre, sentiment universellement transmissible a sans, le serours d'aucune notion. Alors que l'imagination y s'exerçant avec liberté, éveille l'activité de l'entendement et que l'imagination, la perception se communique non commo pensée, majis, comme, sontiment d'un état conventible de l'èmagination, la perception se communique non commo pensée, majis, comme, sontiment d'un état conventible de l'èmaginsibilité des sentiments qui sont joints à des percept tions, dannées, la faculté de juger à prion de la transmissibilité des sentiments qui sont joints à des perceptem tions, dannées, la se justifie le canantère d'universalité a des perceptions à nos jugements esthétiques.

Bienauii soit, de la pature du jugoment esthétique diètres désintéressé, un double intérét peut néanmoins s'y attachend désintéressé, un double intérét peut néanmoins s'y attachend appearance fait a la catisfection que nous fait épropyer la simple, vue du beau, peut se joindre de désinder épropyer la simple, vue du beau, peut se joindre de désinder d'hiệt préparaire la sont le la partie sont existence. Let intérêt est ou empinique, c'est-à dire d'allet existence. Let intérêt est ou empinique, c'est-à dire d'allet d'allet existence. Let intérêt est ou empinique, ai est-à dire d'allet de directe du la partie de la volunté qui sit qu'elle peuto à directe de la partie de la raison du content et d'allet peuto a cres détence d'allet le raison de la patrice de la patrice de la raison de la content et d'allet peuto a cres d'allet le content et d'allet peuto a cres d'allet le content et d'allet peuto a cres de la content et d'allet peuto a cres de la content et d'allet peuto a cres de la content et d'allet peuto a content et de la content et d'allet et de la content et de la content et de la content et d'allet et de la content et d'allet et de la content et de la content et de la content et d'allet et de la content et de la content et de la content et d'allet et de la content et de la con

Kant traite isi la question délicate et importante de l'affique nité de l'amour du beau avec l'amour du bien, du goût avec l'amour du bien, du goût avec l'acque du bien, du goût avec l'acque de la conscience morale.

geografience morale. All the streets of the second second

<sup>1</sup> Erifique du jugement , § 40.

d'unibon carnotère l'intérêt qu'inspire le béau. A cette opinion on a oppose ; non sans raison; l'immoralité de certains grands artistes, d'où l'on a cru pouvoir inférer qu'il n'y'a aucun rapport entre l'amour de la vertu et la recherche du beaum monters par le maniferent de la recherche du

Pour concilier ces deux opinions, Kant distingué entre le gout des beaux arts et l'amour des beautés de la naturé; il prétend que le premier n'a rien de communi avec la moralité; tandis que celui-ci, lorsqu'il est habituel; est toujours la marque d'une ame portée au bien. Mais pour cela le bongott ne suffit pas; il faut que l'intérêt porte sur les formes seules, que cet amour des beautés de la nature soit pur de tout intérêt matériel; et qu'il soit le même dans la solitude que dans la solitude.

Des fleurs artificielles, un rossignol factice, qui lauraient vivement charme l'amateure de la hatture, tantiqu'il fes hidrait prisipement insturels, cesseraient de l'intelesser aussitét qu'il viendrait tels aperceroir de Partifice. Un flommen dont l'éli viendrait tels aperceroir de Partifice. Un flommen dont l'éli schilment moral sera putitivé; vionnent la préférence dans beautés de damituire sur celles de l'art, el parfaires qu'elles poinque professe pour Phommet simple qui contemple la nature avec un plaisir toujours florivéau; une sorte destine en l'affection, qu'on refuse peut lere la celui qu'ance de l'art, et ne se platiqu'ance chels d'univre de l'art, et ne se platiqu'ance chels d'univre de l'art, e old ince que de contemple de l'art, et ne se platiqu'ance chels d'univre de l'art, e old ince qu'alle contemple de l'art, et ne se platiqu'ance chels d'univre de l'art, e old ince que d'univre de l'art, e old ince qu'elles d'univre de l'art, el partir d'univre de l'art, el partir d'univre de l'art, elles de l'art, el partir d'univre de l'art, el partir d'univre de l'art, elles d'un

Diouvient cette différence? Elle tient d'abord à célé-qui existe entre d'intérêt qu'inspire le beau de l'art et celui qu'il s'attache au beau dans la nature. Le premier est médiat, et suppose toujours un but objectif, par lequel seul l'envire de l'art intéresse. Le second est immédiat comme l'intérêt moral c'est la une première affinité entre le sentiment du beau et le sentiment du beau et le sentiment du beau et idées aient une sorte de réalité objective, que la nature montre au moins par quelques traces qu'il y a une certaine confor-

mité entre ses productions et les antes : il arrige aissi que la raison s'intéresse à toute manifestation de la nature qui semble indiquer une pareille conformité. Cet intérêt est moral par affinité, et suppose toujours un certain développement du sentiment moral, pourvu qu'il porte immédiatement sur les beautés de la nature. Aussi n'est-il pas très-compup, et nous permettons-nous de tenir poun grossiers et pour incapables de sentiments élevés ceux qui montrent de l'indifférence pour ces beautés!

Plus tard, Kant établira que le beau est l'expression symmetolique du bien.

non to any to the m. Des beaux-arts? In a finger zoob sol

relies couvres de l'artiont pour cause, la penace et la liberté; les productions de la nature sont des effets mécessaires ; clest hidort qu'on parle de l'artides abeilles et du castor pur misq

L'art se distingue de la science comme la faculté pratique se distinguel de la faculté théorique. Il suppose une adrasse acquise par llexercioe cles qu'un peut par cela saul qu'on de sait i niest point de l'art proprement ditter a migre a l'art de un L'art aun caractère de libéralité, le métien est mercenaine. On considère le premier detame une occupation agréable de sois le second comme un travail entrepris en vue d'un profit. Toutantià côté de la liberté, suppose des règles et un gertain mécanisme qui donnent un corps à l'esprit de l'empêchent de s'évaporer ou de produire des œuvres sans forme déterminés. 11 nly a pas une science, mais seulement une critique du beau; il n'y a pas de belles sciences, mais seulement des beauxoarts, qui se distinguent essentiellement des arts mécaniques et des arts agréables. Un art est de pur agrément, lorsqu'il ne s'adresse qu'à la sensation; il est beau lorsqu'il s'adresse encore à la pensée. Les arts agréables n'ont d'autre but que

¹ Critique du jugement, §§ 41-42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Critique du jugement, p. 170-211, §§ 43-53.

dé faire join ou d'amuser l'oisiveté; les beaux-arts représentent des objets qui ont de la convenance en soi, et qui; bien que sans but d'ailleurs, favorisent la culture des facultés et les disposent à plus de sociabilité.

111 L'ait consiste surtout à paraître en même temps de la nature. Le Beau est ce qui plait dans sa seule appréciation, non comme sensation in comme notion. L'art s'exerce toujours dans le dessein de produire quelque chose. Si ce qu'il veut produire était une sensation accompagnée de plaisir, son teuvre me blinait the par la. Si son dessein était de produire un objet déterminé, son œuvre ne plairait que par des notions. Dans les deux cas il n'intéresserait que comme mécanisme, et non par la seule appréciation de sa production. Il faut donc que l'art dans ses couvres, paraisse sans but prévu et prédéterminé comme la nature : il ne faut pas quion s'apercoive de la peine que l'artiste s'est donnée; il faut paril paraisse avoir produit materellement et sans effort. de mignisch es tui d Edibeliart est art du génis. Le génis est de talent auturel. vincedisposition innée. Par laquelle la nature donne la rècle à l'art. Le génie n'est donc pas soumis à des règles objectives. Sommer-caractère est l'originalité. Ses couvres sedont desimodèles par cela même qu'elles ne sont par le fruit de l'imitation: Le génie ne pout pas lei-même rendre compte des règles ou des idées auxquelles il shéit pil signore en enelque sorte l'tout en ayant la conscience de sa force. Ge n'est pas' à la science; mais à l'art que la nature prescrit sa règle par le génie, et à l'art en tant seulement qu'il:a/le bleau pour objet.

On apprendre c'est évidemment opposé à tout esprit d'imitation On apprendre c'est imiter, et par conséquent tout ce qui est dépà l'étude; tout ce qui peut s'acquérir par l'étude; n'est pas le génie, ne le constitue pas. On peut apprendre toute la

¹ Critique du jugement, §§ 43-45.

science de Newton; parce que lui-même a pu dife comment illy est arrive; mais un Homère ne pent expliquet comment il fat un grand poëte. Dans la science le plus grand invehitelit? nese distingue du moindre de ses disciples que par un plus haub degré d'aptitude au travail intellectuel : tandis bue 'll' géhie dans les arts diffère spécifiquement de ses innitateurs. ol Mais (puisque le génie doit donner la règle à l'art; de unelle nature sera (cette règle? Elle ne peut être réduite en tiffél formule offrant un précepte positif; puisque le jugement sur le beau ne peut se déterminer par des notions l'es serd dont une simple abstraction tirée du fait même des productions du bonin sur lesquelles le talent s'exerce en les infient, et non entles copiant. Les idées du grand artiste suscitént dans! lumb de son élève des idées semblables; s'il y u entre ses facultes un memie rapport; une memie proportion. Volta pourle odoi no reest que par des modèles et nontrar des descrittions. et des précentes que l'art peut se transmettre et se conserver !! Les règles positives qui portent sur ce qu'il v'a de mécations, dialord standards, sont antic choses; brode best said . Pour apprécier les beaux objets, ill'faut dir gout? bour 185 produire, a faut du génie: Pour sentir une beaute de la nature? il Mutte gout simplement pour fager des œuvies de l'artin ikinit de plus committe quel en est le dessein ; le but! et effi apprecier la perfection d'après ce dessein. Voila pourquoi des choses qui dans la hature offensent la vae, penvent plaire dans un tableau par la fidelité même avec laquelle l'artiste les d'représentées. Il n'y a qu'un genre de laideur qui met puisse devenir une beaute de l'art : c'est ce qui excite le dégolit, ce qui révolte les sens.

Il y a des œuvres où l'on remarque du génie sans gout! our de gout sans gout! our dire lorsqu'on affirmé d'une production de l'art, qu'elle manque d'esprit (Geist) ou de l'art, qu'elle manque d'esprit (Geist)

ar Tai

il Critique du jugement, SS 46-47.

génie, bien que le goût ne trouve rien à y reprendre? L'esprit. dans le sens esthétique, est ce principe de vie et de chaleuri cet enthousiasme qui anime et exalte l'artiste, et qui de son âme se répand sur san œuvre. Ce n'est autre chose, dit Kanta que la faculté artistique elle-même, la faculté de représenter d d'exprimen les ides esthétiques, et par ces idées il enten d des conceptions de l'imagination auxquelles n'est adéquate aulle pansée, et que pan conséquent nul langage ne peut conven nablement, exprimer, tandis que les idées nationnelles sont des notions auxquelles mulle intuition et mul effort de l'inta-1 gination no peupent atteindrent, west and arited, plants one L'imagination comme faculté poétique, crée pour ainsi dire. une mature, nouvelle ... en . se . sarvanti pour ! cela ; des , matériaun . que lui fournitila natura réelle. Dans cette transformations elle procède d'après des lois analogues à celles de la pature etal'aprèse des principes de la paison, en alaffranchissant de la loi de l'essociation, naturel le des idées (empiriques ou 201 19 \_Ges-conceptions, de, l'imagination peuxont être appelées! inkes, d'abord parce, qu'elles, tendent un delle de toute espéni rienconot quielles sherohmt hexprimentes idéas de la raison, ensuite et principalement parce que en tant qu'elles sont elec intuitions interpes pulle notion in y restrateguate o La poste, li par exemple, pse rendre sensibles les idées antionnelles d'étres suppaturals aleycial a l'enfer, l'aternità mourreprésenters des s chases resolles, la montrolas nertua des vias instancidanes manière plus samplète qu'alles ap sa montrent dans l'expéct rience, L'imagination, en représentant ainsi ane antion dons nge step. l'étondant esthétiquement jusqu'à l'infipi, devient créatrice, et, en éveillant la faculté des idées, elle donne plus à pensor que ce qu'elle représente ... : in contra est a vil ALes formes qui n'expriment que les idées accessoires d'une représentation destinée à rendre sensible une idée de la raison, en sont les attributs esthétiques : tel l'aigle, portant la foudre, est l'attribut de Jupiter, le paon celui de Jupon.

Ces attributs n'expriment pas, comme les attributs logiques. la majesté et la beauté de la création, mais ils fourpissents l'imagination, l'occasion, de se répandre sur me fonte de représentations analogues, et présentent une idée esthétique qui sert d'expression logique à l'idée de la raison, intéresse et anime l'esprit, en lui ouvrant un vaste champ de gapprochements et de similitudes. Kant never of a source of the deal. ... Il résulte de ce qui précède que les facultés dont le contr cours fait le génie, sont l'imagination et l'entendement donnés dans june juste proportion, heureux dont de la nature/ que nulle, science ne peut enseigner, que nulle étude ne peut foite acquérir : c'est le don rare de trauver des idées esthétiques propres de représenter, une notion donnée et d'un l'autre câté, de rencontrer pour celles-ci, l'expression, par dequelle la septiment qui anime l'artiste puisse se communiquet aux aniros diagram, to the state of a proper gentlemental to the unit ....On peut encore définir la ganie : l'originalità exemplaire dy talent nuturel d'un sujet dans le libre usaga de ses familés da compaître?. L'œunte du génie sera, quant à la partiqui en appartient au génie, et non au travail technique proprement dit, un exemple à étudier, à observer, une trace à suivreuet non, un modèle, à limiten pour un autre, génie, à qui elle neut tautesois, donner le sentiment de son originalités pour des talents ordinaires le génie sert de règle et fait école. L'école imite; mais trop souvent les élèxes imitent jusqu'aux défauts du maître, défauts qui ont leur source dans, la hardiesse et le trop libre essor du génie, et qui sont quelquefois la condition même de ses qualités et de ses succès. Les la la la constitue Le goût, comme le jugement en général, est le frein, la discipline du génie; il en modère la fougue et en règle l'essor. En apportant l'ordre et la clarté dans la richesse des idées. il donne à celles-ci de la consistance, les rend dignes d'une

¹ Die musterhafte Originalitæt der Naturgabe eines Subjects im freien Gebrauch seiner Erkenntnissvermægen. Gritique du jugement, p. 190.

approhation universelle et susceptibles d'un dévéloppement progressifustilly eventile entre le goût et le génie, c'est aux dépens de retuires que doit se terminer le différent. 3" Lit cutture des behan-arts exige le concours de l'imagina" tion et de l'entendement, du génie et du gout. -o hai beaulté su général: est l'expression des idées esthétiques. Kant prend occasion de là de diviser les beaux-arts selon les diverses manières dont l'homme exprime ses pensées et ses sontimente (Cetté expression se fait par treis-movens pla purolo; le geste et l'uceeno; ou l'articulation, la gusticulation etiki modulation i pai la se communiquent la pensec. l'interitiony folsentiment de la trois genres de beaux-arts, surtir, 91146. Les larts de la parele, l'éloguence et la poésie. Lithet quence est l'art de traiter une affaire de l'entendement comme andibrejeu de l'imagination, et la poésie, celui de miner un jeu de l'imagination comme une affaire de l'entendement. Librateur anhonen un travail intellectuels et sieh applitte column si cel midskit qu'un jeu destiné hichtretenir agrétables mentiles auditeurs. Le poëte fait le contraire : tout en m'anhonosac qu'antieu de l'imagination; il intéresse l'entendéda un exemple i cluber, a distreta un itace à suivigni 1112 Les ureside dessin ou d'intellien (die bildenden Künete) sont de deux serus : les arts plastiques et la peiniure; ajunt pour objet d'exprimer des idées par des figures dans l'espace! les sirts plastiques mour la vue et le toucher, la peinture pour h bue seulement. Les arts plastiques Bont la statuaire et l'architecture! La première représente des objets qui peuvent exister dans la nature; la seconde produit des ouvrages qui pe sont possibles que par l'art. Elles se distinguent encore par leur fin : la statueire n'avent d'autre but que d'exprimer des idées esthétiques, et les ouvrages d'architecture ayant en même tomps un but d'utilité.

HERE I STATE OF THE SERVE

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement ; 48-30.

Repr. demeurer, sidèle, à son principe; de division dient classe un peu arbitrairement evac la printure l'art de descinat et de planter un jardin dans des vues esthétiques, perçe que cet, art n'a d'autre but que d'imiter la meture avec libérée et d'après des idées.

3°. L'art, de représenter le jeu des sentiments; illien dirien en art des sons (musique) et art des couleurs. En tant qu'un son ou une couleur plait en soi, ils ne sont qu'agréebles; un tant que l'intérêt s'attache à leur composition et à leur emperents, ils sont matière de beaux-auts!

Loraque plusieura arta se néunissent dans une même production, comme la poésie et la musique dans le chant, il y at dection, mais il n'est pas sûr qu'il y ait toujours plus de hauté. Dans toute muvre d'art l'essentiel c'est la ferme, le convenance de la forme, par laquelle le plaisir esthétique seb en même temps un moyen de cultiuer les facultés en d'éreilles les idées, et non la matière de la sensation, l'émetion qui u'el poundut que la jouiseance, et qui émousse l'espit et amollit le courage. Il est donc de l'intérêt et de la dignité des arts da se maintanir en rapport avet les idées morales, de dédàigner de servir au simple amusement, à la distraction, dont le bespin s'accroît à mesure qu'on cherche à l'assouvir.

Si l'on compare les beaux-arts sous le rapport de leur paleur esthétique, la poésie doit être placée au premier rang. Elle étend etélève l'esprit, en donnant pleine carrière à l'imagination, tout en domeurant dans les limites d'une notions donnée; elle fortifie l'âme en lui donnant la conscience de son indépendance de la mature, et en se servant de celle-ci comma d'un moyen de s'élever au-dessus d'elle. L'art oru-toire, si l'on entend par là l'art de persuader, de tromper, d'entraîner par de belles apparences, et en s'adressant aux passions, et non l'art de bien dire, de parler avec chaleur et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement, § 51.

such beaningines; condeplace an barreau et dans le charle. Madelabati suffire la Clante, la correction. la purette la none et de printer de la Manage la chideur. ... . ... 19 Abret la poésie Kant placarait la masique; si l'esséntie? était de charmer et d'émouvoir l'âme; mais, selon' lui; la antificarett plutte une jenissance qu'un moven de cultiver les families. Cest pour cela du elle aime le changement het and unadding and the collection of the collectio sommentunipétées taindis qu'une belle fleur, un beste tablicate : une poésie sublime plaisent toujours. Bleibrio de la culture des facultés qu'ils favorisent. In mou sique descend peut-être au dernier rang, parce qu'elle ne! hit quesiduer avec hes sensations: Les arts du dessin lui sont dechemptoup supériours sous ce rapport. Tandis que la mus sindic aboutit par le sentiment à dés idées vagues et confusés; henring du stennin partent d'idées déterminées pour arriver sidioentiment; Leur effet est durable, tandis que celtilite la musiqub estipassageri - Alamnides arta du dessin, Kant donne la préférence à bimittante, parce qu'il·lui est possible de pénétrer plus avantdans la région des idées, et d'étendre le champ de l'intuition dimputations idées beaucoup plus que nul autre artice est en

phaieurs phiervations, intéressantes cur les divers genres de phaieurs phaieurs phaieurs, intéressantes cur les divers genres de phaieurs, sur le rure, le jeu, l'Aumour, etc. Le rire, divellement mae affection qui nalt d'une vive attenté subitement rédutes au-uliant. Évidemment Kant ne définit ici qu'une espèce de gran rire, et non les espèces si variées du sourire et du rire padéné. En général, aucun système de psychologie n'a donné jusqu'ici mus explication suffisante de ce phénomène, qui tient, si assentiellement à la nature raisonnable et morale-des

8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement, §§ 52-53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir l'Observation, p. 205-211.

l'homme. L'enfant sourit avant de verser des pleurs, etile vieillard mourant sourit encore lorsque depuis longtemps la source des larmes est tarie pour lui. Tant que la psychologie et la physiologie ne pourront s'expliquer mutuellement et avec exactitude, et nous craignons que cela ne soit à jamaisimpossible, le rire, beaucoup plus varié que les pleurs, demeurera un mystère quant à sa cause générale. Le rire, dit Kant, est un génie non moins bienfaisant que le sommeil et l'espérance; c'est dommage seulement, ajoute-t-il, qu'il soit si peu facile de faire rire l'homme sage. Ce qu'il dit du sourire que produit le naif par son contraste avec l'universelle dissimulation des hommes, est digne d'être remarqué; mais ce qu'il ajoute sur l'humour laisse beaucoup à désirer, surtout depuis que Jean Paul a passé par là. Jean Paul a prouvé par son exemple contre Kant que le génie peut quelquesois se décrire lui-même, et faire comprendre aux autres les secrets ressorts de son originalité, sans pourtant réussir à leur apprendre à en avoir comme lui.

## CHAPITRE II.

CRITIQUE DU JUGEMENT ESTHÉTIQUE. — SECONDE PARTIE. — DIALECTIQUE
DU JUGEMENT ESTHÉTIQUE.

Il n'y a pas une dialectique du goût, parce que les jugements du goût ne peuvent se démontrer. Il y a seulement, une dialectique de la critique du goût quant à ses principes, parce que ses principes offrent une antinomie, qui semble, en compromettre la légitimité.

Le premier lieu commun par lequel souvent on cherche à se défendre du reproche de manque de goût est celui-ci : Chacun a son goût. Par ce mot on refuse toute universalité: aux jugements esthétiques, et l'on nie qu'ils soient fondés sur des principes à priori.

<sup>4.</sup> Même volume, p. 212-236, \$\$ 54-59.

le second lieu commun, qu'admettent ceux-là même qu'in reconnaissent au jugement esthétique le caractère de l'universalité, est : On ne peut disputer sur les goûts, de gustibus non est disputandum, ce qui veut dire que le principe qui détermine le goût ne peut être réduit en une règle déterminée.

Entre ces deux propositions il en manque une troisième qui n'est pas devenue proverbiale, mais qui est généralement admise: On peut discuter le goût, et cette proposition renferme le contraire de la première, qui nous refuse le droit, non de démontrer un jugement esthétique, mais de le discuter même; car admettre la discussion, c'est admettre l'espoir de s'entendre.

» Voici donc l'antinomie du goût.

D'une part on dit : le jugement de goût ne se fonde pas sur des notions, car sans cela on pourrait le démontrer vraiou faux.

On dit d'autre part : le jugement de goût se fonde sur des notions ; car sans celà on ne pourrait pas même le discuter et chercher à lui concilier l'assentiment de tous.

La solution de cette antinomie n'est possible qu'autant qu'on peut supposer que la notion à laquelle on rapporte l'objet dans cette sorte de jugements, est prise, dans les deux maximes opposées, en un sens différent, et que cette duplicité de sens est l'effet d'une illusion inévitable.

Haut hier que le jugement de goût se rapporte à un principe quelconque, puisqu'il prétend à une valeur universelle, bien qu'il ne soit pas nécessairement démontrable par une notion. Il y a des notions indéterminées et indéterminables : telle est l'idée rationnelle de ce qui est purement intelligible, laquelle sert de base à l'intuition, et qui ne peut être ultérieurement déterminée.

Comme jugement individuel rapporté au sentiment du plaisir, le jugement de goût n'est qu'un jugement personnel,

Digitized by Google

et en ce sens la valeur en est bornée à l'individu qui l'énonce! c'est mon sentiment que j'exprime, dit-il; chacun a son geste!

Cependant le jugement de goût se fonde sur un principe, sur celui de la convenance subjective de la nature quant au jugement en général, et c'est à ce principe, qui est à priore, qu'il emprunte sa valeur universelle.

Les deux propositions de cette antinomie ne se contredisent donc qu'en apparence; elles peuvent subsister ensemble si on les traduit ainsi le jugement de goût ne se fonde pas sur des notions déterminées; mais il se fonde sur une notion indéterminée, savoir le substratum intelligible des phénou mènés. Un principe objectif, déterminé, qui peut servir de règle, de critérium et de preuve aux jugements de goût, est impossible; et pour ce qui est du principe subjectif, voit est impossible; et pour ce qui est du principe subjectif, voit est indéterminée de l'intelligible, par lequel nous avons estape d'expliquer le beau, il échappe lui-même à toute analyse ultérieure.

Cette soldtion de l'antinomie du goût est une preuve de plus de la vérité de notre principe; car avec toute autre man mière d'expliquer le beau, soit par le plaisir materiel, soft par la perfection de l'objet, l'antinomie est insoluble. Enfir cette meme solution au moyen d'un principe à priori, prouve par un nouvel exemple qu'en général les antinomles de l'esprit humain portent la raison à s'élèver dans la région des intelligibles, afin d'y trouver le point de convergence de toutes nos facultés à priori, et un moyen d'accorder la raison avec elle-même!

Dans une observation intéressante Kant revient sur la différence entre les idées esthétiques et les idées rationnelles! L'idée esthétique est une représentation indémontrable de la raison. L'es notions intellectuelles, les notions proprement dites, au contraire, sont toujours démontrables; pour être

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement, 54-56.

vraies, il faut qu'elles puissent être ramenées à un objet denné dans l'intuition soit pure, soit empirique; car démontrer, g'est montrer, ostendere, exhibere. Ainsi qu'une idée de la raison est au-dessus de tous les efforts de l'imagination. les idées de l'imagination, ses intuitions intimes, ne peuvent être renfermées dans des notions ni exprimées par le langage, on ne peut les exposer. Les unes et les autres sont également fondées sur des principes de la raison pure, les idées rationnelles sur les principes objectifs, les idées esthétiques, sur les principes subjectifs de son usage 1. Le génie peut donc encore être défini la faculté des idées esthétiques. et cotte définition jette une lumière nouvelle sur sa nature... Après avoir insisté de nouveau sur l'office des antinomies. uni toutes nous adressent aux intelligibles comme principes des phénomènes. Kant résume ainsi sa déduction du beau ; trois idées en résultent, savoir : 1º l'idée de l'intelligible en général, comme substratum de la nature; 2º l'idée de l'intelligible encore comme principe de la convenance subjective de la nature pour notre faculté de connaîtres 3° enfin cette. même idée comme principe des fins de la liberté et de leur, accord avec la liberté morale?.

L'idéalisme de la convenance de la nature ainsi que de l'artimest le principe unique du jugement esthétique.

L'ampirisme, qui explique le beau uniquement par l'effet matériel que les objets produisent sur l'âme par les sens, et le rationalisme, qui fait dépendre le goût d'un principe à priori déterminé. B'après le premier, le beau serait identique avec l'agréable; d'après le second, il ne serait pas distinct du bon. Mais il y a un autre rationalisme de critique q'est celui qui admet des principes d'une satisfaction ou d'un plaisir, à priori, mais des principes indéterminés. Ce ratio-

<sup>் &</sup>lt;sup>ப</sup> Médie ouvrage, p. 218-221.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Critique du jugement, p. 221-223.

nalisme est à son tour ou idéalisme de la convenance, ou réalisme de la convenance. Dans les deux manières de voir. la convenance qui est le principe des jugements esthétiques, est toute subjective, ce principe étant à priori, et les jugements n'étant pas logiques. Mais l'idéalisme regarde cette convenance entre le sujet et la nature comme produite sans dessein, sans but, comme accidentelle, tandis que le réalisme la considère comme l'effet d'un dessein prémédité, d'une sorte d'harmonie préétablie. Or, malgré certaines apparences, qui semblent attester que la nature a été si prodigue de beautés pour charmer nos regards, et que souvent dans ses productions elle n'a eu d'autre but que de nous plaire, la raison doit se prononcer contre ce système, d'abord en vertu de ces maximes d'unité qui lui commandent d'éviter l'inutile multiplication des principes, et ensuite d'après l'observation même du mécanisme de la nature, qui suffit à expliquer ce rapport de convenance subjective sur laquelle est fondée la perception du beau. L'expérience prouve que la nature procêde dans ses formations, si l'on peut conclure de celles qu'on a pu suivre à celles qui échappent à l'observation, avec une entière liberté, c'est-à-dire, avec une entière indépendance de toute autre fin et de toutes autres lois que les siennes.

Ce qui prouve directement l'idéalité de la convenance subjective, c'est que dans l'appréciation du beau nous en prenons toujours la mesure en nous-mêmes, et que le jugement esthétique en fournit la loi 1.

Le beau est l'expression symbolique du bien moral. Toutes les intuitions par hypotyposes, c'est-à-dire, celles par les-quelles on cherche à rendre sensibles des notions à priori, sont ou des schémas ou des symboles. Les premiers représentent des notions par démonstration, les derniers par analogie. Les langues sont remplies de pareilles hypotyposes ou d'expressions fondées sur l'analogie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement, § 57.

Le beau est le symbole du bon moral, et ce n'est que par la qu'il plait. C'est pour cela que le sentiment du beau a quelque chose de noble, qui nous élève nous-mêmes audessus des choses sensibles.

Le beau a avec le bon des analogies frappantes. Comme celui-ci, il plaît immédiatement, mais seulement dans l'intuition réfléchie, et non comme la moralité dans la notion; comme lui, il plaît sans aucun intérêt; dans l'appréciation du beau la liberté de l'imagination est considérée comme d'accord avec la légalité de l'entendement, tandis que dans le jugement moral la liberté de la volonté est conçue comme accord de celle-ci avec elle-même d'après les lois de la raison; enfin le principe subjectif des jugements esthétiques est posé comme universel, bien qu'il ne puisse être ramené à une notion déterminée, tandis que le principe objectif de la moralité peut être exprimé avec précision.

Cette anologie du beau avec la moralité est familière au sens commun. On désigne souvent des objets beaux par des noms qui semblent se rapporter à des qualités morales. On dit un arbre majestueux, un riant paysage, une couleur modeste. Le goût, l'amour du beau, est comme la transition du plaisir physique à l'intérêt moral habituel; il y prépare, il y dispose.

La division générale de toute critique en théorie élémentaire et méthodologie ne peut s'appliquer à la critique du jugement esthétique, parce qu'il n'y a pas de science du bean. Ce qu'il y, a de savant et de technique en tout art en est la condition, mais non l'art lui-même. Il y a pour les beaux-arts des modes, des pratiques, une manière, et non une méthode proprement dite, fondée sur un enseignement déterminé. Il faut que l'élève voie faire le maître, et les préceptes dans lesquels celui-ci formule son faire, ne peuvent servir qu'à rappeler sa manière de travailler. Le maître et l'élève doivent

<sup>1</sup> Critique du jugement, § 58.

avoir devant les veux l'idéal de l'art, que nul chef-d'écutre. si parfait qu'il paraisse n'exprime jamais entièrement. amPour se préparer à la pratique des beaux-arts, il faut exercer actidévelopper les facultés de l'âme par ces connaissances qu'on appelle humanités (humaniora), sans doute parce que l'humanité est d'une part un sentiment d'universelle bienveillance, et de l'autre la faculté de se communiquer vivement net universellement, qualités qui ensemble constituento la véritable sociabilité humaine. ... Mais à cause de l'intime affinité du beau avec le bien. dont . il ast l'expression symbolique, il importe suctout, pour former ille goûts de développer la conscience des idées pratiques ode sultiver le sentiment moral, par l'accord duquel aved la sensibilité le vrai goût peut seulement prendre une forme déterminée et invariable1.

and the some to the same of CHAPTIAN House of the or and the same and the same of the same -Gottle of arresting be LA carrious of Jugement estrections. 20190 und refer to ones, by the quion cherche a Cette Critique, en conservant à peu près la division suivie dans l'onvrage, on pent la réduire aux propositions suivantes: Il n e a d'ideal to conserve et l'apprende

Le beza (S. C. ubed un eughthank Leconnu pour l'objet d'un plaisir necessairs Des jugements de goût.

Le goût est la faculté vie juger of un objet qu'il plait ou déplait sans aucun intérêt matériel: l'objet d'un plaisir désinréfessé est beau. En d'autres termes, le goût ou le sentiment "du bent est le plaisir contemplatif qui résulte de la seule operception d'un objet?. Kr. Statt . . See . Levera - the beau estice qui plait universellement et sans une potion déterminée de l'objet.

La-même, § 59.

Introduction à a Métaphysique des mœurs, OEuvres, t. IX, p. 10.

"La béauté est la forme de la convenance d'un objet j'en tant qu'elle est pervue en lui sans une notion déterminée de sen but. La seule convenance d'une chose (forma Analis), abstrac--tien faite de sa fin matérielle (nexus finalis), la convenance en soi nous plaît, et ce plaisir n'est déterminé ni par l'utilité, mi par la perfection de l'objet. La conscience de la seule convenance dans le jeu des facultés de la connaissance à Tocoasion de la perception par laquelle un objet nous est donné, constitue le plaisir esthétique! te Legiugement de goût pur lest fondé sur un principe à parient a et celui par leguel un objet est déclaré beau sous la shordition d'une notion déterminée, n'est pas pur. Distinction entre la heanté de que ou libre, et la beauté fixée : c'est de -Vincipsenvationode beste différence que proviennent tous les différents des critiques. TUDGE of !Avariable

Il n'y a pas de règle objective de goût, tout jugement esthétique étant fondé sur le sentiment du sujet et non sur une notion de l'objet. Le modèle du goût est un idéal de l'imagination, une représentation tout interne qu'on cherche à préside par approximation. Un idéal suppose the idéa de la raison déterminant à priori la fin de l'objet et su perfection. Il n'y a d'idéal en ce sens que l'homme.

Le beau est ce qui sans notion est reconnu pour l'objet d'un plaisir nécessaire.

no lisiq trup la 3. Attalguique du establime. La trup el ancidad procedure de principe du beau soit à priori, la beauté est précliement dans les objets; mais le sublime ne leur appartient pas. Les objets appelés sublimes sont seulement propres à en glaire naître en neus le sentiment, comme expression symbolique des idées de la raison, qui seules sont sublimés en soi. Le beau est dans la nature autant que dans le sujet. Le sublime est en nous seulement, et les objets n'en sont que l'occasion.

Le plaisir du sublime est, comme celui du heau, universal, désintéressé, d'une convenance subjective nécessaire.

Il y a du reste un sublime mathématique et un sublime dunquique.

## 1º Du sublime mathématique.

Il n'y a de mathématiquement sublime que ce qui est absolument grand. Or, les idées seules ont ce caractère. Le sublime a sa source dans les idées, et spécialement dans l'idée de l'infini.

La mature est sublime dans ceux de ses phénomènes dont l'intuition éveille en nous l'idée de l'infini, ce qui a lieu toutes les fois que la grandeur de l'objet dépasse la faculté compréhensive de l'imagination, et se refuse à toute autre estimation que celle qui a pour mesure l'infini.

Ainsi que le beau consiste dans l'accord de l'imagination avec les lois de l'entendement, le sublime résulte de l'accord de l'imagination avec les idées de la raison.

ante sublime émeut l'âme, tandis que le beau la laisse calme.

## 2º Du sublime dynamique.

La nature est dynamiquement sublime en tant qu'elle est considérée comme une puissance qui ne saurait nous atteindre dans notre véritable être, à laquelle nous nous sentons supérieurs rationnellement, en même temps qu'elle menace notre existence comme êtres sensibles. La peus, la terreur, étouffe le sentiment du sublime comme le désir efface la beauté de l'objet.

Ge n'est pas comme terrible, mais comme réveillant en nous la conscience de notre nature supérieure, que la nature est appelée sublime. Elle n'est sublime qu'autant qu'elle fournit à l'imagination une mesure de la grandeur morale de l'homme.

La source du sublime est donc dans notre âme, dans la

RÉSUMÉ DE LA CRITIQUE DU JUCEMENT ESTHÉTIQUE. 128 conscience de notre supériorité sur la nature en nous et hors de nous.

"Cette conscience, qui suppose le développement en nous des idées de la raison, est la condition du sublime; c'est pour cela que les jugements qui portent sur le sublime, n'ont pas au même degré que les jugements de goût purs le caractère de la nécessité.

La nature interne, les affections de l'âme peuvent également faire naître le sentiment du sublime. Toute affection énergique, tout mouvement de l'âme qui nous donne la conscience de notre force morale, est esthétiquement sublime.

## "10 3. Déduction des jugements esthétiques.

Les jugements esthétiques prétendent à l'universalité, à l'assentiment universel; ils doivent donc être fondés sur quelque principe à priori. Établir cette origine, c'est les déduire.

Pour faire cette déduction, il faut rechercher les caractères logiques qui distinguent ces jugements de tous les jugements objectifs ou de connaissance.

Le premier de ces caractères, c'est qu'ils sont énoncés avec la prétention à l'assentiment universel, que le sujet les porte de son propre chef et comme à priori. Le goût se refuse à toute autorité.

En second lieu, ces jugements ne peuvent être déterminés par le raisonnement. Ils sont tout subjectifs, et prétendent héanmoins à l'universalité, bien qu'ils ne puissent être prouvés.

Thirty a pas de principe objectif de goût; ce qu'on appelle le critique est chose toute subjective.

Le principe du goût est le principe subjectif en général. Le jugement de goût se fonde sur le seul sentiment de l'accord de l'imagination s'exerçant librement, avec les tois de l'éfftendement.

. Pour que les jugements esthétiques, tout subjectifs qu'ils soient, aient le caractère de l'universalité, ils doivent être fondés sur un principe à priori. Ce qui est à priori, ce n'est pas le plaisir qui accompagne ces jugements, mais le jugement qu'il doit être universellement senti. Les conditions, du plaisir esthétique étant les mêmes que celles de toute connaissance, doivent se retrouver en tous les hommes. Lei goûtiest une sorte de sensus communis, fondé sur la pature commune à tous. La caración de la companiona de la compa

.Il y a de l'affinité entre l'amour du beau et l'amour du bien. Le désintéressement est le caractère commun des deux, sentiments. On verra plus tard que le beau est l'expression, symbolique du biena, and a sanda about and al sove 

"L'art suppose le travail et la liberté. Il consiste surlout'à paraître en même temps de la nature. L'art est art du genie!" Le génie est le talent naturel, une disposition innée par laquelle la nature donne la règle à l'art. Son caractère prin cipal est l'originalité. Il résulte du concours de l'imagnifation et de l'entendement donnés dans une juste proportion Le génie est la faculté des idées esthétiques.

"Le gout est la discipline du génie. La culture des beaux" arts exige la réunion du goût et du génie, de la faculté de produire et de celle de juger. man in the second states of the -ulus -to 51 Dialectique du jugement esthétique, as ob confi

the distribution of the entropy of the contribution of the state of th Chacun son gout dit-on, et l'on ne peut disputer sur les goûts, et cependant on dit d'un autre côté, le goût peut set discuter. Il y a la une véritable antinomie, que l'on ne pent résoudre qu'en supposant que dans un sens le jugement de goût est un jugement tout personnel, et que dans un autre il se fonde sur un principe à priori; en d'autres termes, qu'il

RÉSUME DE LA CRITIQUE DU MÉMENT ESTHÉTIQUE. 125' se'fondé'sur une notion indéterminée, sur la convénance subjective de la nature relativement au jugement en général.

Les idées esthétiques sont des représentations inexposables de Pinagination, les idées rationnelles des notions indémondatibles.

L'idealisme de la convenance de la nature, ainsi que de l'art, est'lle principe unique du jugement esthétique.

Le sensualisme ou l'empirisme, qui expliquerait le beau d'une manière toute matérielle, ne saurait être admissioni niene discute, parce qu'il confond le beau avec l'agréable, c'est' a dife "du'il le supprime. On ne saurait bas admettre not shis le rationalisme esthétique, qui identifierait le beau avec le bon. Reste donc le rationalisme de la conveniance dul est ou idéalisme ou réalisme de la convenance. Dans les deux systèmes la convenance est toute subjective; mais le réalisme considère cette convenance comme produite à dessein, par une sorte d'harmonie préétablie entre le sujet et les objets, tandis que selon l'idéalisme la convenance, produite sans dessein, est toute fortuite. Kant se proponce pour ce dernier. système par des raisons qui n'ont rien d'absolument concluant. La mesure de l'appréciation du beau peut et doit être. en nous, sans qu'il s'ensuive nécessairement que la convenance qui est la source du beau, n'est pas produite avec intention.

Le beau est l'expression symbolique du bien moral, et c'est, par là seulement qu'il plaît. Le sentiment du beau a quelque chose de noble, qui nous élève au dessus des intérêts matériels. On peut toujours conclure avec quelque certitude de l'amour du beau, pur, sincère, désintéresse, à l'amour du bien une de l'amour du bien moral, et c'est, par la seulement qu'il plaît. Le sentiment du beau a quelque chose de noble, qui nous élève au dessus des intérêts matériels.

'Cette affinité du sentiment du beau avec le sentiment morai est incontestable. Ajoutons que la même affinité existe entre ces deux sentiments et le sentiment religieux et l'amour désintéresse du vrai, l'amour de la science pour elle-même. edunition to

Ensemble ces nobles dispositions, qui ont une commune origine et un même principe, constituent la nature supérieure de l'homme, sa nature distinctive; les cultiver, les développer, est sa destination et son devoir; à ces dispositions se reconnaissent à la fois son origine, sa nature, son devoir et son avenir.

La critique du jugement esthétique se termine par un précepte pour ceux qui aspirent à exceller dans la culture des arts, précepte vrai et profond, que nul véritable artiste ne désavouera. Il ne suffit pas d'imiter, d'étudier les œuvres du génie ; il faut se préparer à la culture des beaux-arts par l'étude de ce qu'on appelle humanités; mais il faut surtout cultiver le sentiment moral, et se donner la conscience des idées pratiques, condition des idées esthétiques, et source de toutes les inspirations du génie.

La théorie du beau et du sublime, dont nous venons de présenter l'analyse, se rattache presque immédiatement à celle de Platon, qu'elle concilie avec celle d'Aristote, et l'onpeut dire que tous les systèmes qui ont été proposés contre Platon et Kant, ne font que la compléter sans l'infirmer. Outre les observations critiques de détail que nous avons; hasardées dans l'analyse même de la critique du jugement esthétique et dans le résumé, nous dirons qu'il est difficile de l ne pas admettre la doctrine qui s'y trouve exposée, et que si elle laisse à désirent c'est uniquement comme étant incomm plète, et comme ne rendant pas compte de tous les genres de beauté-et de sublime. Les principes exposés sont en généval acquis à la science : il ne reste qu'à les compléter, à les rectifier en quelques points, à les enrichir, en élargissant le système des catégories dans lequel Kant a cru devoir se renfermer 1, ....

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un grand poëte, Schiller, adopta et développa dans plusieure étrits les principes de Kant. Nous en donnons quelques extraits sous la note VI.

CHAPITRE IV. CRITIQUE DU JUGEMENT TÉLÉOLOGIQUE "La division de cette critique est conforme à celle de la Critique de la raison pratique. Elle offre une Analytique, une Dialectique et une Méthodologie du jugement téléologique. ... I. Analutique du jugément téléologique 2... Le seps commun voit ou suppose partout dans la nature. de la convenance, des harmonies, des fins, des causes finales. Quelle est l'origine, quelle est la réalité de cette idée? Selon Kant, il n'y a rien soit dans les principes à priori. soit dans l'expérience, qui nous autorise à admettre une convenance objective dans la nature. Elle est si peu le principe nécessaire de la possibilité des choses qu'on se sert au contraire de cette notion de convenance objective pour prouvers la contingence de la nature et de ses formes. Si cette idéc a: de la réalité, dans tous les cas, elle n'est pas renfermée dans : la notion qu'on se fait de la nature, soit à priori, soit d'après! l'expérience. Burney Committee Committee mTeutefois, c'est avec raison qu'on fait un usage au moins: problématique de ce principe dans l'observation des phénomènes. Les causes finales fournissent un point de vue utile: pone l'étude de la nature; mais elles ne peuvent servir à l'expliquer. C'est un principe de plus pour la classification, des faits dans les cas où la causalité mécanique ne suffit pasa Mais ce principe est purement régulateur et non constitutife

les jugements auxquels il donne lieu sont de réflexion et non de connaissance objective. Le transporter objectivement dans la nature, c'est introduire dans la science physique une cau-

. 4 MAme volume . p. 237-395. P.L. meme, p. 242-270, \$\$ 60-67. salité mouvelle que nous emprontons à notre habure (internét) pour l'appliquer à des chases qui nont esta analogie de selle nous de la convenance objectivé pure de mant formelle d'avec la convenance matérielle, et la convenance matérielle, et la convenance matérielle, et la convenance matérielle.

Lea figures géométriques montrent une convenance objective variée, qui les rend propres à la solution de nombreuxi problèmes d'après un même principe : c'est sinsifque le cerole fournit le moyen de résoudre une foule de questions qui dont chacune pour soi exigerait un grand appareil de de manstration. Cette convenance tant admirée est évidemment objective et intelleutuelle, et non pas seulement subjective et esthétique; mais alle n'est pas réelle ou matérielle, pen des sens que son objet en dépende ou ne soit possible que par elle. Cette convenance intellectuelle peut être conçue dans qu'il soit nécessaire de lui supposer un bub séel.

Le jugement n'est amené par l'expérience à contetteir l'idée d'une convenance objective matérièle ; ou d'une din rélie dans la nature, que derqu'il s'agit d'apprécier un rapport de causalité tel que l'effet soit considéré comme des condition de la cause. Il y a pour cela deux cas possibles! Nous pouvona considére un effet soit domme un produit que médiat da l'arty soit seulement comme destiné à sertir de matière pour d'autres effets à produire par d'autres agents, c'est-à-dire comme sin immédiate, interne, tabsoluequot comme sin médiate, extérieure, relative. Dans le premier tus il y a convenance interne de l'être physique; dans le second convenance purement relative. C'est aintique les admissions, en devenant utiles à l'homme, sont d'une convenance relative et non interne. Pour que les animaux hérbivores del vinssent possibles, il a falla qu'il y eût des herbes; mais este

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement, § 60.

convenance des herbes n'est encore que relative. L'homme fait de beaugoup de choses un usage pour lequel évidenment elles n'ont pas été créées. Celles-là seulement qui sont indispensables à son existence peuvent être considérées comme avant, quant à lai, une convenance relative, et une telle convenance n'autorise aucun jugement téléologique absolu. Ou ne nourrait dire que la nature a tout merveilleusement disposé dans les régions arctiques pour la subsistance du renne, en qu'elle y a placé le renne pour la subsistance de l'homme, qu'autant qu'on pourrait soutenir qu'il a dû v avoir nécessainement des hommes et des rennes dans cette région. in Langohyenance externa ne peut être considérée commit une convenance naturelle qu'autant qu'elle est d'une utilité plusiou moins éloignée pour des êtres dont l'existence est en sai une finitie la nature 1. ... : Mais, à quel caractère reconnaîtra-t-on les choses qui "Jorgois des pas d'hommes, dit un sage ancien nen apertevant sur le sivage des figures de géométrie tracées dans le sable, juggant avec raison su'une chose sui, pour être prodaiteu suppasait dans sa cause une idée rationnelle, ne pouveit être l'effet du hasard ou de causes naturelles, et devait être un produit de l'art. Mais pour concevoir une production de la nature en même temps comme un but, comme une fin de la nature p il faut plus. On peut dire qu'une chose existe

Un arbre, par exemple, produit d'abord un autre arbre d'après une loi connue; mais l'arbre qu'il produit est de la mième espèce, et ainsi il se produit lui-même comme espèce.

comme fin de la nature, lorsqu'elle est à la fois sa propre cause et son propre effet; car c'est la un genre de causalité qui n'est point donné dans la notion de la nature, si on ne

lui suppose pas un but.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du Jugement, \$\$\sigma\$ 61-62. TOME II.

Ensuite un arbre s'engendre lui-même comme individu par la croissance, qui est essentiellement distincte de tout autre accroissement d'après des lois mécaniques. Il élabore les substances qu'il s'assimile, et se développe ainsi au moyen d'une matière qui, quant à son mélange, est son propre ouvrage. Enfin chaque partie de l'arbre se produit de telle sorte que la conservation de l'une dépend de celle de l'autre. En même temps les feuilles sont bien la production de l'arbre, mais elles le conservent à leur tour par leur action sur lui.

D'après ce qui précède, une production de la nature qui doit pouvoir être considérée comme une fin de la nature, doit être à elle-même cause et effet. Il faut justifier cette définition. Dans un enchaînement de causes et d'effets formant ensemble une série de phénomènes, un effet devient cause d'un autre effet, mais il ne peut jamais être regardé comme cause de sa cause. Outre cette connexion de causes agissantes (nexus effectivus), on en peut concevoir une autre, dans laquelle l'effet a d'abord été la cause idéale de la chose dont il est l'effet réel (nexus finalis). Ainsi, par exemple, le loyer que je retire d'une maison est un effet de cette maison; mais comme elle n'a été construite qu'en vue de ce loyer, il se trouve que l'effet de cette construction en a été en même temps la cause finale.

Pour qu'une chose puisse être considérée comme fin de la nature, il faut d'abord que toutes les parties n'en soient possibles que par leur rapport au tout, puisque le tout doit être déterminé à priori d'après une idée. Mais en tant qu'une chose n'est possible que de cette manière, c'est une œuvre de l'art, c'est-à-dire le produit d'une cause raisonnable distincte de sa matière.

Si donc une production de la nature doit être possible comme fin de la nature, il faut en second lieu que ses parties s'unissent en un tout par cela qu'elles sont mutuellement cause et effet les unes des autres quant à leur forme; car de cette manière seulement il est possible que réciproquement l'idée du tout détermine la forme et la liaison de toutes les parties, non comme cause intelligente dans les œuvres de l'art, mais comme principe de la connaissance de l'unité systématique de la matière donnée, pour le sujet qui en juge.

Dans une pareille production de la nature chaque partie est considérée non-seulement comme existant par toutes les autres et pour toutes les autres, comme dépendant du tout, et comme nécessaire au tout, mais encore comme produisant toutes les autres parties, c'est-à-dire, comme un être à la fois organique et organisant. C'est par ce dernier caractère que les productions organiques de la nature se distinguent des œuvres de l'art.

On dit trop peu lorsqu'on appelle la faculté d'organisation de la nature un analogue de l'art. Elle s'organise elle-même dans chaque espèce et dans chaque individu. On l'appellerait à plus juste titre un analogue de la vie; mais pour la concevoir comme vivante, il faudrait accorder à la matière une propriété qui ne lui est pas essentielle, ou lui associer un être étranger, une âme, dont le corps serait l'organe, ou qui fût elle-même le principe organique du corps. Dans tous ces cas on laisserait la matière organisée sans explication. Il n'y a aucune analogie entre l'organisation par la nature et quelque autre causalité connue.

Des êtres organiques sont donc les seuls qui puissent être considérés en soi comme fins de la nature, et qui, en donnant à cette notion une réalité objective, fournissent le principe de l'observation téléologique.

Mais, encore une fois, ce principe n'est pas un principe constitutif de l'entendement ou de la science; c'est un principe régulateur pour le jugement réfléchi d'après une analogie éloignée avec notre propre causalité; il ne peut servir

Digitized by Google

à la connaissance de la nature et de sa cause, mais seulement nous diriger dans son observation<sup>1</sup>.

Les êtres organiques peuvent seuls être considérés comme des fins de la nature; un être organique de la nature est donc celui dans lequel tout est réciproquement fin et moyen. Rien en lui n'est inutile ou sans but, et ne peut être attribué à un mécanisme aveugle. Telle est la maxime selon laquelle il faut juger de la convenance interne des êtres organiques. Les naturalistes ne peuvent s'écarter de cette maxime, ne peuvent cesser de régler sur elle leur observation, non plus qu'ils ne peuvent mettre en oubli ce principe plus général que tout dans la nature a un but, sans perdre tout fil conducteur dans leurs recherches, et sans que l'expérience tout entièré devienne impossible. Grâce à ce principe, il se révèle à nous un ordre de la nature tout autre que celui d'un simplé mécanisme, qui ne nous satisfait plus quant aux êtres organiques<sup>2</sup>.

On a vu plus haut que la convenance extérieure des choses naturelles ne nous autorise pas à les considérer confine des fins de la nature, et à expliquer par la leur existence. On peut ajouter que regarder une chose, quant à sa formé interde, comme une fin de la nature, ce n'est pas encore en concevoir l'existence même comme une pareille fin. La connaissance des dernières fins de la nature appartient à la métaphysique, et ne peut être donnée dans l'observation.

Cependant la convenance interne des êtres organiques conduit nécessairement à l'idée d'un système des fins embrassant toute la nature. La convenance qui nous frappe dans les productions organiques, nous autorise à voir des fins partout, à reconnaître la convenance universelle de la nature.

Mais tout en considérant ainsi les choses, on ne prétend pas assurer que telle ou telle production, pour être utile; a

¹ Critique du jugement, §§ 63-64.

 $<sup>^2</sup>$  Critique du jugement, § 65.

été faite à cette fin, que les herbes, par exemple, ont été produites pour la nourriture des bœufs, et que les bœufs ont été, créés pour celle de l'homme; seulement il est utile et intéressant d'envisager ainsi les choses même les plus désagréables, et les plus nuisibles. Quand une fois l'observation téléologique des êtres organiques nous a donné l'idée d'un système universel des fins, on peut aussi regarder les beautés de la nature, bien qu'elles ne résultent que d'une convenance subjective, comme nous étant offertes par elle. On peut l'aimer, pour les charmes qu'elle a répandus sur ses œuvres, ainsi que nous pouvons l'admirer dans son immensité, et nous, sentir enpoblis nous-mêmes par la pensée que c'est pour nous que la nature étale partout des scènes tantôt belles et gracieuses, tantôt grandes et sublimes 1.

inherte toutesois de se saire une notion juste du principe téléologique, comme principe interne de la science de la nature, et de se rappeler que ce principe n'est point constitutif, ou de connaissance, mais seulement régulateur, destiné uniquement à étendre la science physique dans un autre sens que celui du mécanisme universel.

Toute science est un système à part, fondé sur des principes qui lui sont propres. Faire entrer dans la science de la nature l'idée de Dieu pour en expliquer la convenance, et puis se servir de cette convenance pour prouver l'existence de Dieu, c'est méler ensemble les principes de deux sciences toutes différentes, et compromettre la consistance systématique de l'une et de l'autre.

Le principe téléologique doit suffire à l'observation de la nature, et la physique doit exclure tout principe de métaphysique. La théologie commence là où commence la vie et où cesse la science de la nature, et son principe ne doit être invoqué que quand celle-ci a épuisé tous ses moyens.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement, § 66.

La physique, se renfermant dans ses limites, ne s'occupe pas de la question de savoir si les fins dites naturelles ont une autre cause que la nature, question qui est du domaine de la métaphysique. Dans la téléologie on parle bien de la nature comme ayant produit les choses à dessein prémédité; mais on sait parfaitement que la matière ne peut rien prévoir, et par cette façon même de parler, on reconnaît que le principe téléologique n'est pas un principe de comaissance proprement dite, mais un principe de réflexion, la règle d'une autre manière d'observation, à laquelle on a dû recourir pour suppléer à l'insuffisance de celle qui a pour principe la causalité mécanique.

## II. Dialectique du jugement téléologique<sup>2</sup>.

Le jugement, en tant qu'il détermine les objets, n'a pas de principes à priori; simple faculté d'assomption, il ne fait que subordonner les objets aux concepts à priori. Il ne peut donc être question d'une dialectique du jugement déterminatif. Mais le jugement réfléchi, qui rapporte les choses à la nature du sujet, se sert de principe à lui-même, principe tout subjectif. Il a ses maximes nécessaires, et entre ces maximes peut avoir lieu une antinomie, sur laquelle se fonde une dialectique naturelle: il se rencontre encore ici une illusion inévitable qu'il appartient à la critique de dissiper.

En tant que la raison s'occupe de la nature comme ensemble des objets des sens extérieurs, elle se fonde sur des lois, les unes générales et à priori, prescrites à la nature par l'entendement, les autres particulières et tirées de l'expérience. Pour appliquer les premières, le jugement n'a besoin d'aucun principe particulier de réflexion; il est déterminatif

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement, § 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Critique da jugement, p. 271-309, §§ **68**-77.

par un principe objectif de l'entendement. Mais pour ce qui est des lois particulières, qu'on ne peut connaître que par l'expérience, il peut y avoir entre elles une si grande diversité que le jugement doit se servir à lui-même de principe, afin d'avoir une règle d'observation, un fil conducteur dans ses recherches, sans lequel il ne peut espérer de ramener à l'unité mathématique ses connaissances et les lois particu-lières elles-mêmes.

Or, deux maximes contraires se présentent pour servir à cet égard de règle au jugement. Selon la première, toutes les productions de la nature doivent être considérées comme n'étant possibles que d'après des lois mécaniques, et selon la seconde, certaines productions de la nature ne peuvent pas être considérées comme possibles d'après les seules lois mécaniques, et il faut, pour les concevoir, admettre le principe des causes finales. Si l'on transforme ces maximes régulatrices en principes constitutifs, on argive à cette antinomie: Toute production, naturelle n'est possible que par des lois mécaniques, et certaines productions de la nature ne sont pas possibles par de pargilles lois.

En leur qualité de règles pour l'observation de la nature, les deux maximes ne s'excluent pas, car dire que l'on doit considérer les productions de la nature comme n'étant possibles que d'après des lois mécaniques, ce n'est pas soutenir qu'il ne soit pas permis de les considérer selon le principe des causes finales. On peut appliquer la seconde maxime sans s'interdire pour cela la réflexion selon la première.

Il n'y a antinomie entre ces deux propositions que lorsqu'on en fait des principes constitutifs de l'intelligence des choses, des principes pour le jugement objectif, et cette antinomie serait une antinomie de la raison. Mais la raison ne peut prouver ni l'un ni l'autre de ces deux principes, parce qu'il n'y a pas de principes à priori concernant la possibilité des choses d'après les lois empiriques de la nature.

.. Nous no pouvons pas prouver l'impossibilité de la formation des êtres organiques par le seul mécanisme de la nature. parce que nous ne connaissons pas le principe interne de l'infinie variété de ses lois. Mais il a'en est pas moins certain que, par rapport à notre faculté de connaître, le simple mécanisme ne saurait suffire à expliquer les productions organiques. Le principe selon lequel il faut admettre une causalité, différente de l'action mécanique, une cause intelligente, pour expliquer la convenance si manifeste des choses de la nature, est donc tout aussi légitime comme règle du jugement réfléchi, qu'il serait hasardé comme principe du jugement qui détermine les objets en eux-mêmes. Il en est de cette idée de la convenance universelle et d'une causalité intelligente dans la nature comme des autres idées de la raison, qui servent de règles au travail intellectuel ayant pour objet la plus haute unité possible, mais dont la réalité ne peut être pi prouvée ni réfutée théoriquement.

maximes, de l'observation purement physique et l'observation purement physique et l'observation purement physique et l'observation tion téléologique. Née de la confusion des principes régulationres, du jugament réfléohi avec les principes constitutifs du jugement proprement dit, cette antinomie se dissipe avec elle families de la familie de l'acceptant de la familie de la famil

Parsonna me met en doute la justesse du principe de l'obpervation téléologique. La question est seulement de savoir si ca principe n'a qu'une valeur subjective, comme simple maxime de notre jugement, ou si c'est un principe objectif de la nature.

Cette question n'intéresse en rien la science de la nature, et, si nous voulions nous contenter de celle-ci, il serait inutile de nous enquérir de la réalité objective des principes qui nous dirigent dans cette étude. Mais un secret pressentiment

<sup>👊</sup> Critique du jugement, 🖇 68-70.

de plus hautes vérités pousse la raison à cette recherche: elle soulève cette question de la réalité du principe téléologique dans l'espoir de s'élever par fà au-dessus de la nature et de l'expliquer elle-même.

A cause de son analogie avec l'art, on peut appeler la causalité de la mature; en tant qu'il y a de la convenance dans certaines de ses productions, son action technique. Cette action technique peut être considérée comme intentionnelle (technica intentionalis) et comme naturelle ou sans intention (cechnica nuturalis): Dans le premier cas on admet que la faculté productive de la nature d'après des causes finales est une action différente du mécanisme naturel; dans le second, que cette même faculté productive est au fond identique avec ligetion mécanique, et que son accord fortuit avec nos idées d'art est considéré à tert comme intentionnel. Dans le premier système la convenance est objective et réelle, dans le second elle est transportée du sujet à l'objet et purement idéale De la la réalisme et l'idialisme des fins de la resture. Selon l'idéalisme, la convenance est sans intention: selon le réalisme : elle est intentionnelle dans les êtres organiques. et par extension dans toutes les autres productions considérées par rapport à l'ensemble des choses!

L'idéalisme est de deux espèces : celui de la cassatité et célui de la fatulité. Le premier, imaginé par Démocrite et Épicure ; rapporte tout à un hasard aveugle; il est trop absurde pour mériter de fixer l'attention. Le second, attribué à Spinoza, est plus difficile à réfuter. Dien que d'après ce système la convenance de la nature soit rapportée à un être métaphysique, à la substance divine, elle en est sortié fatalement et sans intention.

Le réalisme est aussi physique ou hyperphysique: le premier explique la convenance de la nature par une faculté de la matière analogue à une puissance agissant avec intention, en attribuant la vie à la matière: c'est l'hylozoisme. Le second, le théisme, déduit cette même convenance d'un principe intelligent de l'univers 1.

On a essayé ainsi d'expliquer les causes finales tour à tour par la matière brute, et par un Dieu sans vie et sans intelligence, par la matière douée de vie, et par un Dieu vivant et intelligent. Aucun de ces systèmes ne tient ce qu'il promet. En effet, ils ont la prétention d'expliquer nos jugements téléologiques sur la nature, et les uns en nient la vérité, tandis que les autres les reconnaissent pour vrais, muis essaient en vain de les expliquer et de les prouver.

Les deux systèmes idéalistes admettent la convenance de la nature, mais ils en nient l'intentionalité. Le système d'Épicure n'explique pas même l'apparence de la vérité des jugements téléologiques, et ne se justifie par rien: Spinoza, en présentant les productions de la nature comme de simples accidents inhérents à la substance unique, assure bien l'unité de principe des formes naturelles, unité nécessaire pour en concevoir la convenance; mais il détruit toute intention dans les productions de la nature, et refuse toute intelligence à leur cause. D'ailleurs, lors même qu'on lui accorderait son principe, l'unité ontologique n'est pas une unité de fins, et n'explique nullement la convenance universelle. Celle-ci ne suppose pas seulement une cause unique, mais encore une cause intelligente, sans laquelle elle serait le produit d'une aveugle nécessité.

L'hylozoïsme est fondé sur une contradiction. La matière, essentiellement inerte, ne peut se concevoir comme primitivement douée de vie. Ce système prétend expliquer la vie par elle-même, et par conséquent n'explique rien. Le théisme enfin, quoiqu'il fournisse l'explication la plus satisfaisante, ne peut se démontrer dogmatiquement. Pour s'établir solidement, et pour avoir le droit d'invoquer un principe surna-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement, § 71.

turel; il aurait avant tout à prouver que la convenance de la nature ne peut être produite par son seul mécanisme. Or, cette démonstration est impossible; car tout ce que nous pouvons affirmer à cet égard, c'est que, dans l'ignorance où nous sommes du principe interne de ce mécanisme, et d'après la nature de notre esprit, nous ne saurions trouver dans la matière une causalité agissant d'après des fins prédéterminées, et qu'il nous est impossible de concevoir celles-ci autrement que par l'hypothèse d'une intelligence souveraine comme cause du monde; mais rien ne nous autorise à faire de ce principe de réflexion un principe de jugement objectif.

La raison pour laquelle il est impossible de traiter dogmatiquement l'idée de la convenance objective de la nature; c'est qu'une fin de la nature est inexplicable.

La notion d'une causalité intelligente, comme celle qui se montre dans les œuvres de l'art, a une réalité objective, ainsi que la notion de l'action mécanique de la nature. L'idée d'une causalité de la nature d'après des fins prédéterminées, au contraire, et plus encore celle d'une cause intelligente de la nature elle-même, bien que possible, ne peuvent servir de principe à des déterminations dogmatiques, parce que, ne pouvant être dérivées de l'expérience, et n'étant pas nécessaires à l'expérience, leur réalité objective ne peut être démontrée. L'idée de la convenance dans la nature est une de celles qui ne peuvent être ni affirmées, ni contestées objectivement. Elle est inexplicable, et par la même objectivement indémontrable?

Il y a certainement une différence entre cette proposition: «La production de certaines choses, ou même la nature entière n'est possible que par une cause qui agisse avec intention,» et cette autre proposition: «D'après la nature

¹ Critique du jugement, § 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Critique du jugement, § 75.

perticulière de mon intelligence, je ne puis concevoir la possibilité de la nature qu'en lui supposant une cause qui agisse avec intention, et par conséquent un être intelligent ou d'une causalité analogue à celle de l'intelligence.». Par la première de ces deux propositions, le prétends détenminer la nature même des objets; la seconde n'est qu'use maxime: de la raison, et n'exprime, au fond qu'un besoin de mon entendement. La première est un principe dogmatique du jugement, déterminatif, la seconde un principe particulier et subjectif du jugement réfléchiq principe nécossaire pour l'observation et l'appréciation des êtres organiquest que nous ne pouvons autrement comprendre. loisible et utile pour l'étude de la mature ... On, de l'idée de convenance d'une chose est inséparable celle de contingence: car la première exclut l'idée de la nécessité par le choix et L'intention qu'elle suppose, et par la l'observation téléplogique conduit à la théologie, par l'idée d'un être nécessaire et intelligent, comme cause de la nature contingente et ordanitée auec sagesse : Mais : selon Kant ; la téléologie la plus complète ne saurait prouver l'existence de Dieu, parce sque le principe sur lequel elle se fonde n'est pas un principe degmatique, objectifi, mais seulement un principa cri-·tique de la raison à l'usage du jugement réfléchà. Il ne prouve quiune seule chose, savoir que, d'après la nature de nos facultés de connaître, d'après l'expérience, comme d'après les principes généraux de la raison , nous ne pouvous concovoir absolument la possibilité d'un monde tel que celui qui est sous nos yeux, sans le rapporter à une cause suprême; agissant avec intelligence et avec intention.

de Dieu que par la foi en la raison et en ses lois. Vouloir l'établir dogmatiquement, en prouvant la réalité objective du principe téléologique, ce serait s'engager dans des difficultés inextricables, d'où l'on ne pourrait sortir qu'en dé-

montrant que la loi de notre raison est celle de tous les êtres Wers la fin de cette vartie de la critique du jugement téléologique; Kant traite du caractère particulier de l'entendement humain qui donne lieu à l'idée de convenance dans the second and a single les productions de la nature. La raison est la faculté des principes, et tend à l'absolut mais sans le seconts des concepts de l'entendementy qui eux-mêmes tirent leur réalité objective de l'intuitionulla raison ne peut juger synthétiquement, et, comme faculté théorique, elle ne renferme que des principes régulateurs: Probles les fois que l'entendement ne peut plus la suivre; elle devient transcentante, et produit des dées qui sont fondées dans sa nature; mais qui n'ont point de valeur objective. La critique; tout en reconhaissant la mécessité de eds iddes et leur valeur pour tous les êtres raisonnables finis, n'admetispas' qu'on puisse en établir dogmatiquement la réalité phitotive et absolues, sons margon : Imagillator ta of Little de la convenance dans la nature est une idécusemblable. Máis il y a cette différence entre elle et les inlées arbiprement dites qu'elle semble se fonder sur l'observation, que tout dans l'expérience semble la justifier et en faire pot principe constitutif de la science, tendis que rien dans le monde réel sie correspond aux autres idées, qui ne peuvent servir que de règles pour ramener l'expérience à la plus haute mité possible. La cause même que suppose la convenancel, 'm'est pas donnée ebjectivement; mais partout l'observation en rencontre les effets: (1) and (1) and (1) and (2) and (2) and (3) and (4) a

L'idée de la convenance n'est pas, comme les autres idées, une principe rationnel à l'usage de l'entendement, mus à l'usage du jugement réfléchi.

Critique du jugement, § 74.

of 2 Critique du jugement, \$ 75.

vement, de les déterminer d'après des données positives; nous réfléchissons encore sur elles, nous portons sur elles des jugements réfléchis, qui vont au delà des données, et qui ont pour règles des principes subjectifs. Mais, s'il en est ainsi, il s'ensuit que nous concevons comme possible un autre entendement que l'entendement humain<sup>1</sup>, puisque nous disons: selon le caractère particulier de notre entendement, nous ne pouvons faire autrement que de considérer les êtres organiques comme produits à dessein et dans un but déterminé, sans prétendre pour cela qu'un entendement supérieur à celui de l'homme ne puisse pas regarder le mécanisme naturel comme suffisant pour produire cette convenance.

Or, quel est ce caractère particulier de notre entendement qui donne naissance à l'idée des causes finales? Pour comprendre ce caractère, il faut comparer l'entendement humain avec l'entendement modèle, un entendement idéal et intuitif que Kant appelle l'intellectus archetypus. Ce paragraphe est d'une haute importance, et selon M. de Schelling, jamais peut-être tant de pensées profondes n'ont été réunies dans un si petit nombre de pages. En voici la substance?:

« Le caractère spécial de l'entendement humain est dans le rapport de l'entendement au jugement, ou des concepts généraux à l'intuition. Par le jugement, les concepts à priori, les formes générales de l'entendement, sont appliqués à la diversité des phénomènes, ou, en d'autres termes, par le jugement, le particulier, fourni par l'intuition sensible, est rapporté et subordonné au général, donné à priori dans l'entendement. Il est évident que le particulier, que nous ne pouvons con-

¹ De même que dans la Critique de la raison pure, en parlant de la nature particulière de notre intuition, selon laquelle les objets ne nous sont donnés que comme phénomènes, on a dû nécessairement supposer qu'il peut y avoir une autre manière de voir les objets.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce paragraphe est le soixante-seizième. Il offre malheureusement de graudes difficultés dans l'expression.

naître qu'à posteriori, n'est point déterminé par ces concepts, dont la nature des choses est entièrement indépendante, et qui ne fournissent que les formes générales de la connaissance. L'entendement, comme faculté des notions, est une faculté discursive et non intuitive, pour laquelle la diversité et la qualité des choses particulières, leurs formes et leurs lois, sont tout à fait accidentelles.

« Mais puisque la connaissance suppose l'intuition, et que la faculté d'une intuition spontanée et immédiate serait une faculté de connaître distincte, et tout indépendante de la sensibilité, et par conséquent entendement dans l'acception la plus générale de ce mot, on peut concevoir un entendement intuitif qui ne va pas du général au particulier par des concepts, et pour lequel n'existerait pas cette contingence du particulier relativement au général, laquelle rend si difficile pour notre entendement la réduction à l'unité de la diversité donnée.

«Bien que, selon la nature de notre entendement, la diversité matérielle des phénomènes soit indépendante des idées générales quant à ses lois particulières, nous exigeons néanmoins que cette diversité s'accorde avec les concepts et les lois générales de l'entendement, accord qui n'a rien de nécessaire, et pour lequel il n'y a pas de principe déterminé. Pour concevoir au moins la possibilité d'un pareil accord, il faut se représenter un autre entendement par rapport auquel on puisse considérer cet accord des lois particulières de la nature avec le jugement comme nécessaire.

discursif comme le nôtre, et n'allant pas du général analytique au particulier ou des notions pures à l'intuition, mais intuitif, et allant du général synthétique au particulier qui en est dérivé, ou de l'intuition du tout aux parties. Pour nous, pour notre entendement, un tout réel de la nature résulte du concours des forces motrices des parties, tandis

que potriun ientendement intuitif. le tout agrait planté par hai-même, et déterminerait-les parties i Sindons, un liente soncevoir le tout comme dépendant des parties : comme de feit notre entendement discursif, nous voulens, enter l'idée sion, entendement intuitif; mousi représenter, les parties semme dépendantes du tout; et quant à leurs formes et quant à leurs rapports : cela ne nous est possible : carcere : d'après notre entendement, qu'antant que nous considérons, monte tout comme déterminant les parties (ce qui:impliquerait : en égaud à l'entendement discursif). mais l'idée d'un tout contime la gaison de sa possibilité et de la lisison de ses parties police. crimme dana ce cas le tout serait un effet dont une idée setait resardée comme la cause, une de par condécident of cleus unit ava giest diniquement par une conséquence de la nature partigitière de motre entendement que endus considérons les ingularitions i naturelles i comme: avant time unitre cause vitte diachen shysique de da matière come cadse intelligents. Il rásblica eniscred de dà due de principe de da compensance du use manamanineipe och mais sembnicht im orinoipe subjectif. mag aèglesides motres julgemeinte i Cleat: atais ce desistraphique panthuoi monamensonames pas satisfaits en chrisione (dell'explication idala, nature par les peules causes finales y barce que and removiments see coor evident extremel characteristics are determined and den achosus, in: elles mêmes, main stralement par vapport à un moren de realiser des lins prédéteruziron qued imanen ten «Loringue mous mons neprénentons my tout matériell (commé rétentile produitable comengra de ses parties et de leur dans le generalie des les des les des les les des les elles piposarles concevans communitéffet d'une actions sociennique. Mais un tout ainsi produit exclut toute idée de but ou de cause finale, puisque d'après cette idéc c'est le tout mi détermine la qualité et le genre d'action de ses parties. Néanmoins, puisque nous concevons la possibilité d'un autre entendement que le nôtre, on ne peut pas dire avec certitude quium corps organique ne puisse pas être le produit d'une abtioni mécanique. Il résulte de tout cela que le principé du mécanisme maturel peut qubsister à côté du principe téléologique, et que, tout en cherchant à expliquer mêmé les âtres organiques par les seules forces de la nature, nous na pouvons nous passer, pour les comprendre, du principe des causes finales. La production même d'un brin d'herbe est inexplicable pour la raison humaine par des causes purement mécaniques.

millimporte infiniment à la raison de ne pas renoncer à expliquen la nature par des lois mécaniques, parce que sans nela-toute science véritable est impossible. D'un autre esté le principe téléologique, s'il ne nous apprend rien sur la manière dont se forment les choses, est un excellent moven de rechercher les lois particulières de la nature. Les deux principes ne penvent pas être appliqués ensemble à un soul et même objet; ils ne peuvent se concevoir comme réunis ' guadans un principe placé au-dessus de tous les deux i dans duelque chose d'intelligible qui sert de substratum à la nature phonomenale, substratum par lequel du restertien ne pout s'ampliquer, prisque nous n'en; avens aucune idée déterminée. Toutefois, sans appliquer les deux principes à un même objet et sans les confondre ensemble, on peut considérer dans les êtres organiques l'action mécanique comme un moyen de réaliser des fins prédéterminées, et quant à d'ensemble de la nature : comme système universel : il est nermis d'ériter le principe des ouuses finales en principe général du jugement réfléchi, et d'admettre pour le tout le gonçours des lois mécaniques avec les lois téléologiques.

1011 Critique du jugement, \$ 77.

10

TOME II.

Her that he do

BUSHING TO

central en la sur de la contral de la contra

La teléologie fait-elle partie de la science physique ou de la théologie, et ne faut-il pas qu'elle appartienne à l'une ou à l'autre? Il est évident qu'elle ne fait pas partie intégrante de la théologie, quoiqu'on en fasse usage dans cette science. Elle ne fait pas non plus partie de la science de la nature qui repose sur des principes objectifs, et à laquelle el n'ajoute absolument rien. La téléologie ne fait donc part d'aucune science doctrinale, mais seulement de la critique de la critiq du jugement. En tant qu'elle renferme des principes à priori, il y a lieu d'exposer la méthode du jugement téléologique le l'action de chercher à expliquer toutes les productions de la nature par la seule action mécanique, est en soi illimit mais la faculté de le faire est très-bornée, et la nécessité d'un autre principe pour expliquer la convenance qui se manifeste dans la nature, est évidente. Il est raisonnable de chercher à expliquer autant que possible ses produits par le seul mécanisme de ses lois, et de ne pas regarder cette explication comme impossible en soi quant aux etres organiques, mais seulement comme impossible pour notre en tendement. Dans l'intérêt de la science de la nature, il est nécessaire, en appréciant les êtres organiques, de supposer une organisation qui se serve de ce mécanisme pour produire d'autres formes organiques. C'est une chose louable de se livrer à des travaux d'anatomie comparée, afin de voir si toul

dans la creation organique, n'est pas soumis à un même principe, et ne forme pas dans son ensemble un même système.

<sup>1</sup> Même ouvrage, pi 309-395; \$\$178-90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Critique du jugement, § 78.

L'analogie des formes qui, malgré leur diversité, semblent produites sur un type commun quent à l'appui de la présomption d'une commune origine, et de l'hypothèse de la conti-##### dest espèces . depuis l'homme jusqu'au polype ; et de celui-ci jusqu'aux lichens et jusqu'aux premiers rudiments de la matière brute. Que les archéologues de la nature fassent naître cette grande famille des créatures d'après les traces qui restent de ses plus anciennes révolutions; qu'ils fassent sortir du sein de la terre récemment échappée du chaos, d'abord des êtres grossièrement ébauchés, puis des créatures de formes de plus en plus parfaites et convenables, jusqu'à ce que la terre perde cette faculté merveilleuse de produire.

unique comme cause à ses fins comme effet; car, dans ce système, les phénomènes ne sont que les apparences de la substance universelle, tandis que la raison exige que dans leur convenance ils soient considérés comme les effets de l'action intentionnelle d'une substance intelligente.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement, § 79.

"Néanmoins, pour concevoir une fin naturelle comme une production de la nature, il faut associer le principe du mécanisme au principe téléologique. Comme production de la nature, un être organique doit être considéré comme ayant été préparé par les forces naturelles servent d'instrument aux desseins de la cause intelligente. Le principe téléologique admis, il y a deux systèmes possibles ! l'occasionalisme et la prestabilisme de la cause: Selon le premier, la cause intellisgente du monde intérvient dans chaque nouvel acte desprecréation, qui ne serait ainsi que l'occasion de l'action incessante de la causalité divine. Avec ce système il n'y a plus de nature. D'après le second système, la cause suprême acrait disposé ses productions primitives à se reproduire indéfiniment sous les mêmes formes. Ce système est ou celui de la preformation endividuelle, ou celul de la preformation ginès rique. Selon le premier, qu'on peut encore appéler lu théorie de l'évolution où d'emboltement, on suppose que les germes 'de tous les êtres organiques sont individuellement sortis ide la main du créateur, et sont seulement mis au jour ét détetoppés par langénération n'Censystème diffèré au fond peu de l'occasionalisme, et présente même plus de difficultés que this en large real languages, and are a far possible on justification

Le second système qu'on peut aussi nommer le système de l'épigenèse, considère un être organique comme le produit d'un autre être organique de même espèce a dest le seul raisonnable, le seul conforme à l'expérience d'Cest le système de Blumenliach. Ce grand naturaliste pose en principe l'existence d'une matière organique, et regarde comme absurale d'admettre que la matière se soit organisée elle-même d'après des lois mécaniques; mais en même temps il fait la part du mécanisme, en le soumettant au principe mystérieux; mais nécessaire d'une organisation primitive!

Les êtres inorganiques ne peuvent être considérés télés-<sup>1</sup> Critique du jugement, § 80.

logiquement que relativement aux êtres organiques; mais aprês, avoir, reconnu la convenance interne de ceux-ci, on peut encore demander dans quel but ils ont été produits. Il est impossible d'expliquer les végétaux par le seul mécanisme des forces, naturelles, mais à quelle sin ont-ils été enées? On dit que c'est pour servir de nourriture aux animaux herbivores et frugivores, servant eux-mêmes d'alimients, à d'autres enimaux, destinés à leur tour, avec toute la nature, au service de l'homme, dernière fin de la créationuterrestre, parce que lui, seul est capable de concevoir ld nature: comme un système, et de se proposer un but raisonnable and the state of th in Sink'homme est la dernière sin de la nature, si tout doit êtres considéré comme un système de fins quant à lui, la mature doit avoir pour but soit sa félicité, soit la culture de ses favultés : Mais l'idée qu'on se fait de la félicité est si changennte et si vague qu'alors même que toute la nature se consormerait : in non désire a lib serait impossible de soumettre cette idécnà une loi fixenet générale. D'ailleurs tellquest la riature du cleur kumain que nul bonheur ne peut entièrement de partisfaine il Enfin l'homme est jenteuré de tant de maux, et il s'en crée tant lui-même, qu'il est impossible de regarder la féhicité comme la fin des choses de la terre. tur Mosqit de là mulom pa ment considérer comme dernière fin de favanature que le développement planculture des facultés de dihémmei afin de la mettre en état de répner sur la nature, et délse proposer des fins sages et raisonnables. Cette culture stemoinposende d'habileténet de la discipline des passions. L'habileté est la condition subjective de cette aptitude qui est: llebjet: de la culture; mais elle ne suffit point; elle ne asurait assurer la liberté dans le choix des fins, cette liberté qui consiste dans l'affranchissement du despotisme des désirs et des penchants que la nature nous a donnés pour guides et non pour maîtres.

L'habileté suppose la société civile et l'intégalité des recadina tions: La discipline des passions nous estrecommandée parli la nature elle-même; elle nous y invite et la favorise. Las! maux qui nous entourent développent les facultés de l'esprit et les forces de l'ame tandis que la civilisation, à la quelle nous sommes naturellement portés, polit les mœurs, adonoitr les habitudes, domnte les passions, et dispose l'homme à la: moralité; véritablejet dernière for de l'humanité 1. La vie en elle-mêmet si on l'estime d'après les jouissances qu'elle diffic. n'est pas d'un grand prix, ajoute Kant : elle n'a d'autre poix elle a bi som postitistication par se quiosificitiste qui os elle "Une fin dernière ( cause finale absolue questroche qui me peut plus être rapportée à une autre fin ... Vou-t-il aune telle fin de la création, et quelle est-elle A Clette question n'a pas deisens libraqu'on prétend tout expliquer par le métapisme naturel : Mais si l'on admet une cause supreme et intelligente de l'univers : ont peut demander iglielle traison se jective l'a déterminde là l'adtion proble est la derrière un de la créax firszponraétics, leben de model de model de model de la contraction force de model de la contraction d n'va que des fins relatives ; conditions des unes des nautres tandis que ce qui doit exister comme fin dernière et also que d'une causs intelligente; doit étre tel dans l'ordre des fins qu'il ne dépende d'aucune autre condition que l'idée qui les est la cause. De tous les êtres créés, l'homme seul, comme être intelligible, est une fin pareille nen trût en il lest doué dinnersaoulté supérieure à la mature platiberté of One ne peut plus parlant de dihemme contra l'être moral et raissur nable; demander pourquoi il existen (quem in finem?); illiest cause universelle, their transfer of the description absolute the second population and the seco Kant traite ici avec détait la question de savoir bisqu'à quel point la contemplation de la beauté et de la sagessarqui

Dagres en juigen et sur jeund bie en

<sup>1</sup> Critique du jugement, \$\$ 81-82. 2 Voir la note de Kant, p. 351.

3 Critique du jugement, \$ 83.

éclatent dans le monde, peut prouver l'enistence de Alicu. Hireproduit auecoune force nouvelle ses objections contret l'argument physico-théologique; qui conclut des fins de la nature à ane cause subrême de l'univers, et il lui oppose ou plittôt dui associe d'argument éthico-théologique, da preuve. morale, qui conclut de la fin morale des êtres raisonnables à cette même cause. La téléologie physique, si complète qu'elle soit, peut uselpn Kant, fonder le paluthéisme u on le parthéitmen mais non le vrai théismes elle mous portenvers Dieu amoust préparti à la théologie sans, pouvoir la produire p elle a besoin poun cela de s'appuyer aut un autre principe. sur liargement moral que, Kant a déjà exposé dans les deux premières (Critiques pretiqueil s'applique à établir, igil d'une manière plus rigouveus était de about de producte al about on Avinius emont a même, du sens communa sans l'existence des hemmets, outen général d'êtres raisonnablest la ordation tont ettière serait sans but! Mais de n'est pas comme être intellis gent que l'homme est le hut de la création ; le imande m'existe tiaszpourgêtre seulement un objet de contemplation. Cette centemplation, même suppose, une, autre fin par (rapport à hadvelle ellerer seulement: durpring : Ce m'estipas, nopuplus la ionissaboet la félicité actuelle des êtres raisonnables qui est la fin de la création e clest une relenté bonne, da moralité, da liberté, qui est cette fin, parce qu'elle souleja un prix absolu. etine peut plus être grapportée à une fin ultérieure d'agrandé un Mais si l'homme niest la fin della création que commentre maraka iles ensuite d'abordaque nous pourons considéren le monde comme un système de causes finales, produit par une cause universelle et intelligente; en même temps neus trounone là un principe pour déterminer la nature de cette carise, principa que no pouvait fournir la téléologie physique a trans

D'après ce principe l'être primitif n'est plus seulement une intelligence législative par rapport à la nature, mais encore le souverain législateur d'un règne de sins morales relativement, au, souverain dieu, qui n'est possible que par lui; nous le considérons comme sachant tout nommé consin naissant jusqu'aux plus secretameuvements de l'ante, comme p tout nuissant nomme sage, c'est à dire; comme juste et bear à la fois, comme éternel, etc., attributs nécessaires et considitions de la suprême causelité au a

La question est de savoir si la téléologie morale oblige le jugement rationnel de chercher au delà du monde un principe cipe suprême intelligent, afin de pouvoir considérer la nature e comme convenablement ordonnée relativement à la loi moci rale. Noyons d'abord comment la raison procède pour s'éleverzo par la téléologie morale à la théologie; nous examinerons ensuite la légitimité du procédé.

Si l'on considère l'existence de certaines choses comme a contingente; clest-à-dire; comme ne pouvant être expliquéent que par une course pour chercher celle-ci, soit dans si l'ordre physique (nexu effectivo), soit dans l'ordre téléologique un (nexu finali), c'est-à-dire; on peut demander quelle en est e la cause première, ou quelle en est la fai suprème:

Pans of dernier cas on suppose que la cause est un étre intelligent pour du moins agissant selon les lois d'un pautikoi être.

Or, si l'on se décide pour l'ordre téléologique, c'est un di principe à principe à principe à principe à la lois morales; et, si telle n'est pas la dinabsolue de l'existence du monde; la cause ne s'est proposé du aucun but, ou il n'y a que des fins relatives.

A. P. C. Caronia Carlo Carolina

¹ Critique du jugement , SS 84-85.

ria iop mbraio est obligatoire en usi et estegoirquement; or maio alternous voltage à tendre, et la maio alternous voltage à tendre, et la comme de grand bien possible par la liberte; obligation l'actord de nos attibuses to liberte de la comme de grand bien possible par la comme de la comme de

Or, un ordre de choses purement physique que pui meter de choses purement physique que pui méter de concilier ever octre lin de la moissifé. Il fact dens admettre une cause intelègénée du moisse, affir soit en admettemps l'auteur de la littimoisse, pour réditire pour de la littimoisse, pour réditire pour de la littimoisse, pour réditire pour le la littimoisse de la litt

t Critique du jugement, \$ 86. ա անգն ԷՄ է քորադրակ пե өсемиг 🖰 t

la convenance universelle par rapportà la loi morale et à sont objet, sans admettre un Dieu auteur et modérateur du morale, et en même temps législateur morale Mais théoriquement l'idée de Dieu, dont la réalité pratique est ainsi démontrée; demeure indéterminée, elle ne peut être déterminée que par analogie et non en soi, dans ses rapports avec nous; et nom dans sa nature

Du reste Kant ne donne pas l'argument éthico-théologique pour nouveau; il est, selon kui, aussi ancien que la raison humaine, et s'est développé avec elles Depuis que les hommes ont réstéchi sur le bien et le mal, ils n'ont cessé de saire appeb à sa justice divine, et le spectacle du cours ordinaire des choses n'a pui les saire renoncer à la soi en liharmonie désonitive de la vertu avec la sélicité, en un gouvernement missal du monde?

Parles limites même de som utage théorique pl'afgundent moral, a l'avantage del préserven de raison de tout pous de tratténage de préserven de raison de tout pous de tratténage. It théologie, des erreises de la théosophie et de la théorgie, l'aissi que de celles de la démonologie et de l'idolative. Et par idolatrie Kant n'entend pas semlement de cente grossiérades idoles, mais toutel orojance qui suppose qu'on peut se véndre agréable à Dieunpar autre chose encore que par da moralité; l'an l'offique de d'un equit punt peu des sentiments droits lutintègres de la comment de centre de la contract de la

Revenant à sa théorie de la certitude en général et l'argument téléologique, Kanti ednpliquant spécialement à l'argument téléologique, Kanti ednclut ainsi sur ce point : «Il résulte de laqu'il n'y a passabso-l lument, pour la raisba humaine, de preuves théoriques par lesquelles on puisse établir, lavec le moindre degré de certitude, l'existence de l'être primits comme d'une divinité plu celle de l'âme comme d'un esprit immortel, et cela parce que

ة المعلموعو كتارين<u>ي تصعم التي الله</u>

<sup>1</sup> Critique du jugement, § 87.

 $<sup>^2</sup>$  Là-même , Observation , p. 362.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Critique du jugement, § 88.

toute: matière meus : manque pour déterminer les idées des chéess intéligibles pet que ces idées demeurant sans détermination pris nient état que la motion négative de quelque chées demourant sens ible principe suprême du monde phénomépalquet dont d'ailleurs toute connaissance objective nous est refusée du mande de la mode de la metral de la mode de

Mais il y a une foi pratique qui tient lieu de cette connaise sange choute multi- un a la la sange con la mais de describit.

adientohietse en ant que nous pouvons-les connaître, sont de arais espèces : objets de l'opinion pobjets du savoir pobjets de la fait de la de l'apinion pobjets du savoir pobjets de l'apinion pob

» hes objets des idées rationnelles ne sont pas des objets de connaissance, même pour la simple opinion; il m'y a pas de denjectures, de priorie a Une opinion suppose au moins une expérience possible.

Inhearphiets des motions dont la réalité peut letre prouvée, qu'elles depasent sur des données de la raison pare loi sur l'expéniance, et qui penventiètre rimenées à des intuitions correspondantes ; sont des faits (resifacti) má obtte elasse appartiennent les propriétés mathématiques des graniteurs ; les aboses ideal expérience let une sente nice les partieurs d'idéa de dibertés dont la réalité y comme d'une espèce partieur de la raison pure, et par des actions réelles et partant-par l'extérience des que commité et le partant-par l'extérience de la raison pure, et par des actions réelles et partant-par l'extérience de la raison pure, et par des actions réelles et partant-par

L'axistence comme nécessaire, soit comme principe, solo comme ponséquence, relativement aux lois de la raison pravière, hien quion me puisse l'établir théoriquement, sont des objets de la foin (nes side). Ces objets sont d'abord le souver rais bianq comme (devant être produit par la liberté, et ensuite ses deux conditions, Dieu et l'immortalité de l'âme. C'est

in the major of the parties of the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique du jugement, § 89.

là une foi rationnelle pure, foi pratique, foi aux promesses de la loi merale et de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la conscience 4. r. m. a controlor disconstitution de la controlor Alnsi, au prétendu savoir métaphysique Kant substitue la foi pratique sondée sur un fait rationnel unique la libette; ét sur la conscience de l'obligation absolue de la loi morale. En proclamant de principe, nouveau en philosophie; mass ancien en lui-même, il fait un dernier effort pour le justifier contre la métaphysique de l'école. In the contre la metaphysique de l'école. 14 Dieu: la liberte: Pimmortalité de l'âme: dit-il: sont les broblèmes principaux de toute métaphysique; mais on regardatt la liberté uniquement comme la condition negativé de la philosophie morale, et l'on croyait me les doctrines de Dieu et de l'ame, constituant la philosophie théorique de! valent ette établies à part, pour être combinées ensuite avel la solitionale, et former avec celle-ci un corps de doctribe refletetse. On a var pourquor ces essais ont da denienter sans succes; et que la raison de ce peu de succes; c'est que; par la seme voic theorque; il est impossible d'acquern la and the editional salice de la hardre des choses intellements. Si Pon' est pluis neureux en partant de l'udes de la molte! alest the la realité de cette idee est prouvée par le raft. L du the attricht la clef pout la countissance du munde intent gible! compares and compression in the contract of the contrac sal la raison pratique et sur de qu'il y a de plus certain dans même de son origine, est uiséparable de l'obreschensist "Dans une note generale et fort etendue, qui termine la Critique du junement teleologique , Kant fait encore une fois fa critique de l'ancienne disologie philosophique; pour assuref définitivement le thomphe de l'argument moral! Il y a encore là duelques apercus nonveaux, qui ne sont pas sans interet! et par lesquels nous terminerons cette analyse. and the second second second

<sup>,</sup> i Critique du jugement, S 60.

<sup>2</sup> Critique du jugement, p. 380-583.
3 Critique du jugement, p. 383-393.

...La première de ces observations porte sur la preuve physico-théologique, fondée sur l'observation, téléologique, de la nature. Cet argument, dit Kant, qui est si puissant spr le sens gommung ainsi que sur l'esprit des plus subtils pens seurs comprunte toute sa force de l'argument moral qui est dans la conscience de tous, et qui vient se mêler secrètement au raisonnement téléologique; de sorte que tout le mérite de l'argument physico-théologique, se horne à porter l'attention sur les fins de la création. L'argument moral non-seulement complète l'argument physique, mais forme une preuve à part et sufficante par elle-même, au point qu'alors même qu'il nly aurait dans, la nature, extérieure nulle, trace d'une cause intelligente de l'univers, il ne perdrait rien de sa force, et n'en viendrait pas moins à s'élever dans la conscience, tandis que l'argument physico-théologique ne prouverait rien par lui-même. La théologie morale, reposant sur des principes à prigri, fournit seule les moyens de déterminer l'idée de la cause: pniverselle ... au moins, relativement à la loi morale et à ses fins Hat de reconnaître l'unité de Dieu. De cette manière la théologie conduit immédiatement à la religion, qu'à la reconnaissance de nos devoirs pour des commandements de Dieuxi la conscience de uns devoirs et de la fin que par la même nous impose la raison, ayant seule produit une notion déterminée de Dieu, notion qui, par conséquent, à cause même de son origine, est inséparable de l'obligation, envers cet être. Et si l'an demande enfin de quel intérêt est pour pougrupe telle théologie , il est évident qu'elle ne peut servir à étendre ou à rectifier notre connaissance de la nature, et qu'elle importe uniquement à la religion, c'est-à-dirent l'usage moral de la raison. Il y a une théologie morale : parce que la morale peut hien subsister par elle-même quant à sa règle, mais non quant à sa fin; pour cela elle a besoin d'une théologie. Mais il n'y a pas de morale théologique où fondée sur l'idée de Dieu, parce que des lois que la raison ne donperait pas primitivement elle-même, ne seraient pas descibis morales. Une morale théologique a aussi peu de sens qu'une physique théologique, qui, au tieu des lois de la mature, ne se composerait que de dispositions prises par unel volenté seuveraine, tandis que l'on conçoit très-bien une théologie physique, comme introduction et préparation à la théologie véritable.

I. Analytique du jugement, téléologique, mestiones

L'idée de convenance que le sens commun trouve exprissée dans toute la mature, est un principe purement régulateur et nonconstitutif de la science: Le transporter objectivement à la nature polestly introduire une causalité ahulogue à celle de notre nature internet: Il ne peut servir à la comaissance réelle des choses physiques, mais seulement nous féarthr kantrejette à fri fois le reulem moitswreedoil ruogelaginans Les êtres organiques seuls peuvent être bensidérés comme des fins de la nature. Un être organique est celui dans lequel tout est néciproquement fin et moven : Ce n'est que pur l'élu servation de cette: maxime que d'expérience ; que la solette de la mature le scipos sible nor de mande matter el core not el illa ophwenence internendes têtres organiques conduitis l'idée d'un système de fins embrassant toutes thoses (124du melare itine convenance universelle, on Mosmosti mais tout en phservant la matura d'après cette idée dit ne faut pas ou l' blier, qu'alle, n'est destinée qu'il étendre la soience physique dans un autre sens que celui d'un mécanisme utiliversel. Ce Toping it the rise of commercial the charge extremal community in II. Dialectique du jugement téléologique

Deux maximes opposées en apparence se présentent pont

dirigen la jugement de résenion dans l'observation de la nature direction la paemière, toutes les productions de la nature directions ni par la seconde pentaines productions ne peuvent être expliquées qua par des causes finales. Ces deux maximes ne s'excluent réciproquement que lorsqu'on en sait des principes constitutifs de la science. Mais elles ne sont pas inconciliables comme simples principes régulateurs de l'observation.

La raison me peut prouver ni l'un ni l'autre de ces deux principes. On peut dire seulement que pour nous le simple mécanisme ne peut suffire à expliquer les productions organiques peut suffire à expliquer les productions organiques peut suffire à expliquer les productions organiques peut de savoir si l'idée de la convenance universelle en d'anné causalité intelligente dans la nature est d'une réalité chiperiya, inlintéresse pas la science 3 mais la vaison éprouve les besoin de s'enquêrir de cette réalité dans l'espeir de sélet uppasse de la nature com somple de seur soit elle present de selet de la comple de seur soit elle present de selet de la nature com soit elle present de selet de la nature com soit elle present de selet de la nature com soit elle productions de la nature com soit elle present de la la nature de la la nature de la la la nature

Kant rejette à la fois le réalismes selon leduel la convenance de la nature est intentionnelle let l'idéalisme de caraulité, qui fait, tout, provenir d'un avengla hasard i et l'idealisme de fatal lité, qui fait, tout, paître, d'une saveugle mécessité. Hi de prou nance, paprillidealisme transcendantal; qui se concilit par la foi avec le réalisme théiste. Selon luis d'idée de la convel pange est inexplicable, et par la même indémontrable. Elle ne peut être ni affirmée, ni contestée dogmatiquement. On peut dire que pour nous , selon les lois de notre intelligencet il est impossible de conceveir la mature sans ume causalité intelligente ou analogue à celle de l'intelligence; mais de là il ne s'ensuit, pas que la nature soit réellement le produit d'une pareille causalité. On ne peut donc pas en déduire degmatiquement l'existence de Dieu comme auteur de la nature. Cette existence ne peut être établie que par la foi en la raison 100 70 3C PERIOUS AND THE PERIOD OF THE

Il y a cette différence entre l'idée de convenance et les autres idées, qu'elle semble se fonder sur l'observation, et graphe n'est pas un principe rationnel à l'usage de l'entendement, mais une règle à l'usage du jugement réfléchi, qui va au delà des données positives.

On peut concevoir un autre entendement que le nôtre, un entendement intuitif, allant de l'intuition du tout à ses parties, et concevant les parties comme dépendantes du tout, un entendement pour lequel le tout ne serait pas la fin, mais le principe même des parties; tandis que notre entendement, discursif de sa nature, n'arrive à l'idée d'un tout que par la notion de la convenance et du concours des parties, il est évident dès lors que le principe de convenance est un principe tout subjectif et fondé sur la nature de l'entendement humain.

Il suit de là que le principe du mécanisme universel doit subsister à côté du principe téléologique, dont nous pe pouvons nous passer, mais qu'il ne faut employer que lorsque l'application du premier ne suffit plus. Le progrès de la science est à ce prix

Les deux principes peuvent se concevoir comme réunis sous un principe supérieur, sous quelque chaçe d'intelligible qui est le substratum de la nature phénoménale.

C'est ici que la philosophie de la nature selon M. da Schelling se rattache à celle de Kant par l'idée d'un organisme universel, dont le mécanisme de la nature inorganique et l'organisation visible sont des conséquences.

Avant de passer à la dernière partie de ce traité, nous ferons une observation sur ce qui précède. L'idéalité transcendantale de la convenance que le sens commun voit parteut dans la nature, est-elle bien établie? Est-il prouvé que cette idée ne soit qu'un accident pour ainsi dire de la nature de notre entendement, et que l'on puisse concevoir un entendement pour lequel cette idée ne serait pas une nécessité de

Pinthition? La réalité des choses dépend-elle donc nécessai-Hensent de la nature du sujet qui la voit, et si l'organisation du monde à réellement pour auteur un être intelligent, cominent l'entendement archétype, qui ne serait autre que l'intelligence divine elle-même, n'y verrait-il pas précisément 'ce que nous y voyons, quoique d'une autre manière, un tout organique? Et alors même que le principe de la convenance ne serait fondé que dans la nature du sujet, s'ensuit-il qu'il 'sbst purement idéal? Il est vrai que je ne puis conclure d'un printeipe subjectif à sa réalité que par la foi en la vérité de la faison du sujet, en ma raison; mais cette foi est le fondeintent commun de toute science et de toute philosophie. Enfin, si'll Convenance est toute subjective, comment se fait-il, Belli-on demander avec Herbart, que nous ne trouvions pas partout à en faire l'application? Puisque dans une foule de la convenance nous échappe, et que nous cherchons en van a'v appliquer cette loi de notre esprit, n'est-ce pas une "Mison de croire qu'elle est fondée dans la nature même des choses, en même temps que dans la nature de notre entendement?

Methodologie du jugement téléologique.

In the la pour ainsi dire tracé le plan non pas seulement de la pour ainsi dire tracé le plan non pas seulement de la partice de la matière de M. de Schelling, mais de la matrehe que depuis a suivie l'étude des sciences physiques. Mais il a en même temps réduit à sa valeur le système qu'il appelle l'autocratie de la matière, et insisté sur le fait permanent de la génération homonyme. Il a parfaitement montré le l'autors même que l'on pourrait établir que toute la nature organique est sortie spontanément du sein de la terre et s'est graduellement développée, il faudrait encore admettre que la terre a été préparée et disposée à cette production et l'on n'avant fait que reculer la difficulté sans la résoudre. Il est

11

inutile d'ajouter combien d'ailleurs les récentes découvertes de la géologie ont compromis ce système. Il n'y a dans les couches du globe nulle trace de quelque génération équivoque ou univoque, de production d'un être organique par un être inorganique, ou d'un être organique par un être organique d'une autre espèce. Il est évident que l'homme sur la terre n'est point le produit d'une série de perfectionnements organiques; il n'est pas, organiquement, plus parfait; plus développé que le singe, que tel autre animal du même ordre; il est évident que le premier homme a été tout semblable aux hommes actuels. D'où est-il venu?

Kant a prouvé encore que le panthéisme de Spinoza ne suffit pas à expliquer l'univers comme un tout organique; en ce qu'il ne peut pas le présenter comme produit par une action intentionnelle d'une cause intelligente. Le nouveau panthéisme sera-t-il plus heureux?

Le principe téléologique admis pour expliquer la nature organique, deux systèmes sont possibles: l'occasionalisme et le prestabilisme de la cause. Le premier ne peut se soutenir; le second est ou le système de la préformation individuelle ou celui de la préformation générique. Le dernier, qu'on peut aussi appeler le système de l'épigénèse, est seul admissible. C'est celui de Blumenbach, dont l'initiative dans la voie d'une observation plus féconde et plus philosophique de la nature est à remarquer. Kant, Blumenbach et Kielmeyer ont préparé les voies à Schelling et à son école.

C'est ici que Kant a établi philosophiquement une vérité incomplétement admise de tout temps dans la conscience générale, savoir que l'homme seul, le développement de l'homme moral et intellectuel, peut être regardé comme fin dernière, comme cause finale absolue de la nature, et que la moralité, le perfectionnement de l'homme, est la dernière fin de l'humanité, la fin absolue de la création.

A cette occasion le philosophe reproduit avec une force

nouvelle l'argument ethico-théologique de l'existence de Dieu. Il montre encore une fois que cet argument ne fait pas dépendre l'obligation morale de l'existence d'un Dieu auteur de la loi et de la nature; mais que la nécessité absolue de cette obligation suppose nécessairement cette existence. A l'objection que ce n'est là qu'une manière de voir et de conclure de motre raison, Kant répond par la certitude absolue de la loi morale, qui n'est plus l'expression de notre raison à nous, mais de toute raison. Il invoque en définitive la foi en la raison pratique, et sur cette foi il établit l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Au prétendu savoir théorique, il substitue la foi pratique, à la foi théorique la foi rationnelle pure, fondée sur un fait rationnel unique, la liberté, et sur la sonscience nette et précise de l'obligation absolue de la loi morale.

Star - Trans-

44.

## CONCLUSION.

Si maintenant, négligeant tous les détails et nous attachant aux pensées fondamentales, nous jetons un dernier regard sur la philosophie de Kant, sur l'ensemble de ses travaux, nous arrivons aux résultats suivants.

La philosophie de Kant est l'idealisme transcendantal, qui ne diffère de l'idéalisme ordinaire, de l'idéalisme matériel, tel qu'il existait avant lui dans l'histoire de la philosophie, qu'en ce qu'il ne nie pas absolument, comme celui-ci, les choses extérieures comme telles, les laissant subsister telles qu'elles peuvent être en soi, mais n'admettant pas qu'elles soient réellement ce qu'elles nous apparaissent selon les conditions particulières de notre organisation physique et intellectuelle. La philosophie de Kant est donc idéalisme seulement quant au monde phénoménal, que le sens commun appelle réel, et qui, selon la critique, n'a aucune réalité objective. Le temps et l'espace, qui sont les conditions de toute expérience, soit interne, soit externe, n'ont rien de réel, et leur idéalité entraîne nécessairement celle de tout le système dont ils sont les conditions, et ce système c'est le monde, notre monde. Ce qu'on appelle les lois de la nature, ce ne sont que les lois de notre esprit, et elles n'ont par conséquent qu'une valeur subjective. L'homme est la mesure de toutes choses; mais cette mesure ne les apprécie pas telles qu'elles sont réellement, mais seulement dans leurs rapports avec nous. Il n'y a pas, dans la philosophie théorique, de vérité qu'on puisse appeler objective en ce sens qu'elle représente un objet réel tel qu'il est en soi, indépendamment de nous, et tel qu'il est pour toute intelligence. Si Kant parle de vérités objectives, il entend par là des propositions reconnues pour vraies par tous les hommes, et non pas uniquement fondées sur l'opinion d'un sujet individuel

La philosophie de Kant est scepticisme, en ce qu'elle doute de la vérité absolue de notre connaissance, de sa certitude réelle non-seulement quant au monde extérieur, mais encore quant aux objets des idées rationnelles.

Elle est empirisme, en ce qu'elle prétend qu'on ne peut véritablement connaître que les objets donnés en intuition. Elle est spiritualisme en ce que les choses en soi, qui seules existent hors de nous, sont des intelligibles, immatériels peut-être, et que la matière phénoménale n'existe pas nécessairement pour toute intelligence.

Enfin elle est rationalisme, en ce qu'elle accorde une réalité absolue à ce qui est fondé dans l'essence même de la raison, à ce qui s'y révèle immédiatement; sans l'intervention d'aucun organe, indépendamment de toute expérience externe ou interne. La raison est notre raison en tant qu'elle dépend de la sensibilité et de l'entendement, elle est raison absolue en tant que pure, en tant qu'elle est elle-même l'organe d'une intuition immédiate. Or, le seul fait immédiat de la raison, le seul fait du monde intelligible que nous puissions connaître avec certitude, c'est le fait de la liberté. Une loi qui résulte de la nature même de la raison pure, une loi qui est l'expression de son essence même, une loi donnée à priori, catégorique, absolument impérative, s'impose à la volonté pour servir de règle suprême à l'exercice de la liberté. Cette loi ne peut se discuter, elle existe en nous par elle-même, plus évidente que la clarté du jour. La renier, c'est nous renier nous-mêmes; douter de sa souveraine autorité, c'est accuser la raison même. Mais l'admettre, - et quel homme oserait la nier, et dire hautement ou dans son cœur qu'il la nie? - c'est admettre en même temps l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, conditions nécessaires de la loi morale et non moins certaines qu'elle.

Une des grandes contradictions de Kant, contradiction qui a été relevée par Jacobi, c'est de reconnaître une autorité souveraine et universelle à la raison pratique, tout en la refusant à la raison théorique. Selon Kant, la loi morale est obligatoire pour tous les êtres doués de raison, par cela seul qu'ils sont raisonnables; mais de ce que, par exemple, la raison humaine ne peut concevoir l'existence du monde sans l'existence de Dieu, on ne peut conclure de l'une à l'autre, parce qu'il n'est pas sûr que tout être raisonnable soit forcé de raisonner ainsi. A cette objection Kant pourrait répondre que la loi morale s'impose immédiatement, que son autorité ne se prouve pas par le raisonnement, mais qu'elle découle naturellement de l'essence même de la rafson, tandis que l'existence de Dieu, fondée sur celle du monde, n'est qu'une vérité discursive, et qu'il n'est' pas sûr que les lois de notre entendement soient celles de tout entendement possible ou de l'entendement absolu. Mais cette réponse, qui est tout à fait dans l'esprit de Kant, peut être tournée contre lui, lorsqu'il établit l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme sur la foi de la raison pratique; car, enfin, c'est par le raisonnement qu'il rétablit ces dogmes importants. Ces dogmes sont l'objet de la foi rationnelle, parce que, selon la nature de notre raison, nous ne pouvons nous empêcher de les considérer comme la condition du souverain bien, qui est l'objet nécessaire de la raison pratique.

Nous ne reviendrons pas sur la critique du principe de morale proposé par Kant, sur tout ce que son système de morale laisse à désirer. Nous dirons seulement que ce n'est pas tant le rigorisme de ses principes qu'il faut lui reprocher, — toute morale véritable est rigoriste, — que le cercle étroit dans lequel il renferme la moralité. Le défaut de son principe, c'est d'être logiquement trop large, et matériellement trop étroit. D'une part il refuse le caractère de la moralité à des actions qui sont évidemment morales, à toutes celles qu'inspirent le sentiment et l'enthousiasme, et il ne commande pas nécessairement les plus hautes vertus; d'un

autre côté il attribuerait le caractère de la moralité à des actions qui n'ont rien de moral. Il y a des actions qui, pour être conformes à la raison, ne sont pas vertueuses pour cela. Selon son principe, l'immoralité serait condamnable comme contraire à la raison et à l'ordre universel. comme absurde; s'il en était ainsi, la moralité ne serait pas un caractère à part; le bien et le vrai seraient identiques. ... Ce n'est pas que Kant n'ait pas su et parfaitement exprimé la nature morale de l'homme. Voyez avec quelle éloquence il parle de la dignité de l'espèce humaine, de la majesté de la loi, de cet homme divin dont chacun porte en soi l'idéal, et que chacun doit travailler à réaliser. C'est la ce qui a fait dire à Jean-Paul que Kant avait le cœur aussi grand que la tête. Quel philosophe a jamais donné une plus haute idée de l'homme? L'homme moral, selon lui, est la seule existence qui puisse être considérée comme la fin de la création. Il est à regretter seulement que Kant n'ait pas mieux compris la nécessité des motifs et des consolations de la religion pour soutenir la faiblesse de l'homme, sans cesse exposée à la double épreuve de la tentation et de l'adversité.

Sa théorie du beau et du sublime, ses vues sur l'art et le génie sont évidemment dans le vrai, quoique incomplètes. Sa philosophie de la nature, à la fois sage et hardie, est infiniment supérieure à tout ce qui l'a précédé dans ce genre.

Le grand défaut de Kant, défaut qui fut en même temps la source de toutes ses fautes et de ses erreurs, c'est de n'avoir pas suffisamment élaboré par lui-même ce qu'on peut appeler la matière première de sa philosophie; de l'avoir établie sur des fondements qui n'étaient pas à lui, qu'il n'avait pas assez examinés, et qui étaient posés pour ainsi dire sur un sol étranger. Il partit d'une psychologie et d'une logique toutes faites, et qu'il accepta sans grand examen, ainsi que, dans sa philosophie religieuse, c'était le catéchisme

de l'Église luthérienne qui lui servait de mesure pour l'appréciation des dogmes du christianisme. Son système tout entier repose sur une psychologie d'emprunt, et tout l'échafandage des catégories, sur une logique traditionnelle. Son œuvre de critique universelle, pour être radicale, aurait dû nécessairement commencer par la critique de la psychologie et de la logique reçues.

S'il avait fait de la nature réelle de l'âme l'objet d'une étude plus approfondie et plus indépendante, il n'aurait pas borné la psychologie aux trois facultés de penser, de vouloir et de sentir, qui servent de base à la division de son œuvre critique en critique de l'entendement, de la raison pratique et du jugement; il aurait reconnu plus explicitement des instincts, des sentiments naturels, des dispositions primitives; il aurait admis un sentiment religieux, un sentiment moral, et il n'aurait pas fait de ce dernier le résultat seulement de la moralité. Il finit du moins par reconnaître le sentiment moral, une sorte de prédisposition au bien, et par avouer, dans une note du traité de la Religion, qu'il pouvait se concevoir un être intelligent qui fût tout à fait destitué de moralité. Mais il n'a jamais reconnu le sentiment religieux parmi les dispositions constitutives de la nature raisonnable de l'homme. C'est pour cela que la religion occupe si peu de place dans son système; et qu'elle n'y est qu'une dépendance de la morale.

¿Toutes ces critiques du reste ne peuvent en rien diminuer la gloire de Kant. Il n'en demeure pas moins le plus grand philosophe du dix-huitième siècle, le restaurateur de la philosophie, le vrai successeur de Descartes et de Leibnitz, et l'auteur du plus grand mouvement philosophique des derniers temps.

Pour comprendre toute la grandeur de Kant, il faut se rappeler tout ce qu'il entreprit, et dans quel temps il l'entreprit. Dans un siècle où le sensualisme régnait dans toute sa force et partout, lorsque Condillac avait déclaré hautement qu'il ne fallait plus de premiers principes, mais des faits premiers, sans s'apercevoir que c'était la un premier principe qu'il énonçait : lorsque Hume, le plus grand des penseurs négatifs, avait ruiné toute métaphysique au profit du sentiment; lorsqu'en Allemagne même, où Leibnitz avait régné naguère, l'empirisme était devenu de plus en plus dominant, c'est alors que Kant conçut l'idée de réformer et de ranimer la philosophie, en la soumettant, avec la raison elle-même, à une critique profonde et minutieuse. De cette critique sortit l'idéalisme, et le sensualisme, l'empirisme, fut vaincu à jamais; sans que l'expérience perdit aucun de ses droits légitimes. Et, si la raison s'arrogea tout à la fois trop et trop peu, trop en se proclamant la législatrice, la créatrice même du monde visible, trop peu en s'interdisant tout accès dans le monde des intelligibles, et en refusant à ses idées et à ses lois nécessaires toute autorité quant à la nature des choses, elle sortit néanmoins de cette épreuve en possession de la liberté, reconnue pour le fait rationnel unique, et de la loi morale, reconnue pour sa loi. Par là, la raison humaine participe de la raison universelle et divine.

Mais le plus grand mérite de Kant, c'est d'avoir redonné la nie à la pensée, de l'avoir mise dans une voie nouvelle, de lui avoir donné une impulsion si forte que de longtemps encore elle n'épuisera pas le mouvement qu'il lui a imprimé.

Sa doctrine pourra se modifier; elle pourra passer, elle passera comme système; mais une partie de ce qu'il a détruit ne se relèvera plus de ses ruines; mais plusieurs des vérités qu'il a enseignées braveront toutes les révolutions de la philosophie, et la liberté, la vie philosophique qu'il a ranimée, ne périra point. Toute la philosophie à venir, en Allemagne du moins, datera de Kant<sup>1</sup>.

¹ Nous renvoyons à la note VII quelques jugements portés sur la philosophie de Kant.

## ÉCOLE DE KANT.

SES ADVERSAIRES ET SES PARTISANS; SES CONTINUATEURS.

On peut dire d'une philosophie qu'elle est devenue dominante alors qu'elle a été adoptée par l'élite des esprits d'une grande nation, qu'elle exerce sur toutes les sciences qui ont des rapports avec la spéculation, une influence décisive, et qu'elle est devenue, pour ainsi dire, l'expression de la conscience publique, la manière commune de penser sur les grands intérêts de l'humanité.

Ainsi avait longtemps dominé en France la philosophie de Descartes, en Allemagne la philosophie de Leibnitz, et ainsi régna celle de Kant. Accueillie d'abord avec indifférence, parce qu'elle ne fut pas aussitôt comprise, à cause de la forme sévère sous laquelle elle se produisit, la première Critique ne tarda pas à exciter un intérêt universel, qui se manifesta par la vive opposition des uns, par la vive approbation des autres.

« La philosophie de Kant, dit un écrivain contemporain', fut d'abord reçue avec défiance; mais quand une fois la première répugnance fut vaincue, cette philosophie, qui répondait aux besoins de l'époque, produisit un grand mouvement dans les esprits. Depuis ce moment, l'histoire de la philosophie de Kant est semblable à celle de toute grande révolution intellectuelle. Elle fut commentée et popularisée, attaquée et défendue soit en partie, soit en totalité, légèrement rejetée et tout aussi légèrement adoptée, prônée avec enthousiasme et condamnée avec passion. Selon les uns, elle était pleine d'innovations inouïes, selon les autres, elle n'apportait rien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sother, Grundriss der Geschichte der philosophischen Systeme, Munich, 1802, § 104.

de nouveau, et, tandis que les uns y voyaient le présage d'une ère de félicité et de perfection pour le genre humain, selon d'autres elle menaçait de ruine la religion, la morale et l'État. Cependant Kant, sans trop se préoccuper de tout ce bruit, continuait tranquillement à développer son système, et ses adhérents s'empressaient de l'appliquer à l'histoire et à la science de la nature, à la psychologie et à la théologie, à l'esthétique, à la pédagogique, à la médecine. » Après une lutte de vingt ans, elle était devenue prédominante dans les feuilles littéraires, dans les livres, dans les écoles, dans toutes les sciences physiques et morales; et quand, bientôt après son triomphe, une philosophie nouvelle, issue d'elle, vint lui enlever la domination, après sa chute même, elle ne cessa d'exercer sur les esprits un grand et légitime empire.

L'histoire détaillée de cette lutte de vingt ans, qui coincide d'une part avec celle de la révolution française, et de l'autre avec une des périodes les plus fécondes et les plus remarquables de la littérature allemande, offrirait un vif intérêt; nous devons nous borner à en indiquer les phases principales et à caractériser rapidement les penseurs qui y jouèrent un rôle de quelque importance, soit comme adversaires, soit comme partisans de la nouvelle philosophie.

L'opposition qui s'éleva contre elle dans les premiers temps, fut de nature diverse. Nous ne nous occupons pas de ceux qui, comme l'ex-jésuite Stattler, l'attaquèrent avec emportement, et inspirés par la seule haine de toute nouveauté philosophique; adversaires qu'il ne faut pas confondre avec les penseurs de bonne foi, et sincèrement amis de la vérité, mais dont les convictions, faites depuis longtemps et fruit de

<sup>1</sup> On peut consulter là-dessus l'ouvrage de M. Rosenkranz, qui, sous le titre: Geschichte der Kant'schen Philosophie, forme le tome XII des OEuvres complètes de Kant; Leipzig, 1840; et l'ouvrage de Mirbt: Kant und seine Nachfolger, Jéna, 1841.

sérieuses études, s'accommodaient difficilement à une autre manière de penser. Ceux-ci s'élevèrent contre elle par la même raison qui portait les hommes jeunes encore d'âge ou d'esprit, à l'embrasser avec ardeur.

Parmi les premiers se firent remarquer des écrivains d'une réputation justement acquise, soit comme défenseurs de l'empirisme, soit comme éclectiques, soit comme partisans d'un Leibnitzianisme mitigé, soit enfin comme philosophes sceptiques.

Tels furent entre autres le vieux leibnitzien Samuel Reimarus, célèbre par sa physico-théologie et les Fragments de Wolfenbüttel; l'éclectique populaire Feder, qui combattit surtout la doctrine de Kant sur le temps et l'espace<sup>1</sup>; Garve et Mendelssohn, Eberhard et Platner, hommes considérables, dont mous avons déjà fait mention dans notre introduction générale <sup>2</sup>, mais dont la critique sut stationnaire, si ce n'est rétrograde; et peu saite pour arrêter la marche victorieuse de la mouvelle philosophie.

Deux autres oppositions étaient plus à redouter pour elle, et méritent plus d'attention: c'est celle qui s'élèva au nom du scepticisme et de la science elle-même, et celle qui protesta au nom de la conscience et de la foi rationnelle. La première eut principalement pour organes Schulze et Maimon; la seconde Hamann, Herder et Jacobi. Cette dernière mérite une place à part; c'est l'opposition proprement dite, celle du réalisme rationnel contre l'idéalisme subjectif: nous nous en occuperons d'une manière toute spéciale, quand nous aurons achevé d'exposer ce système sous la forme que lui donnera Fichte.

Quant à l'opposition sceptique de Schulze et de Maimon, comme elle s'exerça principalement à l'occasion de la tenta-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber Raum und Zeit, zur Prüfung der Kantischen Philosophie. Gwitingue, 1787.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir le tome I de cet ouvrage, p. 22 à 25.

tive de Reinhold de persectionner la critique quant à sen point de départ, il saut d'abord saire connaître celle-ci.

L'immense succès de la philosophie de Kant s'explique surtout par les dispositions des esprits, au moment où elle parut. Cet état de langueur et d'indifférence qu'il a signalé lui-même, et qu'il appelle l'euthanasie de l'ancienne métaphysique, ne pouvait durer, et était, comme il le disait encore, le présage certain d'une révolution en philosophie, de l'avénement prochain d'un esprit nouveau. Le temps des hypothèses, d'une spéculation sans critique était passé : mais le besoin de la philosophie spéculative existait toujours ; et ne demandait qu'à se satisfaire. Cette satisfaction, il la trouvil dans la critique. Son auteur semblait partager l'universel ménris où était tombée la métaphysique, et en même temps il apportait une métaphysique nouvelle. Tout en immelant augénie de l'époque la métaphysique vieillie, il la faisait renaître de ses cendres sous une autre forme. Il flattait ainsi l'espritdu siècle, en même temps qu'il satisfaisait à l'immortel besoin des recherches spéculatives. Cet esprit était telegra'il appelait un prompt remède, et qu'il y aspirait par suite même du désenchantement où il était arrivé. La philosophie de-Leibnitz ne régnait plus guère que dans les écoles, et, si des écrivains comme Mendelssohn et Platner s'en inspiraient encore, ce n'était pas sans y mêler des éléments tirés de Locke, des Écossais et des tendances sceptiques. «Dans ses résultats, dit l'auteur contemporain que nous avons déjà cité 1, notre philosophie aboutissait en physique au mécanisme athée cenmétaphysique au matérialisme, en morale à l'égoïsme, au scepticisme enfin quant aux principes de la connaissance. L'esprit du temps réclamait un système plus ferme que celui d'un. éclectisme arbitraire, un système qui ne fût ni dogmatique ni purement sceptique, et qui subordonnât la méta-

<sup>1</sup> Socher, ouvrage cité, § 102, 103.

physique à la morale, le savoir théorique à la moralité; il était mûr pour une révolution, et Kant vint en donner le signal et l'impulsion.»

Sans être éclectique lui-même dans le sens ordinaire, Kant dut agréer à l'éclectisme de l'époque. Il faisait à la fois la part du scepticisme et du dogmatisme, en accordant au premier qu'on ne pouvait rien savoir quant aux choses prises. en soi, et en laissant régner le second à son aise dans le monde phénoménal, en lui donnant d'ailleurs pour refuge un beau domaine, la philosophie morale. Il faisait de même une part presque égale à l'empirisme et au rationalisme, d'uncôté, en déclarant positivement qu'on ne pouvait réellement connaître que ce qui est donné dans l'observation, et de. l'autre, en établissant que toute connaissance reposait sur des éléments à priori. L'ancien idéalisme et le réalisme ordin naire trouvaient dans le nouveau système presque également. leur compte; l'idéalisme transcendantal était une sorte de médiation entre ces deux extrêmes : il admettait l'un quant à la forme, et l'autre quant au fond. Enfin, dans sa philosophie de la nature, il semblait concilier le mécanisme universel avec le système spiritualiste des causes finales, en disant que dans l'intérêt de la science il fallait chercher. à tout expliquer par le premier, bien que la raison ne puisse s'empêcher de recourir au second.

Mais ce qui surtout fit à Kant de nombreux partisans, et des plus honorables, ce n'était pas seulement l'esprit tout à la fois réservé et libéral de sa politique et de sa théologie, si conformes au vœu général et aux idées dominantes; c'était la beauté et la sévérité de sa morale, qui, par son opposition même à la morale reçue, plaisait aux âmes élevées. C'est elle principalement qui, avec sa théorie de la liberté, entraînait sur ses pas, avec l'élite de la jeunesse, des hommes tels que Schiller, Fichte et Jean-Paul. Le premier s'appropria, tout en l'accommodant à son propre génie, sa philoso-

phie morale et sa philosophie du beau, et lui dut quelquesunes de ses plus belles inspirations, et c'est cette même morale qui fit dire à Jean-Paul que Kant était aussi grand par le cœur que par l'esprit, et qu'il n'était pas une simple lumière du monde, mais tout un système solaire.

'Parmi les nombreux ouvrages qui parurent dans ces temps et qui avaient pour objet d'expliquer et de populariser la philosophie de Kant, il en est plusieurs qui méritent encore d'être cités, et qui peuvent encore être consultés avec fruit." De ce nombre est d'abord celui d'un collègue de Kant à l'uni! versité de Kænigsberg, Jean Schulz, dont l'Examen de la Critique de la raison pure2 fut approuvé par Kant lui-même, etiqui, dans le second volume, défend en même temps la critique contre les objections d'Eberhard et de ses collaborateurs 3. 'H' résume parfaitement le principal résultat de la critique, en même temps qu'il indique la prétention du système opposé. «Voir les choses telles qu'elles sont en soi, dit-il en terminant, est une faculté qui ne nous appartient pas, et qui est sans doute le privilége exclusif de l'Être dont l'intuition est intellectuelle, c'est-à-dire, immédiate et indépendante; intuition qui par la même est une véritable création de ses objets.»

Après cet ouvrage, il faut en citer deux autres, l'un de Reinhold, l'autre de Mellin. Si le premier fut le véritable hérault de la philosophie de Kant en Allemagne, le second en fut l'ample et consciencieux commentateur.

Mellin, qui était prédicateur à Magdebourg, expliqua, avec de grands détails, et en faisant de nombreux rapprochements, tous des termes et les principales propositions de la philoso-

Wahrheit aus Jean-Pauls Leben, t. III, p. 388, et t. IV, p. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. Joh. Schulz, Prüfung der Kantischen Kritik der reinen Vernunft; Kænigsberg, 1789-1792, 2 vol.

<sup>3</sup> Eberhard publiait alors à Halle son Magasin philosophique, principalement dirigé contre la philosophie nouvelle.

phie critique, dans son Dictionnaire encyclopidique bandum vrage solide et utile encore à consulter.

Mais celui qui contribua le plus à répandre le gant de cette philosophie, fut Léonard Reinhold, qui mérite hier de fixer un instant notre attention.

Charles-Léonard Reinhold, né à Vienne en 1758, sut d'abord novice chez les jésuites, puis, après la dissolution de cet ordre, barnabite, et professeur de philosophie dans, con couvent. En 1783 il quitta Vienne, embrassa, le protestaro tisme, et devint professeur en 1787 à Jéna, d'où il passa en 1794 à Kiel, où il mourut en 18232. Ami sincère de la vén rité, mais doué d'un esprit trop mobile, trop facile à se laisser entraîner à la nouveauté, il salua d'abord avec enthousiasme la philosophie critique, puis essaya de la perfectionne par la base; se tourna ensuite avec le même abandon vers Fichtes! vers Jacobi, vers Bardili, toujours de bonne foi, toujours dévoué, sans pouvoir jamais satisfaire son ardeur. Homme du jour et journaliste avant tout, il exercait une grande influence sur le public, parce que, comme dit M. Rosenkraus. par son caractère changeant, il était lui-même l'expression du public qui, en général, prend parti pour le vainqueur du moment<sup>3</sup>. Ce qu'il sentait confusément, était presque toujours juste; mais l'honneur de le dire d'une manière précise était toujours réservé à d'autres, et alors il pe lui restaitique d'être leur serviteur et leur hérault.

Dans son premier enthousiasme pour la critique, il écrivit ses Lettres sur la philosophie de Kanț<sup>4</sup>, qui eurent un grand succès. Kant lui-même lui en témoigna sa vive satisfaction.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Encyclopædisches Wærterbuch der kritischen Philosophie; Jena et Leipzig, 1797-1804, 6 vol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K. L. Reinhold's Leben und litterarisches Wirken, etc. Vie de Ch. L. Reinhold, publiée par son fils Ern. Reinhold; Jéna, 1828.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Geschichte der Kant'schen Philosophie, p. 391.

<sup>4</sup> Elles parurent d'abord en partie dans le *Mercure* en 1786, puis en 2 vol. à Leipzig 1790-1792.

Reinhold donna à cette philosophie son plein assentiment; cependant, dès le commencement, elle lui semblait laisser chelène chose à désirer quant à son principe comme théorie de la convaissance. « L'exposition toute nouvelle et complète que cette philosophie nous présente de la faculté de connaître! dit-il" contilie les points de vue opposés d'où Locke et Leibnitz ont examiné l'esprit humain, et satisfait même wax exigences de Hume quant à la certitude des principes. On peut réduire toute cette théorie à un point de dépurt; & min fundement commun, à un principe universel, et en faire amsi un système d'où il sera facile de fiéduire. a la satisfaction de tous les partis raisonnables, non-seulement une métaphysique nouvelle, mais encore l'idée souversine de toute histoire, la règle fondamentale du goût, le principe de toute philosophie religieuse, celui du'droit natutellet la loi suprême de la morale.» Or ce fondement, ce pellutité sur lettuet repose la critique, et que Kant n'à pas énonée souvellement, mais qu'il sous-entend partout, Reinheld a essayé de le présenter dans sa Nouvelle théorie de la fueulté représentative 2 . · ·

l'ancienne psychologie, avec sa division des facultés de conmitre; en remontant à l'origine de nos connaissances, il en avait distingué nettement les sources diverses, la faculté d'intuition et l'entendement, l'imagination et le jugement, la raison théorique et la raison pratique, et, tout en montrant comment des facultés diverses concourent ensemble à produire la science, il n'avait pas songé à les déduire d'un fon-

Digitized by Google

<sup>1</sup> Ouvrage cité, t. I, p. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermægens; Prague et Jéna, 1789. — A cet our age se rattachent trois autres écrits de l'auteur: Ueber die bisherigen Schicksale der Kant'schen Philosophie; Jéna, 1789. — Ueber das Fundament des philosophischen Wissens; Jéna, 1791. — Beitræge zur Berichtigung bisheriger Missverstændnisse der Philosophen; Jéna, 1790-1794, 2 vol.

dement commun, à les ramener à un fait unique et primitif. Cependant la vie de l'esprit est une dans son origine comme dans sa fin; elle est le développement progressif d'un même principe, bien que ce développement, dans son cours, présente des aspects divers et des produits variés. C'est cette unité de principe de la vie intellectuelle et morale que Condillac avait placée dans la sensation, que recherchaient les premiers continuateurs de Kant, espérant ainsi mieux fonder et compléter sa philosophie en la prenant sous œuvre. Telle fut la pensée de Reinhold, de Sigismend Beck, et aussi de Fichte.

Le premier crut trouver ce principe dans le fait de la conscience ou de l'aperception; Beck le plaçait dans l'acte primitif de la représentation ou de l'intuition, qui précètle nécessairement la conscience de soi, et Fichte, plus radical, remontant plus haut encore, établisiconame principe an acte primitif et spontané, par lequel le moi se pose comme tel, et d'où procède la conscience.

Reinhold crut devoir fonder la théorie de la conmissance de Kant sur une théorie de la faculté représentative. La représentation, en général, pouvait être, selon lui, considérée en soi, indépendamment des catégories : elle précède la connaissance, puisque celle-ci s'en compose. Il distinguait de l'acte de représentation le sujet qui représente, et l'objet qui est représenté; la représentation était l'unité ou la réunion de l'objet et du sujet, leur synthèse dans la conscience. Ainsi par la faculté de représentation il entendait la conscience elle-même, non la conscience de sei pure, muis la conscience que le sujet a de lui-même dans l'intuition d'un objet, par là-même qu'il le conçoit comme tel et s'en distingue.

Il commence par établir la proposition suivante: « Dans la conscience la représentation est distinguée par le sujet du sujet et de l'objet, et rapportée à l'un et à l'autre..» De ce sait

il déduit la définition de la représentation, celle de l'objet et celle du sujet. La représentation est ce qui, dans la conscience, est distingué par le sujet de l'objet et du sujet, et rapporté à l'un et là l'autre; l'objet est ce qui, dans la conscience, est distingué du sujet et de la représentation, et ce à quoi est rapportée la représentation; le sujet est ce qui, dans la conscience; est distingué par lui-même de la représentation et de l'objet; et ce à quoi est rapportée la représentation. De la résulte enfin que la représentation en soi est ce qui dans la conscience se laisse rapporter à l'objet et au sujet et ce qui est distingué de l'un et de l'autre.

El La représentation, sinsi définie, suppose une faculté, par ·laquelle che devienne possible, et qui la précède dans le sujet, satisainei que le nom générique de représentation comprend . par leur caractère commun l'intuition sensible, le concept sobtante espèce d'idée; de même la sensibilité, l'entendement . et la mison sont compris sous le nom général de faculté représentative. Or, cette faculté de représentation n'existe pas, sident maipen dehors et distincte du sujet et de ces diverses ficultés, mais la notion n'en peut être déduite que du seul skittle la représentation elle même, telle qu'elle est déterminée par le principe de la conscience. Ce principe est en conséquence le printipe fondamental de la théorie de la connaisisance et de toute philosophie. C'est contre cette philosophie -dementaire y comme l'appelait Reinhold, que s'élevèrent Sigismond Beek, dans l'intérêt du criticisme, et Schulze, -dans celui da scepticisme.

de la philosophie de Kant, revint au fait d'une représentation primitive, duquel les formes particulières de la pensée devaient être déduites, comme en étant les fonctions diverses. Ce fait, il le considérait comme un acte de l'esprit, d'où naissaient toutes les connaissances. Il arrivait ainsi à un idéalisme assez semblable à celui de Fichte : c'est pour cela

Digitized by Google

que Fichte voyait en lui l'interprète le plus vrai de Kant, et que l'école de Hegel le considère comme un de ses pretcurseurs. «Beck était dans la bonne voie, dit M! Rosenkranz; malheureusement il n'osa aller plus loin, et s'afrêta dans un milieu sans caractère entre Reinhold et Fichte 1.56 (1916) (1916)

La tentative de Beck coïncide avec les premiers efforts de ce dernier<sup>2</sup>. Les objections de Schulze et de Maimon sont un peu antérieures, et doivent être rapportées avec quelque détail. Schulze surtout, sans être, à beaucoup près, un peniseur de premier ordre, ne mérite pas les dédains dont il l'est l'objet de la part des Hégéliens. Dans le fait, dit M. Rosenkranz<sup>3</sup>, il défendait contre le dualisme de la philosophie de Kant le dogmatisme de l'empirisme le plus grossier. Ce fogement n'est pas exact : il serait plus juste de dire qu'il mut sceptique dans l'intérêt de la philosophie en general, et spèt cialement dans celui du réalisme naturel, qu'il opposait suix systèmes idéalistes.

Théophile-Ernest Schulze, né en 1764, est mort en 1838, professeur de philosophie à Gœttingue! R'ne cessa delémande de la company de la compan

<sup>· 1</sup> Geschichte den Kant'schen Philosophie, p. 3871 - et al mit (190 29)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir le troisième volume de son Commentaire de Kant: Erlauterndes Auszug aus den kritischen Schriften Kants; Riga, 1793-1796, 3 vol. Le troisième volume porte le titre spécial: Seul point de vue possible duquet la philosophie de Kant doit être considérée.

<sup>3</sup> Ouvrage gité, p. 387.

<sup>4</sup> Les principaux ouvrages de Schulze sont: Ænesidemus, oder über die Fundamente der von Reinhold gelieferten Elementarphilosophie, nebst einer Vertheidigung des Scepticismus gegen die Anmassungen der Verhauhftkritik; 1792. — Kritik der theoretischen Philosophie; Hambourg, 1801, 2 vol. — Encyclopædie der philosophischen Wissenschaften; Gættingue, 4e édit., 1822. — Ueber die menschliche Erkenntniss; Gættingue, 1852. Ce dernier ouvrage, qui traite de la Nature de la connaissance humaine, est en quelque sorte son testament philosophique. Il est le sujet d'une Dissertation latine remarquable de Herbart, publiée par lui à l'occasion d'une promotion universitaire, le 19 septembre 1837. Schulze est en outre l'auteur d'une Psychologie estimée: Psychische Anthropologie, 3e édit., Gættingue, 1826, et d'une Logique, qui a eu plusieurs éditions.

battre les prétentions du dogmatisme absolu, et surtout celui dé l'idéalisme. Mais son scepticisme lui-même n'avait rien d'absolu, et il sinit par arriver à des résultats assez semblables à ceux de la philosophie de Jacobi. L'écrit par lequel il mérite une place ici, est celui qui est intitulé: Enésidème, qu du sondement de la philosophie élémentaire de Reinhold, avec une défense du scepticisme contre les prétentions de la crifique de la raison. Cet ouvrage est complété par celui qu'il publia dix ans plus tard sous le titre de Critique de la philosophie théorique.

Après avoir montré l'insuffisance de la théorie de Reinhald, Schulze s'attaque à la philosophie de Kant elle-même, comme, étant encore trop dogmatique, comme n'étant pas encore allée assez loin dans la négation de toute métaphysique positive Sous le masque du vieux sceptique d'Alexandrie, il opposait à Reinhold, qui avait en quelque sorte uni dans la conscience l'objet et le sujet, que des représentations pouvaient exister sans un objet, et que l'objet réel, un arbre, par exemple, existait en soi, et indépendamment d'un sujet quelconque; que c'était un véritable aveuglement de se refuser à reconnaître la réalité objective de ce qui tombe sous les sens, là vérité de la perception immédiate : c'était au fond invoquer contre l'idéalisme l'autorité du sens commun, qui confond l'idée avec la chose, et croit posséder celle-ci dans cellela, ignorant que l'idée est, au moins quant à sa forme, l'ouvrage de l'esprit, ét que les choses ne deviennent des objets qu'autant qu'elles sont rapportées à un sujet dans une conscience. Loslivre d'Énésidème eut, dans le camp ennemi, un succès assez grand pour mériter que Fichte prit les armes contre lui 1. «Après Kant, dit Fichte, Reinhold a eu l'immortel mérite de faire remarquer que la philosophie tout entière doit être ramenée à un principe unique, et que le système véri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans les numéros 47-49 de la Gazette littéraire de Jéna, année 1794. OEuvres complètes, t. I, p. 3-25.

table de l'esprit humain ne sera possible que forsqu'on en aura trouvé la clef'de voûte\*». Mais cette grande découverte? ce n'était pas Reinhold qui devait la faire : cette gloire était réservée à Fichte lui-même. Aussi, dans sa critique d'Éntent sidème, reconnaît-il que les objections de Schulze, bien que sans fondement en tant qu'elles sont dirigées contre la vérité du principe de la conscience en soi, sont fondées néanmoins en tant qu'elles portent sur ce même principe comme premier principe de toute philosophie, et considéré comme uti simple fait. Du reste, Fichte refute sans penie, dans son opposition à la philosophie critique en général, un scepticisme qui, infidèle à lui-même, aboutit'à un dogmatisme absolu ? bien que négatif quant la la spéculation proprement dites Battu dans cette première campagne, Schulze revint le 180 charge dans sa Critique de la philosophie theorique! En dec finitive, Il soutenait l'impossibilité de toute philosophie comme science des principes absolus des choses relatives. dont la realité nous est connué naturellement et avec seititude: l'impossibilité de toute critique de la comaissance! de toute théorie de son drigine! Selon Schulze, toutes les recherches de ce genre étaient vaines de la sagesse l'eur ce point, consistait uniquement à reconnaître que l'origine du savoir est chose incompréhensible, que tout le niron pouvait faire à cet égard, c'était de recliercher les éléments de nos connaissances, les différences qui les distinguent, let les lois selon lesquelles elles s'imposent à notre conviction! Le scepticisme de Schulze admet les faits de la conscience; et soutient qu'il est de la nature de l'homme de reconhaître pour vrai ce qui est donné dans le séntiment! C'est un untel dogmatisme, comme il l'appelait lui-même, plutôt qu'un véritable scepticisme, ou, pour mieux dire, sa philosophie toute réaliste est la négation de toute spéculation tendant à

3 - 3 -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, p. 20.

l'idéalisme, et n'est autre chose que l'expérience raisonnée, le réalisme du sens commun défendu contre la métaphysique qui le met en question. Plus tard, Schulze alla plus loin; il admit avec Jacobi, sous le nom de raison, une source particulière de connaissances, avant pour obiet le monde intelligible, véritable sujet de la philosophie proprement dite. Dans son Encuclopédie des sciences philosophiques il réduit le rôle du scepticisme à celui d'une sage réserve quant, aux, questions spéculatives, réserve fondée sur la conscience des bornes de l'esprit humain et des vicissitudes de l'histoire de la philosophie; doute qui repousse tout ce qui n'est pas conforme aux lois logiques, seul critérium de la vérité, tout ce qui n'est pas d'une évidence invincible: modération philosophique qui n'admet l'infaillibilité nulle part qui considère, la science comme indéfiniment perfectible et ne se repose jamais dans la sécurité d'un dogmatisme, présompaueux.

Par ses derniers ouvrages Schulze appartient à l'école de Japphi comme un de ses alliés, si ce n'ast comme un de ses disciples à nous nous ferons un devoir d'y revenir...

Au nom de ce philosophe, comme sceptique, se rattache celui de Salomon Maimon, israélite né en Lithuanie en 1753, mort en 1800, après avoir longtemps vécu à Berlin. Partisan de la philosophie de Kant en général, il ne la suivit pas servilement, et eut même la prétention, comme Reinhold et Rech, de la rectifier et de la compléter. Son principal ouvrage à cet égard est son Essai d'une logique nouvelle, suivi des lettres de Philalèthe à Enésidème. Il y déclare accepter la partie négative ou antidogmatique de la philosophie critique, et en rejeter la partie positive, et annonce la prétentique, d'en corriger les défauts et d'en combler les lacunes.

<sup>1</sup> Versuch einer neuen Logik, oder Theorie des Denkens; Berlin, 1794. A cet ouvrage se rapporte celui qui a pour titre: Die Kategorien des Aristoteles; 1794.

Selop lui la philosophie générale est la science de la forme de toute science, idée reprise et étendue pan Fichteuille neuvième chapitre de sa Logique surtout, intitulé: Critique de la faculté de connaître, est remarquable. Quant à la réalité des idées de temps et d'espace, Maimon n'admet ni la doctrine de Leibnitz, selon laquelle l'espace et le temps sont les formes des choses en soi, en tant qu'elles sont perques par les sens, ni celle de Kant, selon laquelle ils sont les formes de la sensibilité, et non celles des choses en soi du jugement de Maimon, cette question est, insoluble, pance que nous ne sayons au juste ni ce que sont les choses en soi, ni ce qu'est en soi la faculté de connaître. Il s'éloigne entrere de Kant dans la théorie des formes de la pensée et des cantgories. Les formes de la pensée sont des rapports passibles aptre des objets, tout à fait indéterminés; les catégories sont ces mêmes rapports, en tant qu'ils sont considérés men passculement comme des rapports possibles entre des objets tout indéterminés...mais comme des rapports pécls entre des objets, indéterminés en soi , mais déterminables : les formes sont la condition des catégories, et celles-ci, pour se réalisar, supposent les formes. Les catégories sont les prédicats élémentaires, ou nécessaires, déterminés à priori, de tous les êtres réels, les formes ne sont pas des prédicats mais seulement des modes déterminés à priori de l'application des prédicats à des sujets en général.

Du reste, la table des catégories selon Maimon, à l'exception de celles de relation, est à peu près la même que celle de Kant; seulement il prétend les déduire autrement. Il ramène toutes les formes de la pensée, tous les modes du jugement à un principe général unique, la déterminabilité que tout jugement implique et suppose : c'est de la qu'il faut déduire immédiatement les catégories, puisque ce principe domine les formes elles-mêmes. Ces formes sont déterminées négativement par le principe de contradiction, et positive-

ment par le principe de la déterminabilité on de la pensée d'un objet en général, ou du jugement en général.

fond la même que le mode catégorique; Kant a donc eu tort de déduire de la la catégorie de causalité, qui coinciderait minsi avec celle de substance. Mais s'il en est ainsi, s'il n'y a pas une réelle différence entre le mode catégorique et le mode conditionnel; tous les jugements sont catégorique et le mode conditionnel; tous les jugements sont catégoriques, qu'ils soient d'ailleurs affirmatifs ou négatifs, universels ou particuliers, etc. Il en résulterait que tout jugement, et partant toute pensée, repose en définitive sur l'idée de substance, de réalité cu d'un objet de la conscience en soi, comme l'appelle Maimon, d'un objet déterminable, et si l'on faisait en outre, avéc Maimon, abstraction de l'objet, on arriverait encore avec fui au concept de déterminabilité. C'est à peu près la marche que suivra Fichte.

Ala Mais de quel droit appliquons-nous cette catégorie souveraine de réalité? Voila la grande question, le fondement de tout le scepticisme de Maimon; et au fond de tout scepticisme. Maisson a résumé le sien dans les lettres adressées à Enésideme, qui font suite à sa Legique: « Nous avons même desseinvitai dit-il; mais nous différens quant aux moyens d'exéention in Schulze prétend montrer le peu de fondement de la vérité des principes du criticisme, et en général rejette toute critique comme chimérique. Maimon admet une pareille critique: mais il ne pense pas que celle de Kant soit la seule possible, m'même la meilleure. Le scepticisme de Schulze se réduit à cette assertion qu'en philosophie on n'a jusque-là établi rien d'absolument certain sur les choses en soi, ni sur les limites des facultés humaines. Ce n'est donc que par la dernière partie de cette proposition que Schulze est opposé à la philosophie critique, qui prétend avoir fixé ces limites. Son prétendu scepticisme est plus dogmatique que la critique elle-même, puisqu'il admet que les principes logiques sont

la mesure de toute vérité, avec la seule réserve que le syllogisme ne peut nous faire connaître ce que les choses sent en soi. Mais, lui objecte Maimon, si les lois logiques sont vatlables quant aux objets en général, pourquoi cesseraientelles de l'être quant aux choses prises en elles-mêmes?

Maimon professe un scepticisme plus solide, selon luis Hadmet avec la critique qu'il y a des concepts et des principes: à priori, une connaissance pure qui s'applique à un objet de, la pensée en général, comme le prouve la logique générale, et aux objets de la connaissance à priori, comme le prouvent les mathématiques pures; mais il nie que cette même confinaissance pure s'applique absolument à l'expérience alla phin losophie critique admet cette, application comme un fait de la conscience. Ce fait, selon Maimon, n'est qu'une illusion, et il déclars, en terminant, que les catégories de sont despures; al comme de la conscience qu'à être appliquées aux objets des mathématiques, pures:

Nous ne rapportons pas les autres objections de Maimon; il suffira de dire qu'elles ne demourèrent pas sans influence sur la marche ultérieure de la philosophie générale, et que Fichte y eut grandement égard. Mais sa grande objection; celle qui porte sur l'application de la catégorie de la réalité, Fichte la détruira d'un mot, en disant que le droit de cette application ne peut pas se déduire, puisqu'il est abselu.

Cependant l'autorité de Kant prévalut de plus en plus en Allemagne. Toutes les parties de la philosophie furent cultivées dans son esprit, souvent sans son esprit. Les sciences physiques, l'histoire, le droit, la théologie se ressentirent de son influence. Pendant quelque temps la modé voulait que tout fût traité selon les principes de Kant. Il n'y eut pas jusqu'à la métrique et à la syntaxe qui ne fussent soumises

On peut voir dans le Manuel de Tennemann, au § 388, une longue liste d'ouvrages sur les diverses parties de la philosophie traitées du point de vue et selon les principés de Kant,

au joug de ses catégories. La direction que sa philosophie de la nature imprima aux sciences physiques, dure encore 2. Mais vest la théologie surtout qui fut profondément remuée par la philosophie critique. Il faut se rappeler à quel état misérable était tombée alors la théologie presque partout, partagée qu'elle était entre une orthodoxie routinière et sans intelligence, et une incrédulité vulgaire et sans profondeur, pour apprécier avec justice la révolution que la philosophie de Mant produisit à cet égard?. «Cette philosophie, dit un historient; exerça une grande influence sur toutes les parties de la théologie; elle y apporta plus de profondeur spéculative, plus d'intérêt et de vie.» Le rationalisme théologique august elle donna naissance; et qui seul en est issu légitimemorit, est infiniment supérieur au déisme ordinaire du siècle hibfaisait de la raison le juge de toute révélations sans pour tela en nier la possibilité, mais en se réservant de la soumettre au contrôle péremptoire de la loi morale, loi absoine et infaillible; comme étant l'expression ja plus puré et lapplus haute de toute raison c'de toute intelligence de la la la contra la "La philosophie de Kant se répandit pen hors de l'Allemagne de ce n'est dans le nord et en Hollande. En France on Pignora longtemps, ainsi qu'en Angleterre. L'ouvrage de! Challes Villers s'était peu propre par sa forme, surtout à l'époque où il parut, à produire une grande sensation: l'excellent article sur Kant dans la Biographie universelle officit peu de détails, et ne pouvait guère présenter que des résultats. Le chapitre que lui consacra Mme de Staël<sup>6</sup>, bien

Charles 43

to ristory, an exilia-

<sup>115. (</sup>Yoir La Métrique de Hermann. Rosenkranz, ouvrage cité, p. 323. <sup>2</sup> Voir Jul. Schaller, Geschichte der Naturphilosophie, t. I (Halle, 1846), p. 276 et suiv.

B Voir Flügge, Versuch einer kistorisch-kritischen Darlegung des Ein-Ausses der Kant'schen Philosophie auf die Theologie; 1796.

<sup>:</sup> Astmudlin, Geschichte der theologischen Winenschaften; t. II, p. 301.

<sup>-</sup> Philosophie de Kant; Metz, 1801.

<sup>6</sup> De l'Allemagne; troisième partie, chap. VI.

qu'un peu vague aussi, aurait suffi pour appeler sur lui l'attention de l'esprit français, si cet esprit, au milieu des grandes préoccupations de l'époque, avait eu le temps de se livrer à une réflexion suivie. Il était réservé aux loisirs de la restauration de faire connaître/Kant à la France. L'Angleterre s'en montra longtemps tout aussi peu soucieuse. Dugald Stewart, dans son Histoire abrégée des sciences métaphysiques, etc.1. dit que la philosophie de Kant fut d'abord annoncée en Angleterre avec des prétentions exagénées; et que peu de temps après elle y tomba tout à coup dans l'oubli le plus complet. Loi-même n'en parle que très valuement, disprès la trachetion latine de Born et des dires des dommentateurs et illes loinéd'en soupconder kimbertance. Sir James Mackinkosif 9 dans some listograde da iphilosophid morale di M'oli parle da en l'armée de Guesans de l'armée de Guesans de l'armée de Compand de l'armée de la company de la compan - En Alleniagne même l'empire absolutele la vhilosophié de Kantidira penin Fichte da miodifia profesidement, et da cobi forma contrevelle vune copposition puissante alles eleval and écolomébelsantiennoughi esseva de pomeilier la méthode en b tique avec le réalisme de Jacobia et donvil ne pourra effe utilement question qui après que nous aurons exposé la phis des autres enfants, me premamorare blancant sindre enfants entrope dale tre of no common needs of the lost setting and the Traduction de M. Buchon, t. III, p. 62. Trad. en français par M. Poret, Paris, 1834. અંતર્ભાતીનાં વ

Ses success précores le soron consequer d'un baron de Millite, ami du seigneur de fisicioner de Le baron se charges de soro education, il le parent en entre paste un de campigno, auprès doir en prunt. La la compaste un terreces auprès de en entre les dimentes pour en cement de le les estes en entre entre

And the second of the second o

diffinition regressions, around its containable of surfact data sobnece sed PHILOSOPHIE DE FICHTE. modern A di erren no expendigate to be INTRODUCTION. To me i abnighens len nos par son casa langthe Strictly dans son him in design for more petitions and the specials of the dit que la jat le sont a de le sur out a thord aunopeée en Angunns ob man and is expansed as Richtell sale and a report apres elle y tourt a test a corp dans l'ouble le , lus complet Jean-Theophile, Richtan le plus illustre des disciples del Kant, naguit le 40 mai 4762, dans le village de Rammen au ( près da Bischefferierda, dans la Haute-Lucace Son bère. qui exerçait la rubanerie udescendait d'un sergent suédois dé l'armée de Gustaye-Adolpho. C'était unthomme d'une mobité sávergat dinne nolonié ferme et monstanter Leibis de dégénéra point descrettus qui semblaient héréditaires dans sal famille all donna de bonne houre des preuves de l'originatité de son esprit, ainsi loug de l'énergie et de d'indépendance de son: caractère : Sum pète : tout en le surmillant avec seinu le laissa se développen librement. Il se montra tout différent des autres enfants, ne prenant que peu lde part aux jour de ses frères et sœurs; dès son enfance on le vit s'abandonner avec délice à des réveries profondes, à de solitaires contemplations.

Ses succès précoces le firent remarquer d'un baron de Miltitz, ami du seigneur de Rammenau. Le baron se chargea de son éducation; il le plaça chez un pasteur de campagne, auprès duquel le jeune Fichte demeura jusqu'à sa treizième année. A cet âge il lui fallut renoncer à la félicité de l'enfance, pour être enfermé dans les sombres murs du collége-pensionnat de Schulpforta. Malheureux de la perte de sa liberté,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir La vie et la correspondance de Fichte, publiées par son fils. Fichte's Leben und literarischer Briefwechsel, 2 vol. in-8°, 1830.

excédé des mauvais traitements d'un de ses camarades li que l'absurde règlement de la maison lui donnait pour ches et qui se fit son tyran, excité d'ailleurs par la lecture des aventures de Robinson, il résolut de suir ce triste séjour. Déjà il était sur la route de Hambourg, lorsque le souvenir de sa mère, faisant entrer le repentir dans son âme, le ramena dans les murs du collége. Il se livra dès lors avec ardeur à l'étude, et bientôt il se placa au nombre des meilleurs élèves de l'école. ... Une grande lutte était alors engagée en Allemagne entre la vieille génération et la nouvelle. La lecture de Wieland, de Lessing, de Gœthe était prohibée au collège, et la jeunesse ne s'en montra naturellement que plus avide. Grâceia la complicité d'un des plus jeunes professeurs. Fichte put se procurer les feuilles satiriques que Lessing publisit alors contre le pasteur Melchior Gœtze de Hambourg, le type de l'intôlérance et du pédantisme dogmatique de l'époque. Cette lecture fit naître en lui le besoin d'une liberté d'examen indéfinie pet fat pour lui le commencement d'une pouvelle vis intelise-Lettering, some and many many representations of most spiritual in Adin-huit aus Fichte se rendit à l'université de Jéns-pour y étudien la théologie; mais son génie philosophique fot de plus en plus excité par ses études théologiques même et par les doutes qu'elles lui faisaient concevoir. Ce fat sertout le problème de la liberté morale, dans ses rapports avec la hécessité de l'ordre universel et avec la Providence ; qui l'obeupa dans ces premiers temps. Il se décida, d'abord pour l'opinion désignée sous le nom de déterminisme. L'étude de Spinoza le confirma dans ses premières vues et produisit en général sur lui une vive et profonde impression. Mais il vestait en lui quelque chose qui n'était point satisfait et qui se révoltait contre le système qu'il s'était fait sur la libertée c'était la conscience de sa personnalité, sentiment qui se fortifiait de toute l'énergie de son caractère et que le déterminisme ne pouvait ni expliquer ni abolir. Ce sentiment de la liberté se prononça chez lui avec tant de force qu'il devint la base de toute sa philosophie.

La mort de son père adoptif laissa Fiehte livré à ses propres hessources, et, pour terminer ses études, il eut à s'imposer bien des privations. Après avoir demandé vainement à être employé comme pasteur dans sa patrie, il se vit obligé d'accepter la place de précepteur des enfants du propriétaire de l'hôtel de l'Épée à Zurich. Au mois d'août 1788, il se rendit à pied à sa nouvelle destination. Son séjour de Zurich exerça sur la destinée de Fichte une influence décisive. Il v fit la connaissance de Mile Rahn, nièce de Klopstock, qu'il épousa depuis. Il quitta cette ville au printemps 1790, pour aller chercher en Allemagne une position plus conforme à ses goûts. «Le suis peu fait, écrivait-il à cette époque, pour n'être qu'un savant. Je ne veux pas seulement penser, je voudrhis encore agir, et je sange moins à cultiver mon esprit gu'ài fortifier mon caractèrel » Mais après avoir vainement sollicité un emploi actif à Stouttgart et à Weimar, il se rendit à Leipzig, pour s'occuper principalement de la philosophie de Kant, sui avait encore tout l'intérêt de la nouveauté. ato Cette aphilosophie, écrit-il, dompte l'imagination, lassure l'empire de la raison et élève l'âme au-dessus des choses matérielles. J'y ai puisé une morale plus noble, et, au lieu de m'occuper de ce qui estahors de moi pie vais m'occuper davantage de moi-même. »

Aucumides projets qu'il avait formés pour assurer son avenir h'ayant réussi, il se replia sur lui-même, et il trouva dans la neuvelle philosophie, dans la Critique de la raison pratique surtout, un point d'appui qui jusqu'alors lui avait manqué. « Depuis que j'étudie la philosophie de Kant, dit-il dans une de ses lettres de cette époque, je crois de toute mon âme à la liberté. Quel respect ce système nous inspire pour la dignité humaine! Je suis convaincu maintenant que nous ne sommes pas ici-bas pour jouir, mais pour travailler, pour déployer nos facultés. C'est à ces convictions que je dois la tranquillité dont je jouis. »

Au moment même où, en 1791, il allait retournér à Zorich, peur épouser sa fiancée et pour y rédiger les ouvrages du il méditait, il apprit que son futur beau-pèré vénaît de perdre presque toute sa fortune : il lui fallat pour quelque temps encore renoncer aux douceurs de la vie de famille; et éntier comme précepteur dans la maison d'un noble polorais de Varsevie. Il ne put y rester longtemps à cause de soit manique vais accent français et de ses manières peu soumises.

A son prompt retour de Pologne, Fichte passa par Redigs' berg pour voir en personne l'auteur de la Critique. Kant rétut Roidement son successeur encore inconnu, et ne lui temos gna de l'intérêt qu'après que Fichte lui ent remis le manifisé etit de l'ouvrage qui parut depuis sous le titre d'Essai d'une ordique de toute révélation. Pour échapper à la détresse librit l'une vitations à Koenigsberg, il se vit réduit à essayer éncore une fois de la vie de précepteur. Cette fois, recommandé par l'ant, il fut plus heureux, et bientôt un premier succès littéraire, liûs en partie à une méprise honorable pour l'ûi, commance sa célébrité:

". Après plusieurs resus, un libraire de Halle consentit a publice, sans le nom de l'autour, l'Essat d'une critique de toute révélation. Fondé sur ce principe que la vérité a difference pour révélée, doit moins se présumer en saison des événements miraculeux qui en aurhient aétoniques aurhient aétoniques la publication, que s'établirien raison de son contentique surtout de son accord avec la loi morale; ce libre parêt tallement dans l'esprit de Kant que la Gazette littéraire de Jána? n'hésita pas à l'annoncer comme une production de ce philosophe, et à lui décerner les plus magnifiques éloges.

Introduit d'une manière si brillante dans le monde l'îtté-

<sup>. 1</sup> Versuch einer Kritik aller Offenbarung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Année 1792, nes 190 et 191.

raire, Fichte put enfin songer à consemmer son mariage eves sa fiancée. Il retourna à Zurich vers la fin de 1793.

Deux puyrages relatifs à la politique furent les fruita desses loisirs de Zurich. Ainsi que Klopstock, Schiller et Kant. Fighte prit un vis intérêt à la révolution française uil ausalus L'approre, avec, enthousisame, et me so décourages point lors: qua de fausses théories, de mauvaises passions et la résistance aveugle qu'elle rencontra, lui firent dépasser son but. Dans un écrit destiné à rectifier les jugements du public sur le révolution française1, il en défendit la légitimité; mais, tout en désendant la cause de la liberté, il vout que les peuples s'en repdent d'abord dignes, et, tout en réclamant des réformes, il demande qu'elles se fassent dans les limites du droit de l'équité et de l'humanité, Le second écrit est un discours adressé aux princes de l'Europe, et dans lequel il les conjune, dans leur propre intérêt autant que dans celui de la mérité, de laidsen un libre course à 14 nonsée et à la parole 2, parquite et sem von dur Cas deux ouvrages le firent racciner, de démanairement jacobinisme. Plus tard, après sa publication de la Phileir phie du droit, il eut à se désendre du represhe contraire: le même, homme, sans changer de principes, ac vit acquiser tour d'avoir, prêché l'aparchie, at d'enseigner l'akto; done it from Acres in a Intispector of the state of

refficet, vers en tomps, que Eichterjeta les premiers fondements, de son système, destiné d'abond à rectifien et à compléter, la philosophie de Kant, en du domant une forme scientifique plus rigouneuse. Dans ses houreux loisire de Zugich, plusiques de ses amis, Lavater à deur tête, de puistent de lous expliques, dans une suite de leçons, la philosophie

TOME II.

<sup>1.</sup> Reitnege zur Berichtigung der Urtheile des Publikums über den franzusische Revolution, 1793, deuxième partie, in-12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europa's, die sie bisher unterdrückten; Héliopolis (Zurich), l'an dernier des ténébrés.

aritique, et ces leçons furent la première exposition publique de sa doctrine.

Pendant qu'il était occupé ainsi, le gouvernement de Weimar offrit à Fichte la chaire laissée vacante à Jéna par le départ de Reinhold. Il accepta, bien qu'il ent désiré pour voir consacrer quelque temps encore à la méditation des principes fondamentaux de son système. Il arriva au printemps de 1794 à Jéna, où l'attendaient des amis enthousiastes et des adversaires non moins passionnés. Fichte comprit tout ce qu'il aurait à déployer de talent et de zèle pour répondre à l'attente des uns et pour triompher de la jalousie des autres. Il eut tout aussitôt un grand succès, et de succès se soutint. Un de ses collègues, dans un écrit qui parut en 1796!, s'exprime ainsi sur l'effet qu'il produisit : «On Pentend pour ainsi dire creuser après la vérité; des profondeurs de, l'esprit, il l'apporte au jour par masses encore informes. Le génie de sa philosophie est un esprit plein de force et de fierté. Le caractère distinctif de son individualité, v'est la plus haute probité.... Ce qu'il dit de meilleur porte le ca+ chet de l'énergie et de la grandeur... La sévérité de ses principes est peu tempérée par la politesse. Cependant il supporte la contradiction... Sa parole se précipite comme un torrent, éclate comme la tempête. Il ne touche pas, mais il élève l'âme... Son regard est sévère, sa démarche fière et décidée, son imagination n'est pas fleurie, mais vive et puissante.n ...

Dès les premiers temps de son séjour à Jéna, Fichte enposa le principe de son système dans un programme intitulés Idée de la théorie de la science ou de la philosophie<sup>2</sup>, annoncant qu'il avait trouvé le moyen d'élever enfin la philosophie au rang d'une véritable science. Il développa cette idée dans un ouvrage qui parut sous le titre de Précis des principes de

<sup>1</sup> Forberg, Fragmente aus meinen Papieren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre, 1794.

la chéquie de la science. En même temps il publia des Leçons sur la destination du savant<sup>2</sup>, qui sont l'expression sidèle de sprearactère, et dent l'idée principale est que le savant, qui doit être l'homme le plus vrai et le plus complet, est surtout appelé à l'action. «Agir, agir, s'écrie-t-il, voilà notre rôle ici, bas; la destination du savant est de se perfectionner sans casse lui-même par une libre activité, et de travailler au persectionnement de ses semblables.»

Telle était aussi , malgré de vives sollicitations d'une autre pathre, la seule action qu'il voulût exercer lui-même; et cette action avait bien son importance. Jéna était alors l'université la plus fréquentée de l'Allemagne. L'unique but de Fichte, dans ses rapports avec la brillante jeunesse qui l'entourait; éfait de la former à la pensée indépendante et à une activité désintéressée, deux choses que sa philosophie lui paraissait devoir concilier plus qu'aucune autre. Tandis que ses adversaires perfochaient à sa doctrine de favoriser l'égoïsme, et da ne tenin aucun compte des affections du cœur, Pichte y prisait la plus énergique enthousiasme pour la vertu et les plus nobles inspirations. Son idéalisme ne laissa d'abord subsister pour toute réalité que le moi, lequel, selon lui, n'arrivait auson existence propre que lorsque, s'arrachant aux naines illusions de monde sensible, il s'élevait dans la sphère des idées morales, et conquérait ainsi sa véritable liberté. Il n'était si pleinement satisfait des résultats de sa spéculation, que parce qu'ils justifiaient à ses yeux ses vues bien arrêtées sur la destination de l'homme; sa théorie n'était que la confirmation desce qui se révélait en lui comme la loi absolue de sa conscience, et octte conviction était pour lui une garantie da plus de la vérité de sa philosophie. «On ne peut être réellement convaincu, dit-il quelque part, que de ce qui est éterstellement grain il est impossible d'être rationnellement per-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundriss des Eigenthümlichen der Wissenschaftelehre , 1795.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, 1794.

suadé de llerreur. Spinoza a bien pu penser sa philosophique mais il n'a pu y croire d'une foi intime et inébranlable puis de

En même temps qu'il développait, sous des formes nom velles, la partie théorique de son système, il l'appliqua à la philosophie du droit et à la morale, et publia sur ces deux branches de la philosophie pratique deux ouvrages remarquables.

· Cependant ses succès avaient éveillé l'envieuet ses deca trines ne tardèrent pas d'alarmer le dogmatisme théologique Ses lecons sur la destination du savant avaient produit de l'effet sur les étudiants, et il désirait les continuer les dimanches à une heure non consacrée au oulte. A cotto occasion une feuille servile, rappelant les opinions démocratiques professées autrefois pan Fichte, l'accusa de vouloir substituer à l'exercice de la religion chrétienne le culte impie de la raison: A fut obligé de renoncer à ses lecons du dimanchen En même temps zil échoua dans de projett qu'il avait formé d'amener les étudiants à dissoudre de leur propre gréaleurs associations secrètes. Déjà, persuadés par dui disparajent déclaré qu'ils étaient prêts à y renoncer. Le gouvernement crut devoir intervenin, et par les précautions injurieuses qu'il voulait prendre dans une affaire toute idientraînement et de loyauté, inon-sculement la fit manquer, mais encore laissa planer sur Fighte de soupcon d'avoir voulu abuser les étudiants. Pour se soustraire à leurs démonstrations hestiles, il fut obligé, pendant quelque temps, de suspendre ses cours. She the mile menn et moonent mi Cet orage fut à peine dissipé qu'un autre plus violent éclata sur sa tête. Un article inséré par lui dans le Journal philosophique, qu'il publiait en société avec son collègue Niethammer, et intitulé Du fondement de notre foi en un gouverne-

<sup>1</sup> Grundlage des Nuturrechts. Fondement du droit naturel; première partie, 1796; seconde partie, 1799. — System der Sittenlehre, Système de morale, 1798.

ment prortat du monde 1, le sit accuser d'athéisme. Cet article était destiné à rectifier le travail que son ami Forberg avait inséré dans la même feuille sous le titre : Développement de Fideo de la religion. L'électeur de Saxe ordonna de saisir le juntant; et somma le gouvernement de Weimar de sévir contre les auteurs des articles incriminés. Celui-ci se serait contenté d'une simple réprimande, acceptée publiquement par les inculpés; mais Fichte demanda ou une condamnation formélie; on une absolution honorable, et offrit sa démission! Elle fut acceptée, et Fichte, banni de tous les États saxons, seuréfugia à Berlin, en 1799. Loin de se laisser abattro par ces persécutions, il y puisa une nouvelle énergrefinity voyant qu'un effet de cette réaction que rencontrent toujours les hontmes forts qui prétendent exercer sur leurs dentemporains une action puissante. "Ich commence dans la vie de Fichte, si pleine et si agitée; affe dériede nouvelle. Le premier fruit du repos qu'il retrouva A Berlin, après avoir publié son Apologie?, sut son traité de 18 Destination de Phomme.3. Il y a peu d'écrits mystiques où Festire une plus fervente pieté, un renoncement plus absolu strat intellets terrestres; avec une plus ferme croyance à la Stantett de la loi morale, et à l'immortelle destinée de l'homme; duc dans les dernières pages de ce livre, écrit au moment où Parteur vensit d'échapper à l'accusation d'avoir nie Dieu. summavait pourtant abjuré aucune de ses convictions. Il avait si peu renonce à l'idéalisme qu'il publia en 1802; sans aucun changement, une nouvelle édition de son principal Vavrage sur la théorie de la science. Mais il la soumit à un Rowell examen, afin de la mettre plus d'accord avec la consessible religieuse. C'est à cette époque de transition qu'ap--mediuc, and a complete ١.

¹ Ueber den Grund unsers Glaubens an eine moralische Weltregierung.
¹ ¹ ¹ ² ¹ Veruntwortungsschriften gegen die Anklage des Atheismus, 1790. —
''Appellation an das Públikum, 1799.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Von der Bestimmung des Menschen, 1800.

partiennent, outre le traité de la Destination de l'hommé, sa Réponse à Reinhold, et son Rapport au public sur le véritable caractère de la philosophie nouvelle. La tendance nouvelle de son esprit, le besoin de concilier la foi avec la réfléxion. éclate de plus en plus dans ses Leçons sur les traits curactèris tiques du siècle présent 3, sur la Fonction du savant 4, et surfout dans sa Philosophie religieuse 5. Le premier de ces trois où vrages renserme les idées de Fichte sur la philosophie de l'histoire, idées qu'il développa depuis dans ses Leçons sur la philosophie de l'histoire, idées qu'il développa depuis dans ses Leçons sur la philosophie de l'histoire, idées qu'il développa depuis dans ses Leçons sur la philosophie de l'histoire, idées qu'il développa depuis dans ses Leçons sur la philosophie de l'histoire, idées qu'il développa depuis dans ses Leçons sur la philosophie de l'histoire, idées qu'il développa depuis dans ses Leçons sur la philosophie de l'histoire de l'histoire, idées qu'il développa depuis dans ses Leçons sur les libres de l'histoire de l'hi

Du reste, la vie de Fichte, pendant les premières années du dix-neuvième siècle, s'écoula sans incidents rémarquables? Il réunit autour de lui un brillant auditoire, composé de jeunes savants, d'hommes du monde, de hauts fonctions naires. Nommé, en 1805, professeura l'université d'Estaingen, qui dépendait alors de la Prusse, avec la facenté de passer les hivers à Berlin, c'est dans cette capitale que vint le surprétifié la nouvelle de la bataille de Jéna. Résolu à partager le soft des vaincus, it quitta Berlin et sa famille, et se réndit à Koungsberg, où on lui accorda provisoirement une thairé. A la veille de la journée de Friedland, it partit pour Copenhague, et ne retourna près de sa famille qu'après la part de Tasse.

Copendant la Prusse déchue de son importante politique, songea à se fortifier intérieurement, et politique son attent tion sur l'instruction publique. Une université devait établie à Berlin, et Fichte fut charge d'en rédiger le plans, au par la la la constant de la constant d

<sup>1</sup> Antwonterchreiben an Reinhold; 18011; which is she look in And And

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sonnenklarer Bericht an das Publikum über das eigentlichen Wester neuesten Philosophie, 1801.

Grundzüge des gegenwærtigen Zeitalters, 1806.

<sup>5</sup> Anweisung zum seligen Leben, oder die Religionslehre, 1800

<sup>6</sup> Ces discours, tenus à Berlin en 1813, ne furent publiés qu'en 1820, sous ce titre: Die Staatslehre, oder über das Verhæltniss des Urstaats zum Vernunftreiche.

mais, le projet, qu'il présenta, fort remarquable d'ailleurs, avait quelque chose de trop, idéal pour être adopté. Vers le même temps, un autre dessein occupait sa pensée. Il avait yn avec douleur la vieille Allemagne succomber, en grande partie sous le poids de ses propres fautes, et il comprit qu'il n'y, avait de salut pour elle que dans une entière rénovation de l'esprit public, qu'il fallait avant tout retremper le caractère national. Ce, fut pour, y contribuer pour sa part qu'il proponça, pendant l'hiver de 1807 à 1808, dans une des salles de l'académie, et souvent au bruit du tambour français, ses Miscours à la nation allemande 1, empreints d'une noble et paurageuse énergie. Il avait fait d'avance le sacrifice de sa liberté, de sa vie même, s'il le fallait; mais soit générosité; soit prudence, la police française ne l'inquiéta point.

Alupivensité de Berlin ayant été organisée, Fichte y sut appelé, et la gouverna deux années comme recteur avec une grande sermeté. Quand, après l'expédition de Russie, l'Allemagne conget l'espoir de recouvrer son indépendance, Fichte offrit de servir dans l'armée prussienne en qualité d'aumônier. Ses offres surent alors resusées; mais il eut le bonhour de rendre un grand service à sa patrie. Berlin avait encore une grande pun grand service à sa patrie. Berlin avait encore une grande proponer, un homme audacieux sorma le projet de saire massacres nuitamment cette garnison. Heureusement un des copjurés, ancien élève de Fichte, ayant conçu des serupules sor la légitimité d'une pareille mesure, vint lui révéler le complot. Fichte ne balança pas un instant; il courut chez le ches de la police prussienne, et lui persuada d'empêcher un crime odieux et inutile.

La guerre, en s'éloignant de Berlin, y laissa, avec une foule de soldats malades et blessés, un mal contagieux. Avec beaucoup d'autres dames, M<sup>me</sup> Fichte se dévoua à les soi-

<sup>1</sup> Reden an die deutsche Nation, 1808.

gngra, La contagion la saisitate no da quitta que pour sé jeter sur Fichte lui-môme. Ciétait au moment où il avait reprist segépoles aven pue nouvelle andeur disuccomba you; cominé il s'exprima pau, d'instants avant d'expirer pil fut guéré de tous, maux, le 28 janvier 1814 pà l'âge de cinquante-deux ansi-

Dans, l'exténieur de Richte tout marquait la force; la résbelution. Rénergie; son corps: court et ramassé était musculeurs return sang visiet abondant: circulait dans ses veines.

Sa démarche farme et décidée annonçait; en quolque sorte ;
la droiture et la vigueur de son caractère. Sa volopté fat en se
tout temps fonte, entière, inébranlable dans ses déverminétions, On pouvait l'accuser de raideur et d'obstination; mais se
c'est à de prix qu'il fut an-dessus de toute faiblesse!! Aussi se
grand-citoyen que grand penseur, il fut ce que doit étais se
selon lui, la véritable savant, un homme complet, a dessus de fante les intérêts de l'amour-propre, de toutes les consiluir
dépations pulgaires, tout dévoué à son devoir; et ne réctierchant d'autra suffrage que celui de sa propre conscienté un se

La philosophie de Fichte relève historiquement de celle de ? Kant; sous la première forme, elle s'appuie entièrement sur! celle gisset mien paraît que le complément et la rectification. Maiv dans lag direction-particulière et dans son caractère spécial, elle fut surtout déterminée par l'individualité de son ! autours dans ses derniens résultats elle se montre essentiéle? lement différente de la philosophie critique, et semble membe s'écarter d'une manière notable de ce qu'elle fett dans ses' companiements: Cependant en la sulvant avec attention dans 4 ses transformations souccessives, "on he tarde pas a se confr." vaihere qu'elle demeura toujours pour le fond telle qu'il la concut tout d'abord, et qu'il y out tout aussi peu de variant tions essentielles dans l'esprit et la doctrine de Fichte que dans son caractère et sa vie. Seulement sa philosophie ne... s'acheva pas toute d'une pièce, et se modifia en se dévelop Programme and the second of the conpant.

¿Que de sa doctrine. Dans la première, qui va jusque vers 1800 pet qui comprend tous les ouvrages qu'il publia pendant son séjour à Idna, partant de Kant et des objections sceptiques soulevées contre la philosophie critique par Schulze et Majmon, nous le voyons occupé à fonder ce qu'il appelle la théorie de la science, et aboutir à l'idéalisme subjectif. Nous le voyons en même temps appliquer sa théorie à la morale, au droit, à la politique, et essayer vers la fin de la concilier avec la religion.

Pans la seconde période, qui commence avec la publication du traité de la destination de l'homme, et va jusque vers 1806 de polémique et de conciliation, il s'applique à combler l'abime qui semble séparer la spéculation de la foi, et à mettre sa philosophie d'accord avec la religion, avec la conscience universelle et le sens commun.

Pans, la troisième période enfin, qui s'ouvre en 1806 par la publication de sa philosophie religieuse, l'idéalisme de l'ightat tourne positivement au mysticisme, et prend une diraction essentiellement religieuse et pratique.

Nous avons indiqué les œuvres de Fichte, pour la plupart, dans l'ordre où elles ont paru. Son fils unique a publié la Vie' de son père avec sa correspondance, et trois volumes d'ouvrages, posthumes, parmi lesquels on remarque un exposé complet du système, tel que Fichte, dans les derniers temps avait coutume de le présenter en chaire. Ces leçons se composent d'une Introduction à la philosophie avec la logique transcendantale et les faits de la conscience, et d'un nouveau Pricis de la théorie de la science, avec une philosophie du droit et le système de la morale, refondu.

F. G. Fichte's nachgelassene Werke, 3 vol., Bonn, 1834-35. Le même vient de publier une édition complète des œuvres de son père: Joh. Gottlieb Fichte's sæmmtliche Werke, Berlin, chez Veit, 1845-1846; 8 vol. in-80. Voir, pour la bibliographie relative à Fichte, la note VIII.

Notre travail sur Fichte se divisera en deux sections. Dans la première nous exposerons sa pensée dans toute sa naïveté primitive, et nous analyserons les ouvrages qu'il a publiés durant la première période de sa carrière philosophique. Dans la séconde section nous retracerons avec moins de détail l'histoire de sa pensée pendant les deux dernières périodes de sa vie, et nous indiquerons les modifications qu'il apporta à sa doctrine, en la développant et en la complétant.

CAMBERTON CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND APPROXIMANCE.

Sousz in an in the construction of the experience property pair to the construction of the experience of the experience

as the angle of the property of the second of the policy of the second of the policy of the second o

, which the contract of the contract of the contract of the 1.2%

station is study such assumed as the control of the study of the study such assumed as such assumed as such as the study of the such as the study of the such as t

## CHAPITRE PREMIER.

## LA THÉORIE DE LA SCIENCE. -- IDÉE DE LA PHILOSOPHIR.

Nous avons vu avec quel enthousiasme Fichte se prononça pour la philosophie de Kant. Aussi ne donna-t-il d'abord sa philosophie générale que pour une critique plus rigoureuse et plus complète que celle de son maître, qu'il reprit en quelque sorte sous œuvre. Il dit expressément à la fin de l'ouvrage où il expose pour la première fois les idées fondamentales de son système, qu'il croit avoir conduit le lecteur au point même où Kant le prend 1.

Confirmé par l'étude des derniers sceptiques <sup>2</sup> dans la conviction que la philosophie n'était pas encore une science évidente, même après Kant, il croyait avoir trouvé le moyen de la mettre à l'abri de toute objection, et de concilier ensemble le dogmatisme et le criticisme, ainsi que, selon lui, la philosophie critique avait concilié ensemble les prétentions opposées des systèmes dogmatiques <sup>3</sup>.

La critique n'est pas la métaphysique : elle remonte au delà. Elle est à la métaphysique ce que celle-ci est au sens commun; elle soumet à l'examen la pensée philosophique

<sup>1</sup> Grundriss des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre, 2º édition, p. 447.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schulze et Marmon.

<sup>3</sup> Préface de l'écrit intitulé: Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre.

clic-même. Mais la critique de Kant m'est pas une evitique pure; elle à tantôt pour objet la pensée philosophique (tantôt la pensée naturelle. Une critique pure ne se livre pas dedes recherches de métaphysique, elle des supposedationes minutes "C'est donc une oritique pure que Fichte se propose the mettre de la tête de la philosophie : qu'il appelle dans sa partie générale théonis de la science, science de la science parce quielle a pour objet les principes de tout savoir action actuelle en Fichte exposa la première idée de cette critique pure dans Récrit intitule : De l'Idée de la théonie de la science ou de bo philosophie<sup>2</sup>. En voici l'analyse: કલંકોલ્ટ soder Sintous les partis ne sont pas d'accordesur l'objet de la philosophie, clost pout-être parce que l'idée de science, en général n'appasiété assez ekactement déterminée. Il no suffit paside dire qu'une science est un système de propositions grintiées dentre elles dépendent dinn seulet mêmie principes N'est-cepas la vérité même de ces propositions et la certitude averilaquelle elles sont conques par le sujet i plutôt que la formel systematique qui constituent la soience d'Une science doit letre une et farmer un tout. Or, plasieurs propositions forment un tout lorsqu'elles empeuntent leur vertitudé d'und proposition certaine par elle-même. Une pareille propositiofi est un principe! Toute science doit se fonden sur un prinesperanduel, dont tout le l'reste décome logiquement la skiunce doit être un édifice solidement établie le fondement d'un nédifice prepose sur de sphi mais sur quoi-reposéra de principe de base de la science? Et ensuite de quel droit concharons nous de la certitude d'une première proposition la celle de toutes les autres? Les entres de la leur de la monte de la communitation de l

Voilà la grande question; et, si l'on appelle matière ou contenu de la science le fond du principe et ce qu'il doit comtierbuilt le triangue de la set, e soite en centre de centrer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Préface de la deuxième édition de ce même ouvrage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie, 1794.

munique naux propositions idérivées pet forme de la science le manière dont le principe leur transmet sa certitude, cette question capitale peut se formuler ainsi t Comment la science est-elle possible dans sa matière et sa forme? La réponse à ette question serait elle-même une science est une paréille science était reconnue pour impossible, notre sa soir cersit sans fondement du moins quant à nous 4. Sincus contraine elle se réalise, la philosophie pourra, renoncte ensignau loome qu'elle siest donné par une strop juste modestie, et prosidre celus de science agénérale, de théorie ou de science de da science.

il 21, Cotto scien de devra être d'abord la science de la science en général. Toute science particulière reposant sur un artific cine fonds ailleurs; et affectant la forme scientifique, b'est la science générale qui devrau prouver la vérité de ce principe etala dégalité de sette-forme a Orgala athéorie de da seiénce p étant science elle-même : doit comme telle se fonder sur diff principe absolus car s'il n'était pas absolu etidiune contitude immédiate, bette science serait impossible net avec elle toutest las soiences manqueraient de certitude : fice principe sers dont le: fondement : commun de tout savdir jet det toute gentitude à il mera présent partout, let tout le supposera a regiseque «De plus peomine science pla théorie générale aura la forme systématique quel cette forme qui la saudra qui elle la priouve es ellermême et la fastifie par elle-même, Ce dont om sait quelque, chosp, est la matière de la proposition, ce qu'en en sais encest la forme. Il faudra dont que le principe absolu tienne

forme supur l'entre de la science d'autres principes renfermant quelque chose d'absolu ou de primitif, il faudrait

de lui-imême, sa forme et son contenus de telle-sonte que la forme soit déterminée par la matière se la matière par la

<sup>-</sup>Class and a second sec

au moins qu'ils tinssent du premier principe soit la matière. soit la forme. Il ne peut donc y avoir dans la théorie de la science que trois principes : le principe absolu pour le foud etipour la forme; un principe absolu quant à la forme seulement, et un principe absolu quant à la seule matière. Toutes les autres propositions sont nécessairement dépendantes et quant au fond et quant à la forme, andre quant le colons ... Mais, la théorie de la science doit encore déterminen la forme de toutes les autres sciences, c'est-à-dire assuren la certitude de ce qu'on peut sayoir de leurs, objets. Pour cela il faudra que toute proposition de quelque science que ce soit , se trouve déjà renfermée quant à la forme, dans quelmais comment a songio de la scripto de la scripto de la songio de la scripto de la scr Cecinous ramène au contenu du principe absolu. Admettons que sanoir ques certitude ne soit autre chose que come prendre, qu'un .gontenu .déterminé, est .inséparable de .telle forme déterminée net l'au conceyranque le principe absolu doit déterminer la forme de tout savoint en supposant que tout contenu possible soit renfermé dans le sien. Si donc un

pareil principe est possible, il fandra qu'il renferme toute

par des impressions simples dont la connexión nous échappe; parce que l'analyse ne peut aller au delà de ces impressions; et alors il niy a point d'unité dans notre savoir; il peut être certain, mais il ne forme pas un système : ce serait une demetre solide, mais composée de pièces séparées, sans communications et sans lumière, un édifice sans harmonie; sans unité, et toujours inachevé:

Pour qu'il y ait un système unique, il faut qu'il y zit un principe unique, qui soit pour le système ce que la force cent tripète est pour le grobe. Allons donc à la recherche d'un pareil principe.

mais comment garantir qu'elle sera le fondement de tout saivoir possible? Elle doit fournir leurs principes à toutes les sciences; mais alors par quels caractères s'en distingue telle? Elle doit déterminer la forme de toute connaissance mais la logique a la même prétention : quel en est des lors le rapport avec la logique? Enfin elle est une science elle melle, et son système; c'est le système général du savoir : quel est savoir : quel est une science elle melle, et son système; c'est le système général du savoir : quel est une science elle melle est une savoir : quel est une son système; c'est le système général du savoir : quel est une se con objet?

Il faut répondre à ces quatre questions: 

4. Comment la théorie de la science peut elle s'assurer qu'elle lest le fondement commun de tout savoir ? 

Dire que vette théorie doit être le fondement de toute science; c'est dire qu'elle doit déterminer d'une manière abuselue la nature de ce que l'homme peut savoir, 'a' quelque degré de développement que puisse parvenir son intelligènce. 

Or, cela ne se peut faire qu'à deux conditions : '1 'Il laut pouvoir montrer que le principe absolu est épuisé; 2º qu'il n'y a pas d'autre principe absolu possible.

"Un principe est épuisé quand il a servi de fondement à "un système complet, c'est-à-dire lorsqu'il consuit nécessairement à toutes les autres propositions, que toutes s'y rapportent et y reviennent. Ce qui prouvera que la théorie de la

science est complète, d'est que le principersupréme y revient comme à son dernier résultat. Aput aveni bientquiiren abide point de départ. .: Mais comment prouver que ce principe est le seul principe absolu possible? Pour qu'un autre sût possible i il finshifit qu'il y eût plusieurs systèmes du savoir humain, etaluré test autre principe serait contraire au premier et festrairdit un système tout opposé. Il y a encore ici un cercle inévitable obi la proposition a est le principe absolu du système desquesnaissances, il s'ensuit que le savoir humain ae forme quain seul et même système, celui qui se fonde sur le principles. Or, puisqu'il ne doit y avoir qu'un seul système, il a'emant que la proposition x est le principe absolu des sancis benegies, et le système qui en découle est la système aniquen Vantair sortir de ce cercle, c'est soutenir qu'il n'y a siend'abtelement certain, point de vérité immédiate.

5. Quelle est la limite qui sépare la théorie de la sileibe d'que les sciences particulières fandées sur alle?

Toute science particulière a son principe dans la thémicale la science; mais pour que ce principe puisse être placédain tête d'une science particulière, il faut qu'il s'y ejoute quelque chose de plus, qui soit également tiré de la théarie générale. Le principe d'une science quelconque se compose au fait de deux propositions de la théorie de la science. Ainsi à la géométrie elle fournit l'idée nécessaire de l'espace et le point comme limite absolue, et lui donne pour principe la centraction dans l'espace. A la physique elle fournit la notion de vature et les lois de l'observation, etc. Voilà pourquoi la théorie de la science a seule une totalité absolue, tandis que les sciences spéciales sont indéfiniment perfectibles.

6. Quel est le rapport de la théorie de la science avec la logique?

La logique ne fournit que la forme des sciences, la théorie en fournit la forme et le contenu, c'est-à-dire les objets du servir et ac quien en pout savoir. Dans celle ci de contenu set de forme passiment sont donnés en même téntifé. La logique n'est pas une partie de la philosophie. Elle én dispend elle-même et en tire sa substance; elle aussi sort de la labionie générale par un acte de la pensée : elle consisté dans la libra abers, dira-t-on, les propositions de la logique seraient donn puroment formelles, ce qui ne saurait être; car toute proposition a forme et contenu. C'est que ce qui est forme la la science devient objet ou contenu dans la logique, et cet acte de liberté par lequel la forme devient la réflexion. L'abstraction et la réflexion se amprocent mutuellement. On peut les considérér chacune matablement, mon peut les considérér chacune matablement, mon peut les considérér chacune matablement pour la pensée synthétique, éllés sont un-adalut même acte vu de deux faces:

La logique fondée sur la théorie de la science emprunte rdicile se vertitude: elle ne peut appliquer ses formes qu'à des sciences fondées en principe dans la bhildsophie. Enfin la théorie de la science est une science naturelle, nécessaire; sladegique est un produit artificiel de l'esprit Indinain. wyffui Dud est le rapport de cette théorie à son obiet? En dautres termes comment la philosophie se' distingue-f'elle sau el stème des comaissances humaines? " proprieta a la Toute proposition de la philosophie générale ou de la silverie de la science a une forme et un contenu c'est-la--the on sait quelque chose, et il est quelque chose de quoi on sie suite ! Elobjet de la philosophie est le système des connais-Santes humaines. Ce système existe indépendathment de la "Micorie de la science, mais fi tire sa forme de celle-ci." Or. quelle est cette forme; et comment la théorie de la sciencé se idistingue-t-elle de la science même?

Ce qui existe dans l'esprit indépendamment de la science,

1 Das wovon man weiss, und was man davon weiss, p. 19 et 50, ...

1 102 Man voiss etwas, und es ist etwas wovon man es weiss.

• 14

on peut l'appeler ses actes : c'est là le quoi d'Aristote (τὸ ότι); ces actes ont lieu d'une certaine manière, et, par là, ils se distinguent les uns des autres : c'est là leur forme, le comment (quomodo)?

Il y a donc dans l'esprit un contenu et une forme, antérieurement à tout savoir. Ces actes et leurs lois forment un système: voilà la matière de la théorie de la science, mais noncette science elle-même. Pour que celle-ci devienne possible,
il faut un autre acte de l'esprit que les actes qui en sont
l'objet, savoir l'acte par lequel l'esprit se donne la conscience
de ses actes. Ce sera un acte de liberté, tandis que les autres
sont spontanés et nécessaires. Cet acte est à la fois réflexion
et abstraction. Par la les actes naturels et primitifs sont sélparés de tout ce qui n'est pas eux, et la question est de savoir
d'après quelles règles la libre réflexion procède dans cette
abstraction; comment le philosophe apprend ce qui dans cets
actes de l'intelligence est nécessaire, et ce qui en doit être
négligé comme contingent et accessoire.

Il n'y a pas pour cela de règle positive. L'esprit humain'; dirigé d'abord par une sorte d'instinct, n'arrive à la conscience de ce qui est en lui qu'après de longs tâtonnements s'vollà peurquoi il y a sous ce rapport progrès dans l'histoire de la philosophie.

Ici se montre encore un cercle. En procédant à la recherché de ses propres lois, la réflexion obéit déjà à ces mêmes fois, et elle ne peut les vérifier que par elles-mêmes. Elle ne peut les prouver. Le système de l'esprit humain, qui constitue la philosophie, est d'une certitude absolue, infaillible. Tout ce qui y est fondé est vrai absolument. Ce qui se fait jour avec nécessité dans l'âme de l'homme, est vrai. Mais on peut se tromper en confondant une loi avec une autre, en raisonnant mal. Un exposé du système de l'esprit humain n'est vrai qu'autant qu'il y est conforme. Le philosophe n'est pas le législateur, mais l'historien de l'esprit humain.

D'ailleurs un système peut être vrai dans son ensemble, sans que toutes ses parties soient de toute évidence. Il peut s'y trouver çà et la des vices de raisonnement, des solutions de continuité, et néanmoins il peut être vrai dans ses principaux résultats. L'homme ne doit pas son savoir à la seule pensée; souvent, sans en avoir la conscience, il est sous l'empire des dispositions fondamentales de la raison, et, souvent, des aberrations du raisonnement il revient au vrai à son insu-

Fichte termine cette discussion préliminaire par deux observations.

. 1º La philosophie suppose comme valables les règles de l'abstraction et de la réflexion, et peut se servir sans hésiter des règles de la logique et de toutes les notions générales admises. Mais de toutes ces suppositions elle ne tire aucune conséquence matérielle. Hormis le premier principe, tout le reste doit être prouvé. Les propositions de la théorie de la science représentent des actes de l'esprit; mais l'ordre des propositions n'est pas nécessairement le même que celui des actes, Spit, par exemple, l'acte D le quatrième, il sera précédé de l'acte C. précédé lui-même de l'acte B. L'acte A est absolu, et no suppose aucun autre. Mais la pensée de cet acté est autre chose, et suppose les pensées C. B et D, et comme néanmoins elle représente l'acte primitif, et qu'elle doit être la première du système, elle suppose des propositions qui ne seront prouvées elles-mêmes que par celle qu'elles auront servi à établir. En d'autres termes, pour me donner la conscience de l'acte primitif et absolu, j'ai besoin de certaines suppositions qui ne seront justifiées qu'après que, à leur aide, le principe suprême aura été trouvé et posé.

2n La réflexion qui produit la science de la science est pensée ou représentation. Mais il ne suit pas de la que l'objet de la réflexion 2 ne soit que pensée. Cet objet, c'est le moi;

Ein Vorstellen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Worüber der Reflexion.

mais il ne s'ensuit pas que le moi ne soit conçu que comme pensée. Comme sujet le moi, en effet, n'est que celà ; mais comme objet, il pourrait bien être plus que cela. La représentation, la pensée est le premier acte absolu du philosophe comme tel (cogito, ergo sum); mais l'acte primitif et absolu de l'esprit pourrait bien être autre chose.

Ce qui fait présumer qu'il en sera ainsi, c'est que la pensée est toute nécessaire, et que cette nécessité doit avoir en définitive un principe, une base. Mais ce n'est que par la pensée que nous pouvons avoir conscience des divers actes de l'intelligence que doit analyser la théorie de la science: 100 1192

Avant de suivre Fichte dans l'exécution de son projet de fonder toute la philosophie, et par la même tout le système dés connaissances humaines, sur un principe unique et absolut; nous allons faire quelques observations sur ce projet lui-même, et examiner préalablement si un pareil dessein est admissible.

Fichte veut élever la philosophie au rang d'une sejence évidente, et concilier ensemble le dogmatisme et le criticisme, en ramenant la critique elle-même à un principe, absolu et infaillible. Son entreprise est à la critique ce que celle-ci est à la métaphysique, et ce que la métaphysique elle-même est au sens commun. Elle tend à rétablir le dogmatisme, mais un dogmatisme fondé sur la critique. Tandis que l'ancien dogmatisme partait de principes et d'axiomes qu'il regardait comme évidents par eux-mêmes, le nouveau dogmatisme s'appuiera sur un principe unique que la critique aura reconnu pour absolument certain, et posé comme renfermant tout à la fois la règle et la matière de tout savoir et de toute existence.

H y a dans ce projet deux prétentions : la première tend à faire de la philosophie, non une science à part, mais la science

<sup>1</sup> Nur vorstellend.

des sciences, et la seconde veut la fonder sur un principe unique. Examinons cette double prétention.

Fichte donne à la philosophie le nom de théorie de la science. parce que, selon lui, elle ne doit pas fournir seulement un critérium de toute vérité, mais encore le fondement réel de tout savoir. Concevoir ainsi l'objet de la philosophie, c'est en faire le système des premiers principes de toutes les conquissances humaines. Or, ce n'est là que la philosophie générale, cette partie de la métaphysique qui est consacrée à la critique de la raison et à l'ontologie. Mais la métaphysique générale, ce qu'Aristote appelle la philosophie première, n'est pas toute la philosophie, et ne la fonde pas réellement tout entière de la sentière parties de la philosophie nà toutes les sciences; mais ces principes, bien attils soient les conditions de toute connaissance, ne renferment pas-toute connaissance. L'ontologie ne suffira jamais pour fonder ce précepte de morale : Tu ne mentires point, et la loi de gravitation ne pourra jamais être déduite de quelque principe que ce soit de la philosophie générale.

ob que peut être le principe absolu que cherche Fichte, il fant s'entendre sur le sens de cette expression.

principe signific commencement, et en tant que la nature princitive d'une chose renferme la raison de ses modifications successives, principe est synonyme de fondement, de source, et sert à expliquer tout ce qui en est sorti : expliquer dans ce sens, c'est remonter à l'origine d'une chose, et montrer comment elle s'est développée depuis son premier germe jusqu'à son état actuel. C'est ainsi qu'il est arrivé que le mot principe a fini par signifier la raison des choses, la règle de leur développement et le moyen de les expliquer.

La première philosophie avait pour objet d'expliquer ainsi la inature en remontant à son origine, ou plutôt à sa forme primitive (dexn). De l'harmonie universelle les Ioniens con-

chalent à l'unité de l'être primitif, principe dominant, principe réel de toutes choses. Mais on ne tarda pas à distinguer de ce principe un principe de connaissance, un principe didactique, d'une évidence immédiate, et dont l'application put aider à découvrir le principe matériel. Tel fut le fatheux axiome ex nihilo nihil, rien ne produit rien, qui n'est autre chose que le principe de causalité. Cependant ce principe ayant servi à établir les systèmes les plus différents', l'ésprit philosophique fut amené à réfléchir sur les caractères du Vrai. sar les fois de la pensée, sur les sources de la connaissaticé. Outre le principe matériel et constitutif, originé et londément de toute existence; outre le principe didactique, point 'de départ et d'appui du raisonnement, moven d'analyse et de recherche, on établit des principes de methode, des règles 'de méditation et d'expérimentation. Il y eut des principes matériels et des principes logiques, des principes collstitutifs et des principes régulateurs : de la grande confusion dans la langue philosophique. On confondit le principe de la donnaissance avec le principe des choses, la vérité logique avec "la vérité matérielle. Dans le fait il n'y a que deux espèces de principes: les uns réels, qui servent de fondement aux choses, les autres didactiques, qui servent de règles à la conflaissance; et en tant que l'harmonie des choses suppose de l'unité dans leur fondement, il v a un principe réel unique et absolu. et en tant qu'il y a de l'unité dans le système des condais-'sances, on doit supposer qu'il y a également un prémier principe didactique. Mais ici il faut faire une distinction importante : il faut distinguer le système qu'on prétend édifier d'avec les recherches auxquelles on se livre pour y arriver, la synthèse d'avec l'analyse, la science philosophique d'avec la philosophie qui y doit conduire. Il est évident que tout système réel est synthétique et repose sur un principe supreme; mais il n'en est pas ainsi de l'analyse, qui n'a qu'un point de départ certain, à l'aide duquel elle pénètre dans les

choses, et cherche à s'élever jusqu'au principe absolu, En supposant que toutes les choses aient un fondement commun, on doit admettre un premier principe réel, principe unique et absolu; et le système synthétique qui aurait la prétention de représenter l'ordre universel, serait de même fondé sur un principe unique et suprême. Il y aurait identité entre le principe réel de l'univers et le premier principe du système. Ce système est l'objet de tous les efforts de la philosophie; mais qui affirmerait l'avoir établi, s'égalerait à Dieu et prétendrait à l'omniscience. Son premier principe synthétique serait à la fois le principe de toute connaissance réelle et de toute existence. Cependant le point de départ de l'analyse, au moyen de laquelle le philosophe se serait élevé jusqu'au principe suprême, ne serait pas lui-même un principe unique et absolu. C'est ainsi que le cogito ergo sum de Descartes est bien une proposition absolue, en ce sens qu'elle n'est dérivée d'aucune autre; mais quoique tout le système de Descartes repose sur cette proposition, il n'en est pas entièrement tiré, pas plus qu'un édifice n'est sorti des fondements sur lesquels il est assis. C'est une première vérité, un premier fait, qui sert de point de départ, de base, si l'on veut, mais non de source ou de principe au système.

Il en est tout autrement du premier principe de Spinoza. Après s'être élevé à l'aide du cartésianisme et de la cabbale à l'idée de la substance absolue, il fit de cette substance le principe suprême de tout savoir et de toute existence. Or, c'est un principe tout pareil que Fichte prétend placer en tête de son système : il recherche un principe absolu quant à la forme, en ce qu'il est certain par lui-même, et absolu quant au fond, en ce qu'il doit renfermer toute matière possible. Il appelle matière ou contenu l'objet du savoir, et forme ce qu'on en sait ou les déterminations de l'objet. Un pareil principe, dit Fichte, doit être possible, sans quoi le savoir humain ne formerait pas un système. Mais pour qu'il y ait

système, il n'est pas nécessaire qu'il soit tout entier renfermé. dans un premier principe, non plus qu'un édifice, paur êtrele solide, n'est tiré du fondement sur lequel il s'élèven Ainsi que les matériaux dont se compose un édifice, sont quelque chose par eux-mêmes et n'empruntent, de leur base que la u solidité, de même une science n'est pas tout entière déduite matériellement de son principe, et ne tire de lui que sa certitude. Prétendre dériver matériellement tout un système d'un principe unique, c'est confondre la compaissance aucc l'existence, l'analyse avec la synthèse, le principe didactique of avec le principe réel 3 c'ast supposer l'identité de la pensée et de l'etre, des idées et des choses; c'est se placen au pointen de vue de Dieu, c'est oublier les hornes de l'esprit humainy b c'est se croire en possession de la science absolue. Avec oette prétention on ne peut arriver qu'au panthéisme ou à l'idéalisme subjectif, à la déification du monde ou à celle de mod Ou comme Spinoza, on placera le principe absolu hors de 20 soi dans, la substance divine, et l'univers ne sera que cette d substance modifiée et intrinsequement dévoloppée a du dienhut comme Fichte on placera le principe absolu dans de molqe dans le sujet, et des lors les objets ne pardiront que de proc'a duit de la libre activité du moi pensant, et n'auront qu'une valeur subjective.

Si en dehors d'un système dérivé, comme le demanda Fichie, d'un principe unique, toute science, toute vérité était impossible, alors, sans doute, il faudrait à tout prix troffée de principe souverain, ou renoncer de bonne grace à toute science certaine; mais ce n'est pas, heureusement, l'alternative que nous offre notre philosophe. Si le savoir humain ne forme pas un système déduit matériellement d'un principe unique, alors de deux choses l'une, dit-il : ou il n'y a rien d'immédiatement certain et toute vérité repose en définitive sur une pétition de principe, ce que nous sommes loin d'admettre; ou notre savoir se compose de plusieurs

Ainsi, de l'aveu de Fichte, le savoir peut être certain sans former un système unique et déduit d'un seul et même principe, grace à cette concession, tombe l'argument principal de sa théorie de la science, et l'on peut nier la possibilité d'un parcil système, sans pour cela renoncer à connaître avec ocritude : la science humaine peut être vraie, sans égalet la science divine et absolue.

Remarquons encore que, des son début, Fichte se sépare essentiellement de Kant, en attribuant au système de l'esprit du main qui, selon lui, constitue la philosophie, une certifue tude absolue; infaillible, que Kant refusait aux principes de l'entendement et aux idées de la raison théorique, et qu'il n'accordait qu'aux décisions de la raison pratique.

## CHAPITRE II.

PHIROTES FONDAMENTAUX DE LA THÉORIE DE LA SCIENCE OU DE LA

Voici sous quelle forme Fichte présenta pour la première fois les principes de son système, sous le titre de Fondement de la science.

## 1. Premier principe absolu.

Il faut aller avant tout à la recherche du principe absolu

1 Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, 1794, et Grundriss des Rigenthumlichen der Wissenschaftslehre, etc., 1795; ensemble à Tübingue, 1802. OEuvres complètes, t. I, p. 84-411.

sur lequel doit reposer tout le savoir humain. Ce principe doit exprimer cet acte (Thathandlung) de l'esprit que toute conscience suppose et qui la rend seulement possible. Il sera l'expression de l'acte primitif duquel procède la conscience. Cet acte n'est pas un fait de la conscience, mais il est la base et le principe de tous les faits. Pour arriver à le connaître, il faut faire usage des règles de la réflexion et de l'abstraction. qu'on peut admettre comme valables, bien que leur légitimité ne puisse être prouvée que par le principe même qu'elles auront servi à établir. Ce cercle inévitable n'a rien de vigieux; car il ne s'agit pas de prouver le premier principe au moyen de ces règles, puisqu'il n'a pas besoin de preuve, mais seulement de le découvrir. Le premier principe est évident par lui-même, mais il ne peut être trouvé qu'à l'aide de certaines, propositions, que personne ne conteste, et dont, une fois qu'il sera reconnu, il servira lui-même à prouver la vérité.

Dans cette recherche d'un premier principe absolu, il faut donc partir de quelque proposition universellement admise, et avec elle doit être accordé, comme acte-fait, le principe qui devra servir de sondement à toute philosophie. Prenez un fait quelconque de la conscience empirique ou de l'expérience interne, et retranchez-en tout ce qui appartient à l'expérience, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce qu'il est impossible d'en retrancher par la pensée<sup>1</sup>, et ce qui restera sera du fait même de l'esprit, ce qui est primitivement posé par lui.

Cette proposition A=A chacun l'admet d'une manière absolue et sans preuve, et par la même on s'attribue la faculté de poser quelque chose d'une manière absolue<sup>2</sup>.

En disant A=A, on ne dit pas que A soit, on dit seulement qui si A est, A est; qu'en posant A on pose A. Il n'est

11012 Etwas schlechthin zu setzen.

<sup>1</sup> Was sich schlechthin nicht wegdenken læsst (Grundlage, p. 2).

pas question du contenu de la proposition, on n'en affirme pas l'objet, mais seulement la forme; on ne dit pas que le sojet soit, mais on dit que s'il est, tel en est l'attribut : la forme d'un objet est ce qu'on en sait, ce qu'on lui attribud.

If y a entre les deux termes de cette proposition A=A un rapport nécessaire, que l'on désignera par la lettre x. Ce rapport seul est reconnu, et il reste à examiner à quelle condition A est posé lui-même. Le rapport x est posé dans le moi et par le moi ; car c'est le moi qui juge et qui juge d'après x, comme d'après une loi donnée dans le moi. Or; x n'étant possible que relativement à A, par la même qu'il est posé dans le moi; d doît être aussi posé dans le moi; en tant que x y est rapporte x se rapporte également à A sujet et à A attribut. Tous deux sont donc en tant que posés; posés dans le moi; et la proposition peut encore s'explimer ainsi: Si A est posé dans le moi, il est posé, il est.

le moi qui juge, absolument et par cella seul qu'il est pour le moi qui juge, absolument et par cella seul qu'il est posé dans le moi. Par la même il est reconnu qu'il y'a dans le moi quelque chose qui est toujours identique à l'in-même, et le coposé d'une manière absolue peut encore s'exprimer ainsi: moi moi moi je suis moi.

C'est-à-dire, si nous avons bien compris que par cela même que je juge, que je porte le jugement incontestable A#A, jugement absolu et qui n'est que dans le moi, je reconnais que je suis moi. C'est le cogito ergo sum de Descertes exprimé d'une manière plus précise.

Nous sommes ainsi arrivés, continue Fichte, à la proposition je suis, comme expression d'un fait du moins, si ce n'est d'un acte. Car x est posé d'une manière absolue : c'est la un fait de la conscience, avec lequel est posé non moins absolument cet autre fait : je suis moi.

Cette proposition je suis moi a une tout autre portée que

ealle qui dit A=A. Ce dernier jugement n'est que conditions nel et équivaut à celui-ci : Si A est., A est ; tandis que la piroposition moi=moi est absolue; elle peut se rendre par cellecie je mis. G'est là un fait, le fait primitif et le fondement de tous les faits de la conscience; car avant de pouvoir rien poser dans le mois il faut que le moi soit posé lui-même. to Revenous au point d'où nous sommes partis : La proposi» tion A=A est un jugement; or tout jugement est un acte de Resprit, Cetacte a pour fondement quelque chose d'absolu? saminuz = je suis. D'après cela, ce qui est posé absolumente ne reposant que sur soi, est le fondement d'une certaine activité de l'esprit humain, son caractère pur par conséquents le caractère pur de l'activité en soi. Se poser soi-même est l'activité jure du moi! Par cela même qu'il se pose; il est, el l'reciprolitiement, fil'se pose par cela même qu'il est! Il'est à la fois l'agent et le produit d'une action : l'action et le fait qui'en resulte sont'inentiques, et c'est'pour cela que cette broods attom 4e suis', est l'expression d'un fait action (Trate handling), 'du seuf fait qui ait ce caractère. "Alihsi" dans cette proposition moi je suis moi, le moi ést bose d'une manière absolue! il'v a identité entre le sujet et fattribut! et l'on peut dire également! le moi est parce qu'il S'est pose, et'il se posé parce qu'il est! "Ceci hous conduit à une définition précise du moi, comme sniet absolu:

Ce dont l'essence consiste en ce qu'il se pose lui-même comme existant; est le moi, comme sujet absolui. Il est tel qu'il se pose et il se pose tel qu'il est. Le moi est pour le moi absolument et nécessairement. Ce qui n'est pas pour soi n'est pas un moi. Le moi suppose conscience de soi; il ne devient

<sup>. 11</sup> Datjenige dessen Segn blos darin besteht, dass es sich selbst als seyend setzt, ist das Ich als absolutes Subject (Grundlage, etc., p. 9). Cette définition est le pendant de ceite de la substance de Spinosa; Substantia est id cujus essentia involvit existentiam.

Par nous forcerait d'admettre tout le reste C'est ici par nous forcerait d'admettre tout le reste C'est ici par nous forcerait d'admettre tout le reste C'est ici par nous forcerait d'admettre tout le reste C'est ici par nous forcerait d'admettre tout le reste C'est ici par nous forcerait d'admettre tout le reste C'est ici par nous force du terme d'ille fout estier sur un principe unique, par lequel seul il se maintient partiellement saus en entraîner la ruine totale : G'est nout partiellement saus en entraîner la ruine totale : G'est nout d'âtre toute d'une pièce , de sortir avec tous ses développements d'un germe unique, créé et fécondé par la pensée. Voyons ce germe

Descartes avait dit : Je pense donc je suis. je suis puisque je doute, puisque je pense. Fichte dit : Je juge, donc moi qui juge, je suis. Tout jugement porté par moi suppose celui-ci je suis, moi je suis moi, suppose un sujet qui juge, suppose conscience. Mais là ne se borne pas sa déduction. En disant je suis, le moi se pose lui-même, et en se pesant il devient,

v. 1. Dae Joh setzt ursprünglich schleshthin sein eigenes Seyn (Grundlagen p. 11).

il se fait, il se crée; de sorte qu'il est son propre produit, action et agent, cause et effet; il s'engendre lui-même et par lui-même. Il n'y a pas de moi sans conscience; or, ce n'est que du moment où le moi dit je suis moi, qu'il acquiert la conscience de lui-même; donc en disant je suis il se produit. Ce jugement fondamental est un fait-action, un acte-fait. Le moi est parce qu'il s'est posé, et il se pose parce qu'il est tel est le principe suprême et générateur du système de Fichte; telle en est aussi l'erreur radicale.

Lest vrai que des 1795, Fichte, pour repoussen des orintiques semblables, répondit que son moi absolu, n'est pas de moi individuel, qui lui-même doit être déduit du moi absolu, du moi pur, objet de la réflexion spéculative, et que, con siféré du point de vue de la réflexion pratique, le moi pur, apsolu, est placé hors de nous, et s'appelle Dieu! Mais ce n'est, là évidemment qu'un expédient imaginé après coupi dans des vues pratiques, et dont la critique ne peut tenir.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Voir la lettre de Fichte à Jacobi, dans la Correspondance de ce derniez, t. II, p. 207.

aucun compte ici. Car, dans la théorie de la science, qui a pour objet le savoir humain, et non la science divine, il ne s'agit pas du moi infini, du moi divin, mais bien du moi humain, du moi de Fichte, du mien, considéré, il est vrai, dans sa pureté, en lui-même et abstraction faite de toute expérience. Il n'y en a point d'autre si ce n'est celui de Dieu qui n'est pas en cause. Il ne s'agit pas non plus du moi général, qui n'est qu'une abstraction, et qui ne peut avoir d'autres caractères que ceux qui se rencontrent dans tous les moi individuels.

Nons revenons à l'analyse.

Nous rommes partis de la proposition A=A, non pour en déduire l'existence du moi; mais parce qu'il a falla partir de quelque chose de certain, donné dans la conscience; et il est résulté de notre examen que c'est au contraîre la proposition je suis qui fonde la proposition A est A. Car, si dans la proposition je suis qui fonde la proposition A est A. Car, si dans la proposition je suis moi, on fait abstraction de tout contenui, on de l'objet; pour ne laisser subsister que la seule forme de la condition de l'affirmation à l'existence (si A est , l'est), on obtent comme principe logique ou de connaissance la proposition A=A, qui ne peut être prouvée et déterminée que dans la philosophie même; prouvée : A est A, parce que le moi qui a posé A est identique à celui où il est posé; déterminée tout ce qui est, n'est qu'en tant qu'il est posé dans le moi, et rien n'est hors du moi. Tout A possible, toute chose ne peut être qu'une chose posée dans le moi.

Si l'on fait de plus abstraction de tout jugement, comme acte déterminé, pour ne faire attention qu'à l'activité de l'esprit en général, telle qu'elle est donnée sous cette forme; on obtient la catégorie de réalité. Tout ce a quoi peut s'appliquer la proposition A=A, par cela même qu'elle y est applicable, a de la réalité; tout ce qui est posé dans une

chose par cela seul qu'elle est posée, est réalité en elle, en est l'essence.

Telle est la base de l'idéalisme de Fichte, qui suit du moi non pas seulement le principe de toute connaissance, mais encore celui de toute existence, du système logique et du système réel des choses. Fichte a lui-même exposé en cet endroit le rapport de sa méthode avec le scepticisme de Maimon, avec la critique de Kant, avec la théorie plus récente de Reinhold, avec Spinoza, et avec la philosophie cartésienne?

Le scepticisme de Maimon, dit Fichte, se fonde en définitive sur la question de savoir de quel droit nous appliquons la catégorie de la réalité. Mais, ajoute-t-il, ce droit ne peut être déduit, il est absolu, et sert de principe à toutes les autres catégories. Le scepticisme de Maimon lui-même le suppose, puisqu'il reconnaît l'autorité de la logique. Mais il y a quelque chose de quoi cette catégorie elle-même est déduite: c'est le moi comme sujet absolu. Pour toute autre chose à laquelle elle doit pouvoir s'appliquer, il faut démontrer qu'elle tire sa réalité du moi. Dans la déduction des catégories. Kant était sur la voie du principe absolu de tout savoir; mais il ne l'a pas présenté d'une manière précise. Avant lui, Descartes avait proposé un principe semblable dans son cogito ergo sum, qu'il n'est pas nécessaire de prendre pour un syllogisme, et que ce philosophe peut fort bien avoir considéré comme un fait immédiat de la conscience. Dans ce cas on pourrait le rendre ainsi : je suis pensunt, donc je suis, sans ajouter le mot pensant, car on ne pense pas nécessairement parce qu'on est; mais on est nécessairement lorsqu'on pense. » On pourrait dire, dans la manière de Fichte, que Descartes a voulu prouver l'exis-

<sup>1</sup> Fichte's Grundlage, etc., p. 12-15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même , p. 12-13.

tence du mois qui est le fait primitif au moven de catte. proposition A=A, qui ne sert qu'à trouver le principe. Le pensée est un produit de-cette action primitive du moi que Mout supposen et qui suppose le moi comme exent. AReinhold, continue Eichte, a proposé le principe de la représenstion en générale, qui straduit dans la langue des Bescertes. «s'exprimerait ainsi : repræsento : ergo sum . je me remésante anelque, chose, donc je snis. Il fait un pas de plusique Deseartes, mais il ne va pas assez loin; car l'acte de se reptésenter quelque chose, la faculté représentative .. n'est pas plus que la pensée l'essence de l'être, puisqu'elle n'en est un lune détermination particulière. » Ailleurs Fighte recommit que le nrincipe de Reinhold est bien le principe de la philosophie théorique, mais non celui de toute la sciance. "Spinoza, continue Fichte, est allé au delà de notre moposition. Il ne nie mas l'unité de la conscience ampiritus. mais il nie absolument la conscience pure. Selon lui stoute la série des représentations d'un sujet empirique entieus niet unique pur, ce qu'une représentation ou une idée estidula série. Selon Spinoza, le moi, le sien qu le mien, n'est sas parce qu'il est, mais il est par autre chose. Le mei. selan Spineza, est bien pour soi, mais il est en même temps mor un autre que lui. Spinoza distingue la conscience pure et la conscience empirique. Il place la première en Dieu. et la seconde dans les modifications de Dieu, qui, comme censcience pure, n'aurait jamais conscience de lui-même. Ce système est sans fondement. Car de quel droit Spinoza va-t-il au delà de la conscience pure donnée dans la conscience individuelle? Ce qui l'y a engagé, c'est le bestin de réduire la connaissance à la plus haute unité possible. Cette unité. pous la trouverons dans la théorie de la science, non comme une chose qui est, mais qui doit être produite par nous sans

15

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans la correspondance de Fichte avec Reinhold (Reinhold's Leben, p. 173).

:1

ponvoirel'êtro. Cenquimiest qu'un ideali auquel nous devens

tendre sans cesse, Spinoza le donne pour une réalité. Lors? quien franchit la proposition is suis injour chierenter quelque olmse am delau on derive méressaitement du Spitiatismes III n'y a que deux systèmes entièrement conséquents i lu critique qui reconnaît cette limite, et le système de Spinone qui la déterminée par A, pusque --- A n'est pa, A, et adifipusit puis savoir ce que non A p'est pas qu'antant q et je 2. Second principe, absolu quant à la forme, et déduit ordant If he y a do primitive directions in to mor, it is sent est posé d'une mani, e absolue. Il a'v a donc de confraire posé -(III) a trois principes absolus; jeavoir proposaler pulticipe absolument absolu partie est colui qui vibno d'étreux pose partie de la colui um serbindu maigsfabseku miant à la forme semle montquet des tire duspremien somicontenti, et unitreisième qui . absola matière desembles a resimend the setterages continues and eloPong établinde secondoprincipe, od partequore d'un fait de la conscience empirique l'obt le mondé alimet sans ureuve cette proposition —A n'est pas =A; et si l'on en demandait la predue, elle ne pourrant se trouver que una delle elle . A ... A. Mais dire que —A=255A; c'est'absolument la même chose que de dire A=A, et ce serait moins déduire de celle-ci-une proposition nouvelle que la reproduire. Cette proposition 100 n'est pas =A est tout aussi absolve dans sa forme que A -A6 elle est comme celle-ci un fait de la conscience, et par la même immédiatement donnée dans la conscience, le fait de l'opposition, et cette opposition est, dans sa forme, un acte absolu. Logiquement elle suppose l'identité du sujet pensant, et la fonction du moi dans cet acte est celle-ci : A=A , et la cet A, comme objet de la réflexion, est opposé par un acte absolu un non A. Par la même raison qu'il y a identité entre A et A, il y a opposition entre non A et A. Mais pour poser un non A, il faut supposer un A, et c'est à cause de cela, et quant à sa matière, que l'acte absolu qui pose un contraire

est conditionné a ples turn de le relatifié un puire arte; leu forme seule est absoluent mondament de example en la matière, l'acte en plus deux choses dans aux la forme et la matière, l'acte et son chiet pla forme est déterminée absolument par l'acte qui est un fait impaédiat de la conscience de ést un contraire; parce qu'il jest le produit d'une opposition. La matière est déterminée par A, puisque — A n'est pas A, et que je conpuis savoir ce que non A n'est pas qu'autant que je connais A tinhèle le servit et fait une also le servit phrops? C

Il n'y a de primitivement posé que le moi, et lui seul est posé d'une manière absolue. Il n'y a donc de contraire posé sisoliment que conquiest opposé au mois disponemoi. Il opposition du moisetudu non-moi est donc primitive aducati est opposé des mois mon-mois tiel est de ascond primitive de dout savoir, principe absolu quant à la donne, mais quant à la matière déduit du premier pertont ce qui appartient seu mois matière déduit du premier pertont ce qui appartient seu mois les contraires appartient sé cessairement au non-mois par tela seul quant au moi des l'autre la passion de seul quant au moi de la la contraire de moi le le contraire de moi de l'autre la passion de moi de la la contraire de désipé l'autre de moi de moi de la contraire de désipé l'autre de moi de la contraire de desipé l'autre de moi de la contraire de de l'autre de moi de la contraire de de l'autre de moi de l

Ce principe est exprime ainsi : «Le moi et le non-moi sont posés tous deux par le moi et dans le moi, comme se limitant réciproquement, de telle sorte que la réalité de l'un détruit en partie la réalité de l'ahtre.»

oh Oh peut essayer d'abord de déduire cette proposition des dédu' précédentes; mais on ne tardera pas à voir que ce problème ne peut être résolu que par un dictamen absolu de la raison.

Phisque le non-moi est posé, le moi ne l'est pas, phisque le non-moi est l'opposé du moi. Or, le non-moi est posé dans le moi, car toute opposition suppose l'identité

uni Grandlaye, etc., pi/15-21.

du moi qui pose et oppose. Donc le moi n'est pas posé dans le moi en tant que le non-moi y est posé.

Mais, d'un autre côté, le non-moi ne peut être posé qu'autant qu'un moi est posé dans la conscience identique; il faut donc que, en tant que le non-moi y est posé, le moi y soit posé en même temps.

On le voit: ces deux raisonnements également fondés sur le second principe, sont contraires et se détruisent réciproquement. Le second principe est donc opposé à lui-même et se détruit. Mais il ne se détruit qu'autant que le posé et l'opposé se détruisent réciproquement, c'est-à-dire qu'autant qu'il est vrai que — A n'est pas = A, ou qu'au moi est opposé un nonmoi. Le second principe se détruit donc et ne se détruit pas.

Il en est de même du premier principe. Il se détruit et ne se détruit pas. Car, si moi = moi, tout ce qui est posé dans le moi est posé. Or, le second principe doit être à la fois posé et non posé dans le moi; par conséquent moi n'est pas moi, moi est non-moi, et le non-moi est égal à moi.

2º Toutes ces conséquences sont déduites des principes d'après les lois de la réflexion; elles doivent donc être justes. Mais si elles sont justes, que devient l'identité de la confecience, seul fondement absolu du savoir? Par la est donné le problème qu'il s'agit de résoudre ici: Trouver un x an moyen duquel toutes ces conséquences puissent être justes sans détruire l'identité de la conscience.

Le moi et le non-moi sont tous les deux des produits d'actes primitifs du moi, et la conscience elle-même est un produit du premier de tous les actes primitifs, de celui par lequel le moi se pose lui-même.

Mais, selon les conséquences déduites ci-dessus, l'acte dont le non-moi est le produit, ou l'acte d'opposition, est impossible sans cet x que nous cherchons. Par conséquent cet x doit être lui-même un produit d'un acte primitif du moi. Il y a donc un acte =y, dont le produit sera =x.

La forme de cet acte y est déterminée par la question. Il s'agit de poser ensemble dans la conscience identique le moi et le non-moi, de telle sorte qu'ils ne se détruisent pas réciproquement. Mais où est la possibilité de cette solution? Comment concevoir ensemble A et non-A, l'être et le non-être, la réalité et la négation, sans qu'ils se détruisent réciproquement?

Il n'y a qu'une réponse à cela: si les deux termes subsistent ensemble; ils doivent se limiter réciproquement. Si cette réponse est juste, l'acte y sera la limitation des deux contraires l'un par l'autre, et son produit x désignera ces limites.

Mais dans la notion de limites il y a plus que ce que devait etre x: il y a conciliation de la réalité et de la négation. Pour trouver purement et simplement l'inconnu que nous cherchons, il faut faire encore abstraction de quelque chose.

Limiter quelque chose, c'est n'en détruire la réalité qu'en partie. Outre l'idée de réalité et de négation, il s'y trouve donc encore celle de divisibilité, et celle-ci est le x que nous cherchons. Par l'acte y le moi, ainsi que le non-moi, est posé comme divisible. Cet acte ne peut venir après l'acte de l'opposition, puisque sans lui celui-ci serait impossible. Il ne peut pas non plus le précéder, car il le suppose. L'acte y coincide donc avec l'acte par lequel le non-moi est opposé au moi et n'en est distingué que par la réflexion. En même temps qu'au moi est opposé un non-moi, le moi et le non-moi sont posés comme divisibles.

3º Par la se trouve résolu le problème, et toutes les oppositions sont conciliées sans préjudice de l'unité de conscience. En effet, on dira maintenant : le moi n'est pas posé dans le moi quant aux parties de réalité, avec lesquelles le non-moi est posé; cette partie de la réalité qui est attribuée au nonmoi, est détruite dans le moi; et quant au second principe : en tant que le non-moi est posé, le moi est posé aussi, tous deux étant posés divisibles. -Ily a plus de n'est que grace au troistème principé quelle moi et le non-moi deviennent quelque chose. Le moi absolut du premier principe n'avait point d'attribut; il est ce qu'il est dans la conscience, et se partage entre le non-moi. Le non-moi est ce quelle moi n'est pas, et réciproquement. Opposé au moi absolu; le non-moi n'est absolument rien; mais opposé au moi limité, il est une grandem négative; ce sol le seu partage deur négative deur négative de la la la conscience de la la la la conscience de la la la la conscience de la la la la la conscience de la la la

'De li même manière se concissent ces deux propositiosis le moi n'est pas égal au moi; et le moi est opposé à moi l'il est egal à liti-même quant à la conscience; en tant que le moi est pose comme indivisible, et non comme divisible pe moi, en tant qu'un non-moi lui est opposé; est l'us même opposé au moi absolu. En conscience opposé au moi absolu.

4º Le résultat général des trois premiers principes petit. se forminer unisi . Duns to mot fuppore al mor utuisible un principe natériel de systeme, il en est chatterolli romanén 51 Nulle philosophidine peut aller au dela de cette domnais sance; mais ce n'est qu'en remontant jusque la qu'elle vieu vient science de la science, et le estade la que tour le système de l'esprin Rumain doit pouvoir se déduire de correct 20 A' ceti exposé des principes fondamentaix du système p Fighte sjoute des reflexions importantes sur la critique et la theorie de la connaissance. Freuent de trois inp to mot 1114. Nous avons reum te moi et le non-moi par farnotion de la divisibilité. Si maintenant, "faisant abstraction du moi" etidu non mof; nous ne retenons que la seule forme de la synthèse des termes opposés, au moyen de l'idée de divisial bilite mous trouvons le principe logique appelé jusqu'ich principium rationis: A est en partie = A, et vice versa! Tout opposé est égal à son opposé dans un attribut &; et

<sup>1</sup> Ich setze im Ich dem theilbaren Ich ein theilbares Nicht-Ich entgegen.
12 Grundlage, etc., p. 21-28.

toute chose égale, à une entre lui est opposée dans un attrihut al Un pareil attribut est la raison (le principe der Grund) n raison de rapport, principe de la synthèse ou rapport (Penzichningsgrund) dans des premier cas, raison des distinction (Unterscheidungsgrund) dans le second. Comparen des opposés ciest les rapporter l'un à l'autre poses une différence entre des termes posés commo identiques : c'est les distinsuers on les li danné forme acomo sua a com boundes de

Les identiques ne se sont opposés, et les opposés na sont, identiques, que par, que seule partie par que seul atribut. Gar s'ils étaient opposés en plusieurs parties, s'il y avait dens les opposés eux-mémas des, attributs opposés, all n'y avait dens plus, ni, apposés eux-mémas des, attributs opposés, all n'y avait dens plus, ni, apposition ni égalité, l'Toute, proposition fondés sun una fraison n'a donc qu'un seul principe de napport out de distinction. S'il y en avait plusieurs, il n'apposit plusieurs, jusque par l'un geul.

m2° de i principe legique n'est pas seulement prouns pan le principe matériel du système, il en est encous déterminé, c'est dans le principe matériel du système, il en est encous déterminé, c'est dans le prous est limitée d'il dans la connaissance de le les non est de le pour de le partie de la connaissance de le les non est de la connaissance de le les non est de la connaissance de le les non est de la connaissance de la conna

Cest squa la condition seulement qu'en général des choses diverses soient, posées comma égales en comme apposées qu'allas sont distinguées les unes das autres, ou rapportées ensemble, pan un attribut. Mais cala ne veut pas dire que tout ce qui peut se trouver dans, la conscience doive, être reconnu absolument pour égal à un autre en opposé à un troisième. Un jugement sur ce à quoi rien n'est égal, et à quoi rien na peut être opposé, n'est point soumis au principe logique de la raison suffisque. Un papeil jugement n'est pas déduit nil est lui-même le fondement de tous les jugements possibles. L'objet de ces principes suprêmes, c'est le moi absolu, et toutes les propositions dont le moi est le sujet, ont une valeur absolue.

3º L'opération ayant pour but la recherche de l'attribut

par lequel deux choses comparées entre elles sont opposées l'une à l'autre, est antithétique, expression plus convenable que celle d'analytique, comme en l'appelle ordinairement. L'acte, au contraire, par lequel on recherche dans deux choses opposées ce par quoi elles sont pareilles, est synthétique. Les jugements produits de la première manière sent antithétiques ou négatifs, ceux de la seconde espèce s'appellent synthétiques ou affirmatifs.

4° L'antithèse est impossible sans la synthèse, puisque l'antithèse consiste à rechercher le caractère par lequel ideun? choses pareilles se distinguent, et que ces doux ne sont possées, pareilles, que par une synthèse antérieure. Soulement e dans le jugement antithétique on fait abstraction de l'action e synthétique, les autres de la surface de la comment e synthétique.

Permene il n'y a pas dersynthèse possible sans antithèse; puisque toute synthèse, suppose, opposition.

"Voilà nourquoi il n'y, a pas, matériellement parlant, de jugements purement analytiques.

50 De cette manière se trouve résolue la question que se proposa Kant dans la Critique de la naison pure: Comment sont possibles des jugements synthétiques à priori?

Dans le troisième principe on a établi entre le moi et le non, moi, au moyen de la divisibilité de tous les deux, and synthèse dont la possibilité ne pent faire question, puisqu'elle est primitive. Toutes les autres synthèses légitimes doivent être comprises dans celle-là.

6° Toutes les synthèses, pour être vraies, doivent être comprises dans cette synthèse primitive : et ceci nous montre la voie que nous ayons à suivre : nous devons procéder par synthèse; toute la partie théorique de la spience doit se composer de propositions synthétiques.

Tontes les synthèses doivent être présentées comme sorties de la synthèse suprême; dans le moi et le non-moi unis parelle, nous avons à rechercher d'autres attributs opposés, et

à les réunir par un rapport nouveau, qui devra être renfermé dans le rapport suprême; puis nous rechercherons de nouvelles oppositions et de nouveaux moyens de synthèse, jusqu'à oe que neus arrivions à des contraires qui se refusent à toute synthèse nouvelle, et où nous entrerons dans le domaine de la philosophie pratique.

Ainsi notre route est tracée, et avec une attention convenable, il nous sera impossible de nous égarer.

l'une par l'autre, supposent la thèse, ou la position, l'affirmation absolue d'un A (du moi) qui ne soit égal ni opposé à aucun autre, mais posé simplement; c'est là ce qui donne au système de la consistance et de l'unité. Il faut qu'il y ait système, et que le système soit un. Ce qui est opposé doit êtra uni, et cette opération synthétique doit se continuer, tant qu'il y aura des oppositions à concilier, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'unité absolue, qu'il est du reste impossible d'atteindre.

De même qu'il y a des jugements antithétiques et des jugements synthétiques, pourquoi n'y aurait-t-il pas dés jugements thétiques, qui, sous quelque rapport, seraient opposés à seux-làd. Là justesse des deux premières espèces de jugements suppose une raison, un fondement. Un jugement thétique, au contraire, serait celui par lequel une chose serait tout simplement posée comme égale à elle-même. Une proposition de ce genre est celle-ci : je suis. Dans cette proposition rien n'est attribué au moi, et la place de l'attribut y est laissée vide pour toute détermination possible.

Tous les jugements qui sont renfermés dans l'affirmation absolue du moi, sont de la même espèce, comme, par exemple, celui-ci: l'homme est libre. Il est évident que ce jugement n'est à considérer ni comme positif, ni comme négatif. Dans le premier cas il équivaudrait à celui-ci: l'homme fait partie des êtres libres, et il faudrait pouvoir indiquer un rapport de

l'homme à des êtres libres; or, il n'y a pas de classe d'Etres libres à laquelle l'homme puisse être rapporté comme espèce subordonnée. Dans le second cas; c'est-à-dire, si l'on considère de même jugement comme négatify l'homme sersit; opposé à tous les êtres qui sont soumis à la lei de la nécessité, let il s'en distinguerait par la liberté. Mais dans ce cas libraul drait pouvoir indiquer la raison distinctive de les qui lest nécessaire et de ce qui ne l'est pas; et montrer que les carant tère n'appartient point à l'homme, et qu'il appartient boni êtres qui lui sont opposés. Or, l'homme en tantique llibre plant quent ne leur est pas mon plus opposé « car l'opposition super pose toujours un attribut commune de montre de commune et pas mon plus opposé « car l'opposition super pose toujours un attribut commune de montre de commune et commune et de leur est pas mon plus opposé « car l'opposition super pose toujours un attribut commune de leur est pas mon plus opposé » car l'opposition super pose toujours un attribut commune de leur est pas mon plus opposé » car l'opposition super pose toujours un attribut commune de leur est pas leur est pas leur leur de leur est pas mon plus opposé » car l'opposition super pose toujours un attribut commune de leur est pas leur est pas leur est pas leur leur est pas l

8° L'activité de l'esprit dans les jugements divinques rests fondée sur d'aptequai de quel de moi se placel lui-lmê men la ribut point de l'outement logiques disjettent une vivus la maiore teore la maiore de didéalisme critique.

Ensuite toutes les choses posées commé pareilles gisonte opposées entre elles dans une notion inférieure exprimant quelque détermination dont on fait abstraction dans le jugement par léquel elles sont déclarées se rapporten ensemble pans la notion de corps on fait abstraction de tous les caractères qui différencient les corps, et l'on n'y retient que leurs rapports. Ainsi toute synthèse suppose une antithèse antérieure.

Ilien est tout autrement du moi posé d'une manière absenlue : Le non-moi qui lui est opposé, ne lui est point comparé c'est spécisément qu'un mai absolussoit posé desoluments et ce n'est qu'autant qu'elle en est riguarensement déduitel que la philosophie devitet science de la science. La philosophie qualque chose, et le subordonnelà la notion prétandaté plus générale diêtre (ens) post dogmatique des la notion prétandate plus selon le dogmatique, o'est ce qui est posé dans le moi y selon le dogmatique, o'est ce en quei le moi est posé dui même. Le criticisme est immanent, parce qu'il pose tont dans le moi ple dogmatisme est transcendant, parce qu'il va au delà du moi presentatione.

Hest impossible de mieux caractériser le système de Fichte qu'il me le fait ici lui-même. Il lui conserve le nom de oritique, d'idéalisme critique, parce qu'il le considère comme un per-l'fectionnement du criticisme de Kant. Nous avons vu cependant que Kant admet à côté du moi, et comme existant indépendamment de lui, les choses en soi, et que, selon lui, toute combissance suppose un objet donné; aussi ce philosophe fut-ihloin de reconnaître Fichte pour son successeur ou son

disciple, et encore moins de voir en lui le Messie de la philosophie, dont il n'eût été que le précurseur.

Le spinozisme, continue Fichte, est le produit le plus consequent du dogmatisme. Mais si l'on en use avec lui d'après sa propre méthode, on lui demandera de quel droit il pose d'une manière absolue la chose en soi, après avoir refusé ce caractère au moi! Si tout doit reposer sur un fondement, qu'est-ce qui l'autorise à s'arrêter à la chose en soi? De deux choses l'une: ou le dogmatisme refuse au savoir un fondement absolu, et nie qu'il y ait un système, ou il est en contradiction avec lui-mème, car il ne peut admettre un principe absolu, c'est-à-dire, un principe sans principe, sans renoncer à sa propre nature. Un dogmatisme rigoureux est un scepticisme qui doute de son doute même. En rejetant le moi comme fondement absolu, il nie l'unité de la conscience et avec elle toute la logique.

Il serait impossible d'expliquer comment jamais un penseur a pu aller au delà du moi, ou comment, l'ayant franchi, il a pu s'arreter quelque part, si un besoin pratique ne nous fournissait la raison de ce fait. Ce qui a poussé le dogmatisme au delà du moi, c'est le sentiment de la dépendance ou le moi, sous le point de vue pratique, se trouve d'un non-moi, qui n'est point soumis à nos lois. Et ce qui la contraint de s'arrêter quelque part, c'est encore un fait pratique : c'est le sentiment de la nécessité de subordonner tout non-moi aux lois pratiques du moi, subordination et unité du reste qui ne sont que l'objet d'une idée que nous avons à réaliser.

De tout celà il resulte finalement qu'en général le dogmatisme n'est nullement ce qu'il prétend être; que sa plus haute unité au fond n'est autre que celle de la conscience, et que son être en soi (ens, la substance) n'est que le substratum de la divisibilité, ou la substance générale dans laquelle sont posés ensemble le moi et le non-moi (la pensée et l'étendue de Spinoza). Le dogmatisme, loin d'aller au delà du moi pur

et absolu, ne s'élève pas même jusque-là. Lorsqu'il va le plus loin, comme dans le système de Spinoza, il s'arrête au second et au troisième de nos principes. Pour l'ordinaire il ne va pas même jusque-la. Il était réservé à la philosophie critique de faire ce dernier pas, et de consommer ainsi l'œuvre de la science. La partie théorique de la science de la science, uniquement déduite des deux derniers principes, le premier n'étant qu'une idée, un principe régulateur, n'est autre chose, en effet, que le Spinozisme systématique. Seulement, dans notre système, le moi de chacun est lui-même la substance unique absolue. Mais ce système ajoutera à la théorie une partie pratique qui, en assurant et déterminant la théorie, accomplira la science et épuisera tout le contenu de l'esprit humain. Par là le sens commun offensé par tous les systèmes antérieurs à Kant, et que notre théorie semblait à jamais exclure de la philosophie, se trouvera parfaitement reconcilié avec elle.

9 Si l'on fait abstraction de la forme qui détermine le jugement, pour ne faire attention qu'à l'action en general de limiter ou de déterminer les deux termes l'un par l'autre, on optient la catégorie de la détermination (Bestimmung, Be-

grænzung, la limitation de Kant).

Ici se termine l'expose des principes de la doctrine de la science, ou de la science de la science, Fichte y annonce un criticisme accompli qui sera en même temps un Spinozisme persectionné, et qui, tout en satisfaisant au plus haut point la raison philosophique, réconciliera avec elle le sens commun blessé jusque-là par tous les systèmes spéculatifs. Ce résultat sera au prix de la possibilité de déduire toute la science, pour le fond et pour la forme, de ce principe supreme: moi je suis moi, ou du moi absolu, idée plus élevée, selon Fichte, que celle de la substance unique de Spinoza.

Grundlage, etc., p. 28-45.

et savoir pratique. La réflexion commence par le premier, bien, qu'en définitive la philosophie théorique dépende de la philosophie pratique. phique, quant au lond et à la terme Avant de procéder à l'analyse de cette partie du système de Fichte, remarquons le procédé général de sa méthode, Ce procédé général est la triplicité des propositions, ou ce que l'école de Hegel appelle la trichotomia, et qu'elle considère comme le rhythme de la science, comme la forme absolne du savoir. A june première proposition qua chèse (lest opposée una seconde proposition, l'antithèse, set par nine troisième : la synthèse; les deux advenses sont conciliées ent semble. Dans cette troisième proposition l'analyse discouvre angere ideux, ipropositions iopposées, qui sont combiliées par upe, synthèse nouvelle, et ainsi de suite, jusqu'à le qui enfin la ponség arrive la une synthèse souveraine et absolue. La synthèse s'opère à l'aide d'une catégorie op d'une inotion synthétique, générale d'abord, puis de plus en plus cestrointe et limitée, de telle sorte que la nation qui a servi à rémit deux premières propositions en une troisième acomprend logiquement les notions synthétiques qui devrent servir. L concilier: les contradictions renfermées dans cette troisiènte proposition. Dans le système de Fichte, la méthodo et la science découlent du même principe et se produisent mutuellement. Voilà pourquoi des réflexions sur la méthode sont constamment mêlées aux propositions de la soience me m

<sup>1</sup> Grundlage des theoretischen Wissens, dans 1 ouvrage eilé ; p. 46-219. OEuvres complètes, t. I, p. 123-246.

Avant de poursuivre notre route, voyons le chemin que nous avons fait, dit Fichte. Nous nous sommes assurés de trois principes logiques, 'celui de l'identité qui sert de base à tous les autres, celui de l'opposition et celui de la raison logique (principium rationis): les deux derniers sont fondés sur le premier, et se prêtent un mutuel appui. Par là se trouve assuree la Vorme de notre système. De même nous avons trouve dans la synthèse fondamentale du moi et du non-moi la muttere de toute synthèse future. Toute la science philosophique, quant au fond et à la forme, devra se développer de 14" Il faut l'en laire sortir par l'analyse; mais les actes que la reflexion analytique nous y lera decouvrir, sont synthetiques -121. Exposition de 'lu proposition synthetique d'analyser." 120Dans la proposition qui est le résultat des trois premièrs principes 1. « Le moi et le mon-moi porés dans le moi pun le mais sellimitent reciproquement, sont renfermées les detit propositions suivantes: 1º Le moi post le non-mbi comme imité od déterminé par le mei, principe qui jouera un grand péle dans la mail sophie pratique mais un méstuencute d'huema nesge, puisque jusqu'ici le non-moi est sans réalité! uni 28 de moil se pose lui-même comme limité ou déterminé par demon-moi, proposition qui est le principe de la philosophie théorique. Cette proposition est évidente, let c'est pourquoi lauréflexion commence nécessairement par la partie théorique! Le principe pratique se fonde analytiquement sur le principé

théorique; mais on verra par la suite que la raison théorique dépende de la raison pratique; ou pour mieux dire; que la raison est seulement pratique, et qu'elle ne devient réellement théorique que par l'application de ses lois à un non-

moi qui la limite et la détermine<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>quot;It Grundlage, etc.; p. 46-49;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundlage, etc., p. 49-51.

His Synthèse des oppositions renfermées dans la proposition fondamentale.

Dans la proposition fondamentale du savoir théoriques vole moi se pose comme déterminé per le non trioin par diabati renfermée celle-ci : Le non-moi détermine de moin Le moin Le moin subit done une action, et cependant jusqu'ici.toute ectivité part du moi : le moi se pose lui-même comme déterminé vil sa détermine. La même proposition contient donc endore celle-ci : Le moi se détermine lui-même pan son activité ablgolag. Ges deux propositions : «Le non-mois détermine de moi; » et le moi se détermine lui-même, » gent contradicteirts entre elles et se détruisent réciproquement. Il faut les consilier cependant, si l'on ne veut renoncer au principe même qui les renferme, et à l'unité de conscience dont-ce principle est l'expression. L'une des deux propositions difficult res que l'autre nie; il s'agit donc de concilier ensemble la réalité et la négation, et le moyen de cette conciliation est la limitation ou la détermination réciproque (Die Wechselbestimmung):

En disant que le moi se détermine lui-même, on attribue au moi la totalité absolue de la réalité; il ne peut se déterminer que comme réalité. Dire qu'il se détermine, ce n'est pas dire qu'il se limite; mais qu'il détermine la réalité, il que par la îl se détermine lui-même. Hors cette réalité, il n'y en a point d'autre.

Le non-moi est la négation du moi, par consequent la totalité absolue de la négation, comme le moi est la totalité absolue de la réalité et de la négation. En concevant les deux totalités de la réalité et de la négation comme se déterminant réciproquement, on arrive à cette proposition : le moi se détermine en partie, et il est en partie déterminé. Mais il s'agit de concevoir ces deux faits comme une seule et même chose, c'est-à-dire, le moi doit se déterminer par la même

qu'il est déterminé, et être déterminé par la même qu'il se déterminé, illa disant : le moi est déterminé, en veut dite qu'une partie de sa réalité est détruite. Le moi, en ne posant en lui qu'une partie de la totalité absolue de la réalité, en détruit, par la même le roste, et en pose une somme égale dans le non-moi. En tant que le moi pose de la réalité dans la mem-moi, il pose de la négation en soi et réciproquement: il se pose dens déterminant en tant qu'il est déterminé, et somme étant diterminé en tant qu'il se déterminé.

hautien générale de détermination, qui a servi à réutif les premières oppositions, étant déterminée ou limitée effetadanc, fournit une nouvelle idée synthétique, celle de la détermination réciproque, qui n'est autre chose que l'idée du la rélation de limit, et qui peut s'exprimer par cette furnais : La quantité de l'un est posée par la quantité de l'amest posée par la quantité de l'amest, son opposé. Par la détermination de la réalité ou de la mégation du uni est en même temps déterminée la négation ou du réalité du non-moi, et réciproquement

## HI. Synthèse que la détermination réciproque des antithèses ... ranformées dans la pranière des propositions apposées.

Ici il devient nécessaire de se rappeler que, dans le système de Kant, les trois catégories de la relation sont la substance et l'accident, la causalité, l'action et la réaction, ou la causalité réciproque. Ces catégories, qui ne sont qu'autant de relations déterminées, serviront à résoudre les nouvelles oppositions qui vont surgir.

Si, dans la proposition fondamentale de la philosophie théorique « le moi se pose lui-même comme déterminé par le non-moi, » continue Fichte, sont renfermées primitivement toutes les oppositions qu'il faudra concilier ensemble, et si déjà on les a conciliées en général par la notion synthé-

16

 <sup>1. @</sup>maillags, etc., 52-57.
 TOWE II.

tique de la détermination réciproque (et de la relation) s'ensuit que les antithèses henfermées dans les propositions déjà conciliées, doivent l'être aussi implicitement par cette même notion; etutoutainsi que les propositions particulières sont renfermées dans les propositions générales ... la notion synthétique qui doit les réunir, devra être comprise sous la notion plus générale, de la détermination réolproques lit a eu d'abord détermination, puis détermination réciproque, cellerci à son toun va étre déterminée ou limitée par un lattriq but nouveau, et la notion de relation ainsi limitée servira é résoudre les oppositions contenues dans les propositions opposées que renferme la proposition fondamentale un un . a) La première de ces deux propositions est ainsil conkude La non-moi détermine le maissor, si le non-moi détermine la moi, il en limite la réalité, en détruit une partieune qui n'est possible qu'à la condition que le pon-moi renferme en lui cette partie de réalité qu'il détruit dans le moiten le détare minant; d'où il suit qu'il y a de la réalité dans le non+moi; Mais, d'un autre côté, toute néalité, est dans le moi, et le pontmoi est toute négation, par conséquent sans réalité. Il na donc dans la proposition, «le non-moi détermine le moi» dbux propositions, contraines, qui, so détruisent réciproquitment, et telle se détruit ainsi elle-même; mais comme telle est fondée sur le principe suprême, fondé lui-même dans l'unité de la conscience, il faut que les oppositions qu'elle renferme puissent se concilier: 

Pour cela le concept de la détermination réciproque ne suffit plus. D'après ce concept, ce qui est réalité dans le moi est négatif dans le non-moi, et réciproquement. Grâce à cette idée, l'idée de réalité a quelque chose d'équivoque qu'il importe de détruire pour résoudre la difficulté. Pour cela il faut déterminer ou limiter la notion de détermination réciproque elle-même.

La source de toute réalité est le moi; c'est pardui seule-

mentiquidendonnée la notion de réalité. Le moi est parde qu'il se pose par et qu'il est. Donc se possi et être sont identiques. Mais llidée de se poser et celle d'activité par sont également identiques. Donc toute réalité est active, et tout ce qui est actifiest réalité. L'activité est donc réalité possitive par opposition à la réalité seulement relatives de l'activité est donc réalité oullactivité est en partie détruite en lui de Parila même y est posé le contraire de l'activité; ce dontraire est un état passifo Oracette passivité est négation positive et comme telle opposé à la négation relative.

Si, au moment où le moi est dans un état passif, la totalité absolue de sa réalité doit être conservée, il faut d'après la loi de la détermination réciproque, qu'un égal degré d'activité soit transporté au non-moi. Par la se trouve résolue la contradiction dont il s'agit. Le non-moi comme tel n'a en soi aucone réalité; il n'a de réalité qu'autant que le moi est affecté.

"I Le concept synthétique qui a servi à résoudre la bontral liction, est celui de la causalité; concept qui est compris sous le concept de la détermination réciproque, mais qui s'en distingue en ce qu'il indique de quel côté est la réalité; et de quel côté est la négation. La première est la où il y a activité, la seconde la où il y a passivité.

IV. Synthèse des contradictions renfermées dans la seconde des

فهوم فأعتم بهدواله

La seconde proposition contenue dans la proposition fondamentale, et qui est ainsi conçue: Le moi se pose lui-même comme déterminé ou se détermine, renferme encore des contradictions qu'il faut résoudre par une synthèse nouvelle.

Le moi se détermine, et en tant que déterminant il est

~5119rundldgeg etc., p. 57-65.

actif; 'il se pose commo déterminé, et en tant que déterminé il est passif. Il est donc à la fois actif et passif, réalité, et passif qu'on l'in n'y aurait pas contradiction si, aux propositions qu'on vient d'énoncer, en pouvait substituer celle-ci. Le moi par son activité détermine sa passivité, et par sa passivité il détermine son activité. Dès lors il serait, sans qu'il, at contradiction, au même instant actif et passif. Il faut voir si cette, substitution est possible.

The molipose en ini-même la totalité absolue de la réalité; tout en fui est réalité, et toute réalité est en lui. Cette réalité est un quantum absolu. Or, c'est relativament à ce quantiffe de toit être déterminée la quantité de ce qui manque, à la réalité du moi, lorsqu'il est passif. Mais requi manque, à la réalité du moi, lorsqu'il est passif. Mais requi manque, à la réalité. Donc le moi, en se déterminant, ne peut déterminer qu'une quantité limitée de sa réalité, et par da se treum qu'une quantité limitée de sa réalité, et par da se treum déterminée de la négation. Il payantum déterminée de réalité et la négation, din gyantem déterminée de réalité et la négation, din gyantem déterminée de réalité. Toute quantité de la négation de la soudité. Toute quantité déferminée est monte touteur de la soudité. Toute quantité déferminée est monte touteur de la soudité.

o'Mais, pour opposer ainsi un quantum à la totalité il faut un moyen de les rapporter l'un à l'autne. Ce moyen est squrri par l'idée de la divisibilité. La totalité absolue peut être distinguée des parties ; et par la pourra se résquire la contradiction que semble renfermer la proposition, sulle moi se détermine.»

La rémité est activité; le moi, source de toute réalité, est tout activité; il n'est moi qu'autant qu'il est actif, et en tant qu'il n'est pas actif il est non-moi. Toute passivité est non-activité; elle se rapporte donc toujonrs à l'activité par la notion de quantité. Etre passif est un quantum d'activité, pour concevoir un quantum d'activité, il faut une mesure et cette mesure est l'activité en général. En tant que toute activité est posée dans le moi, poser un quantum de cette

activité, l'estila diminuer; et un pareil quantum, bien qu'il soit activité, est un état passif, en tant qu'il n'est pas l'activité en état bassif n'est pas opposée à l'activité en géliéral, mais à l'activité totale : c'est un quantum d'activité posé ét déterminé comme passivité.

est posé comme pensant et partant comme actif. Le panse exprime ensuite une négation, un état de limitation, un état passif; car pense exprime ensuite une négation, un état de limitation, un état passif; car penser est une façon d'être particulière, qui exclut toutes les adtres manières d'être. Le concept de penser est dôlic opposé à l'ul même : c'est une activité quant à l'objet pense, et une limitation du moit.

Mainterlant on voit parfaitement comment le moi peut déterminer sa passivité par son activité jet se montrer au même, instant activité bassif!

l'Aidé de l'aquelle nous evons résolu la contradiction, que se l'aidé de l'aquelle nous evons résolu la contradiction, que se l'aidé de l'aquelle nous evons résolu la contradiction, que se l'alla relation de l'activité des catégories de la relation), tout comme la chisalité! c'est la catégorie de la substantialité. Il y a entre cés déla l'activité est déterminée par la passivité, tandis que par celle de la substantialité de par la passivité, tandis que par celle de la substantialité est déterminée par l'activité.

En tant que le moi est considéré comme renfermant toute réalité, il est sussance. En tant qu'il est borné à une certaine sphère de réalité, il est accident. Mais l'accident est inhérent à la substance. La substance ne se conçoit pas sans les accidents, l'idée de totalité supposant celle des parties. Par les accidents, la réalité absolue se divise en réalités. Les réalités!

C'est ainsi que Spinoza disait de la substance : Omnis determinatio est limitatio.

du moi en sont les modes d'action : il est substance en tant que toutes les manières d'agir possibles y sont posées.) De même l'accident suppose la substance ; puisque toute réalité déterminée suppose la réalité en général. La substance est tout changement considéré en général, l'accident est un mode déterminé changeant avec un autre. Il n'y a primitivement qu'une seule substance, qui est le moi, et dans cette substance unique sont posés tous les accidents, et par conséquent toutes les réalités possibles.

Ainsi se justifie le nom de Spinozisme renversé du on h 'souvent donné au système de Fichte : selon son auteur lui-'même, il est, dans sa partie théorique. Spindrisme sustema-'tique'; seulement, ajoute-t-il', le moi de chabim est la stas-Thatter unique subreme: were experienced at orthogonalist ""La plus haute question, continue Fichte, celle dui remerme 'tontes les autres', c'est de savoir comment le moi et le montifof, libris feur oppusition absolue, peuvent exticer l'an str Tautre une influence immediate. Pour expliquer cette aution, on a beau faire intervenir un w par lequel ils agissent Pun Sur l'autre, on ne tayde pas a voir que, dans cet intermédiaire, -Il doit se trouver encore un point ou le moi et le non-moi se · Fellechtrent immediatement. 'Si pour empecher cela vin a "Yelour's 'a un nouvel intermediate y !! le meme inconvenient se présente elicore, et ainsi à l'infini. La difficulté est mon pas "Hésofile : mais trancher, par une décision souveraine de la Taison, qui déclare qu'il n'y a pus de non-moi. On peut encore "poser la question ainsì : Le moi, en tanv qu'il est limite par le non-moi, est fini, et en soi il est infini; comment alors 'concilier en lui le fini avec l'infini? Cette conciliation est im-"possible; nul intermédiaire ne peut combler l'abime qui les sépare. Force sera donc de reconnaître que le fini n'est pas, l'et de reconnaître le moi infini pour le un et le tout 2. In act

<sup>1, 1</sup> Grundlage, etc., p. 65-74.
2 Grundlage, etc., p. 74-77.

dumor cu s at hes cooks due VI Conciliation synthetique de l'opposition qui a lieu, entre ges ophico orndeux espèces de détermination, réciproque. Houve a tec muleure of home con-... Genendant, le principe de substantialité donne lieu à une nouvelle, contradiction, qui ne pourra, être résolue que nar la synthèse de ce principe avec la catégorie de causalité, syothèse qui s'opèrera par le moyen de la troisième catégorie de la relation, l'action et la réaction réciproques, ou comme l'appelle Fichte, l'action et la passion alternatives, Nous sommes partis de cette proposition fondamentale du savoir théorique : « Le moi se pose comme déterminé par le non-moi. » Cette proposition offrait des contradictions qu'il a fallu résoudre. La première question était de savoir comment le moi paut en même temps déterminer et êtra déterminé. Nous, y ayons, répondu par le principe de causalité , en disant que le non-moi n'a de réalité qu'autant que le moi est passif, on: qu'il est affecté. Et à la question de sayoir comment le moi peut, être regardé comme passif, lui qui est naturellement topte réalité et toute activité, nous ayons répondu au moyen, de, l'idée; de, substantiulité, qui suppose, celle d'accident illa, passivité, et l'activité dans le moi sont identiques, gar la passivité n'est qu'un moindre quantum d'activité, Mais parices solutions, ajoute Fichte, nous nous sommes engagés dans un cercle, et pour en sortir, il se livre à une dialectique fort compliquée, où il saut bien encore le suivre, si pous voulons achever de nous faire une idée complète de sa méthode et:deison.système. ui Les contradictions renfermées dans chacune des deux propositions dérivées n'ont pu être résolues qu'au prix d'une contradiction nouvelle. Les deux synthèses appliquées isolément, n'expliquent pas ce qu'elles doivent expliquer, et sont elles-mêmes en opposition entre elles. Si le moi se pose comme déterminé, il n'est pas déterminé par le non-moi, et

and the state of t

Il y a la contradiction flagrante. Le mei se quut possorenin y a la contradiction flagrante. Le mei se quut possorenin égation. qui passivité, sans seos par l'atmème un régation des le réalité qui d'activité dans le sono mei possor de l'activité dans le pontroi par la mente par la pontroi de la contra que per la pontroi d'activité dans le pontroi par la partie d'autre par la partie de la partie d'autre partie d'autre partie d'autre par la partie d'autre par la partie d'autre par la partie d'autre par la partie de la partie d'autre partie d'autre partie d'autre par la partie d'autre par la partie d'autre par la partie d'autre partie d'autre partie d'autre partie d'autre par la partie d'autre par la partie d'autre par la partie d'autre par la partie d'autre partie d

And the sequence of the sequen

2º Néanmoins il résulte des propositions prácédentes que le moi pasade la passivité un soi, et par là môthe de Partivité dans le non-moi, et réciproquement.

al enumer proposition de cape descriptions de cape en arising proposition de cape en arising proposition de cape en arising proposition de cape en arising en arising

colque apetinpimet as a diese a longue de la cele colque a la compacta de la compacta del compacta de la compacta del compacta de la compacta del la compacta de la compact

Mais une sativité indépendante dans le moi stale non-imoi est sant aparte à la loi de la détermination résiproque a select laquelle toute, activité dans le moi détermine un étate de pas up sivité égal dans le non-moi, et réciproquement. A cette proposition vient s'opposer maintenant celle-ci: Une centaine

assivité dans le mot ne détermine pas de la passivité dans le non-moi, et réciproquement. Ces deux propositions ne pentent su consilien qu'en se l'indicant, élies ne sont valles chacune qu'en parties len d'autres usunes, l'activité indépendante ne l'istrapoldans unicertain sens! On affive afiail à cette nou-valla: proposition et l'union en l'activité indépendante ne valla: proposition et l'union et l'applicant de l'éterminant réciproquement, acterniment l'activité indépendante, et par collection et la passion réciproques.

- of Denscrette proposition sont runfermées les trois suivantes:

  349:Bait Bloction et la passion réciproques ést déterminée
  Pactivité indépendente passion le proposition de la la lateral de la lateral de late
- 2º Par une activité indépendante est déterminée la rétil le propité distinon et de pussion.
- 369 Enfindes doux sout déterminées réciproquement l'une par l'autre 1. La conduction de la

afCentrhisipropositions sent longuement examines. Note negrenous attabharans plus desormais qu'aux péinte plincipaire et sur résultats de la little de la little

Quant à la première de ces propositions, illustration d'ablendu colque ciet qu'est sativité indépéndant d'qu'est déterminée parque dans le mon mon, mons enoperiquiser contracteurs la activite dans le mon mon, mons enoperiquiser dans le mon mon, mons enoperiquiser de la contracte de la

Lappassivité et l'antivité se sont opposées comme telles; mais il s'agit de poser l'une en posant l'autre, et l'une par l'autre plit faut donc se qu'elles principe de détermination, qu'elles soient égales dans un troisième, qui est la raison dur rappont entre l'action et la passion de rapport est indépendant de la détermination déciproque et du changement proud duit par elle. Il est en quolque sorte tracé par lui une plus grandenoir conférence autour de la sphère de la détermination tion de général plont la détermination réciproque ne remplit qu'une partie. La raison de ce rapport est une réalité, et en qu'une partie. La raison de ce rapport est une réalité, et en qu'une partie. La raison de ce rapport est une réalité, et en qu'une partie.

tant que la détermination réciproque est action suelle cest activité. C'est ainsi que par la détermination réciproquè-est déterminée une activité indépendante; qui n'est autre lehose que l'absolue totalité de la réalité. a la la massenta all est posé dans le moi de la passivité, c'est-à-dire, un quantum de son activité est détruit. Or, la raison de cette diminution ne peut être dans le moi, qui ne pose qu'activité. Elle est donc dans le non-moi. Et comme tout ce qui détenmine la qualité est un principe réel (ein Realgrand, ratio essendi), il s'ensuit qu'il y a dans le non-moi un principe rési, derla réalité que réalité indépendante de toute action réoiproques que celle-ci suppose, et par laquelle l'état passif du moiderient seulement possible danger auch mann paus al au Maistane le néalisme dogmatique no tire pas aventage de cette réalité apparente du mon-moi ou de l'objet. Cette réalité repose sur la supposition que la passivité du moi lorsqu'il est affecté len atteint la qualité; mais il résultera de l'examen de d'idée de substantialité aux cette même passivité posée dans de moi en affecte, seulement da quantité et diest du une simple diminution diagtivité, et que par conséquente la nonmoin perdant son canactère de cause réblien n'est plus qu'un sprincipe ideal, not all the security of motor ten large moves a Rien de plus pénible que cette déduction ayant pour objet de goncilier ensemble ces deux propositions opposées :: Totte ntalità du non-moi est une réalité transportée du moi eu nonmoisset: riem na saurait: êtne transporte des moi au non-moi, si l'on ne suppose une réalité indépendante du non-moi nuite ichese en soi. La synthèse de ces deux propositions, conduit là une conciliation de d'idéalisme et du réalisme, une serte de milieu entre l'un et l'autre : c'est au fond la doctrine de Kant. Noici cette déduction : Il y a quelque chose que le moi ne pose pas en lui pil le pose dans le non-moi. Ce qui est aiusi

<sup>1</sup> Grundlage, etc., p. 85-90.

posé dans de non-moi est précisément ce qui est nié ou mon posé uparce qu'il n'est pas posé dans le moi. L'action revient sun elle même; en tant que le moi ne doit pas poser quelque chose en soi, il est lui-même non-moi. Dire que le non-moi nie quelque chose dans le moi ou ne l'y pose pas, c'est dire que le non-moi est pour le moi négatif; il·lui est opposé sous le rapport de la qualité, et devient cause réelle d'une détermination du moi. Mais dire que le moi ne pose pas quelque chose dans le non-moi, ce n'est pas dire que le mpi ne pose basiduitent, mais sculement qu'en partie il ne pose pasu Par conséquent, le moi ne s'est pas opposé à lui-mêtre pour la whalite a mais settlement pour la quantité; il n'est ainsi que la cause idéale d'une détermination de soi! Ce qui est idéale. ment posé dans le non-moi ploit être une causé réelle d'une determination du moi. Cette synthèse peut se formuler enlcone ainsi : le principe idéal et le principe néel sont identiques idans la notionide causalité. Cette proposition, qui fonde l'idéahome oritique, concide ensemble l'idéalisme et le réalisme . ma Nigatseuletactivité du moi n'est le prindipe della réalité du non-ploty-ni-la-scale activité du non-moi-réest de principe ides déterminations du moi. Pour reignirest de la duestion de savoir quel est donc le principe de l'action réciproque du tridi et du non-moi, elle n'est pas du domaine de la philososhid theorieue; et cette question; que la théorie laisse indécise, mous conduira è la philosophie pratique. Ciest une bi de moi de ne poser le moi et le non-moi que médiatement, de moi par la non-position du non-moi, et le non-moi en ne posant pas le moi: On appelle objet ce non-mdi ainsi posé jet sujet le moi posé de cette manière?. L'activité absolue, qui n'est ni purement subjective ni purement objective, est ce eque Ochelling appellera la raison absolue qui se divise en deuxicotés: mais Fichte n'est point allé jusque-là.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 98-120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, p. 120-130.

stiet et de Poblet alitst posés: Ce mi West pas poséi ne dill passitte andule, mais seulement excluid une sphere acupu mines: Ce qui estibose (W) est une partie determine d'uni tout By "indetermine et incomplet." Les deux; de détermine er l'indétermine : sont comparis dans une sphere blus vaste.) la vocalité ausonue! La souistance un le moi absoin est cerrer couling duly embrasse tout! I l'inderermine du le décerminable dok eine actermine par le actermine! et le determine auti recentation of the certain and the rest of cotalité illa someré à illa cotalité illimitée des accours du moi. Les membres du rapport, pris issuementusent les delidents; leunis synthetiquement; les delidents tunt le sidstance, et la substance analysee wound les accidents. In they a done has the substraction be manufactured accidents in grant 1 req 32 hellottle du stijet suppose une imbulston de ik part ing l'objet! et l'impulsion suppose l'activité un mol. L'ampulsion! araktivne wese dossible que par l'activite da inco qui venti ad denoted the contract relatively an declars. Legans estimate laiste and solution, counte entre la serie de la respectation de la re

L'activité du moi consiste à se poser à l'hinhi, d'alle mail mêre inimitée l'elle éphouve une resistance qui tent à la det le miller. Si elle éphouve une resistance qui tent à la det le cette limité, coute l'activité possible au dels seran aneantie, et le moi en gèneral ne poserate pas. Mais in doit dépasser cette figue! Il doit tout à la rois le limiter, et it doit etter infini. Si l'activité du moi ne tendait pas l'atilité, "Il né se il mitait pas l'in de se l'infini est la condition de la limitation, la limitation cette de l'infini ; ces deux termes sont synthétiquement unis, quoi que opposés. Cette alternative par

Mean austrije p. 1800

G B Prin on W 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 145-174.

laquelle le maisse pose en même temps comme fini et comme infini-aqui se reproduit sans cesse elle même de que le moi yeut réunis, ce qui semble s'exclure, de fini et l'iffini e danner tour à tour à l'infini, la forme du fini, et le poser en suite, au delà, est, la faculté de l'imagination, productive, Cette faculté marveillause, qui pourrait bien, être le fonde ment, de tout le mécanisme de liesprit humain, halance incossamment entre, landétermination, et la pop-détermipen ting, entro le fini, et l'infini, et ramène à l'unité, les opposés, Cette faculté, seple rend, possibles la violet la conspience contique of appresent appreciate the second of du moi. Les membres du rapport, prisquarquen mutantedus -Aipsi toutes les difficultés sont levées. Le problème était de réunir les appasés, la moi et la non-moi elle sont réunis par l'imagination. Le nonumoi est luinmême que groduit du mgi rise déterminant duitmême est m'est rien d'absoly posé hors du moi. Mais un moi qui se pose comme se posenti qui unistick user very ship eater the content and the content and the content and de sayoir comment le moi reçoit cette impulsion nécessaire. pour expliquer la détermination de l'activité du moi mest laissée sans solution, comme étant en dehors de la partie 

La proposition placés en tête de toute la philosophia t bésin righte de mon-set partie de la philosophia t bésinada describit de la philosophia de la philos

Cette, proposition fondamentale est un fait primitif de l'esoq prita un fait de la conscience. La réflexion porte désormais sur des faits, et non plus sur des hypothèses ou des postulats, de la pensée. La théorie de la science doit être une histoire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 175-180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, p. 180.

Meme ouriege, p. 11 -- 1.

pragmatique de l'esprit humain, exposer les faits, len montener, la liaison et le but. Jusqu'ici nous avons cherché a pépétrer par un fait, ce fait, nous l'avons, trouvé pet maintenant ce sera upe histoire que nous retracerons. L'objet printiqual de cette recherche est la déduction de la représentation. Pour gela il faut partir du point où nous sommes arrivés.

L'appivité infinie du moi dans laquelle par cela même qu'elle tend à se développer à l'infini ; rien ne petit se distinguert, reçoit une impulsion, ou éprouve une résistance et par là l'activité qui n'en saurait être détruite, est resoulée sun ellemême, et prend une direction opposée. La direction allant de A à C, revient de C sur A; c'est-à-dire; sun de moio Mais le moi ne peut recevoir une impression sans réagir sun elle, son aptigité ne pouvant être détruite. Done l'activité réfléchie sur A doit, par cela même, réagir jusqu'à G. Cet état dans lequel se réunissent des directions opposées, est précisément l'activité, de l'imagination productive, une activité qui n'est possible que par un état passif, et un état passif qui n'esti possible que par une activité. L'état du mois en tant que son activité, na de, A. à. C. et de C à A., est intuition. L'intuition est aigsi déterminée par la réflexion philosophique, mais inon quant au sujet, comme accident du moi puisque nous me l'avons pas encore distinguée des autres manières d'êtra du moi ; elle n'est pas non plus encore déterminée quant da l'objet. (Il n'est pas encore question de l'activité: qui va au delà de C)1.

Déterminons d'abord l'intuition quant au sujet. Le sujet doit avoir une intuition, c'est dire que le moi doit se poser comme ayant une intuition. Le moi se pose comme ayant une intuition, c'est-à-dire, qu'il se pose dans l'intuition comme actif. Or, en tant qu'il se pose comme actif dans l'intuition, il s'oppose lui-même quelque chose de passif. Au sujet actif de l'intuition doit être opposé nécessairement un

the accuracy of proceedings

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 193-196.

objetude l'intuition. Cet objet qui est opposé au moi est uni non-moi ; l'activité qui pose l'objet de l'intuition lest non pasmification y mais production, une action au dehors; l'objet de l'intuition est donc un produit. La faculté productive est l'imagination.

Cette intuitiona comme produit, se présente comme op-1 pasécia. l'activité qui la produit et que le moi s'attribue à lui-même. Il se rencontre ainsi dans un seul et même acte le une activité diintuition que par la réflexion le moi s'attribue. et una autre activité qu'il ne s'attribue pas : dette dernière est purement intuition; la première est intuition réfléchie. Il fantivoir comment cela a lieu et ce qui en résulte: ... Il intuition : comme activité : a la direction vers C; et est uniquement insuition en tant qu'elle est contraire à la direction opposée vers Au Pan la réflexion, l'activité du moi; allant vers Cadoitiêtre dirigée vers A/Or, voivi à cet égard la difficulté : cette activité du moi, par l'impulsion venue du dehers, a déjà été réfléchie vers A, et maintenant elle doit s'y porter de nouveau, mais par un acte spontané du mol qui se cose comme intuitif. Ainsi l'activité retournant de C'à A est deuble : elle est d'abord involontaire et l'effet de la résistancargencontrée de Oprelle est ensuite spontanée : en cérque le moi se pose lui-même comme ayant une intuition simple mente par la seconde l'intuition est fixée. La faculté par laquelle l'intuition est ainsi fixée, est l'entendement (der Verstand). On peut le définir l'imagination fixée par la raison; on la raison pourvue d'objets par l'imagination. L'entendement (l'intelligence) est une faculté en repos, le dépôt pour ainsi dire de ce que l'imagination a produit, et que la raison a déterminé ; il est la faculté de la réalisation de l'idéal. C'est pour cels que l'entendement croit si sermement à la réalité de son contenu, parce qu'il n'a pas la conscience de sa production par l'imagination 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 196-202.

"Le mai réliéchit compe, arrêtée lin, comme nétivité dimitée que déterminée. A C l'activité intuitive du mai est finitée par l'activité absolue, agissant; dens la réflexion. Mais acquere cette activité est seulement réfléchissante et non réfléchisse limitation en C est opposée au mai et attribute au met-mai. Au delà de C, à l'infinie, est pasé, par une intuition non réfléchiquet non fixée, un produit déterminé de l'incogiantine absolument productive au produit déterminé de l'incogiantine absolument productive au produit déterminé de l'incogiantine absolument productive au produit qui limite la faculté de l'incogiantine absolument productive au produit con limite la faculté de l'incogiantine

réfléchiquet non fixée, un produit déterminé de l'Imagination absolument productive, produit qui limite la faculté de l'imituition réfléchie. Ce produit est la non-mai, pan lequeb le moi est seulement déterminé comme mui - comme setjet. I

L'activité du moi intuitif ainti déterminé, madaço in Eg et doit dans cette direction être soininger una antivité réfiération appte du moi allant de Cen A. Il est chin poculus continuements opération il y a des directions appenies, que par contéquent elle doit se faire, pagifimagination, et être alla coduc introduction. L'imagination actuelle, cest autroductive!

L'intuition en soi, comme activité, est une activité chicotive. A cette activité est opposée l'activité non chiective,
l'activité pure. Celle-ci est la condition de tonte activité
objective, elle en est le principe réel. Mais finativité objective
est à son tour la condition de l'activité en génémi, elle au unt
le principe idéal. La limite entre les denn est la transition de
l'une à l'autre ou la condition. Cette candition natisables pur
l'imagination, et fixée dans l'entendement. L'intuition une
activité objective sous une certaine condition. L'abjut de
l'intuition n'est également un objet déterminé que sous une
pareille condition, sans laquelle il sensit simplement une
chase en soi<sup>2</sup>.

Il faut voir quelle est cette condition pour le anjet et pour l'objet de l'intuition.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage , p. 202-205.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, p. 205-208.

Disnotivité absoluc de vient objective par une condition; ce quivernt dire qu'elle une détruite; et qu'il y a pour elle une passiblés il la condition de toute activité objective est établé amagansivité. Cette passivité est pour l'imagination une condition déterminée, et cette contrainte est fixée dans-l'entendement comme nécessité: que la la modelle de la modelle de la contrainte de cette activité déterminée par une récessité est une activité bibbes, conque par d'unagination condumé fixe la modelle unit de la contrainte de cette activité déterminée par une récessité est une activité bibbes, conque par d'unagination condumé fixe la modelle de la contraint de la contrainte de cette de cette de la contrainte de la contrainte de cette de la contrainte de la contrainte de cette de la cette de l

Les deux genres d'activité, opposés Pun a l'autre ; soill synthetieuement reunis! La Mire nest vite se détermine encmother une action determinee, ever in est que sous la condition d'une détermination précédente que la libre activité so décide à une action déterminée. Enfin les deux activités se déterminent réciproquement dans l'infinition: " luis alla Pas là même se trouve détérminé l'obiet de l'intilition. L'a chose en soi est objet de l'intuition sous la condition d'une action réciproque: En tent que de spiet de d'intiffich est 2016. Hobiet est passif et réciproquement. Ensuite en tatif que los vitt est actif : if n'est point passif et récipréquenient. Wen est de même de l'objet. Mais it faut voir encoré quelle partiappartient à chaoun dans cette action réciproque : sin Anliactivité du sujet dans l'intuition à laquelle correspond un état passif dans l'objet, est opposée une activité à laquelle malle passivité ne correspond dans l'objet, et qui par thit thing ment porte sur le sujet intuitif tui-même? C'est par cette seconde activité que la première est déterminée. Cette dell' vité, qui est détermination de sei, déterminé l'activité de l'intuition, ou l'activité subjective détermine l'activité objectime et réciproquement. L'activité qui tend à la détermination de soi, est détermination d'un produit de l'imagination,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 208-210. TOME II.

fixé dans l'entendement par la raison : elle est pensée. Le sujet intuitif se détermine lui-même à la pensée d'un objet, et l'objet déterminé par la pensée est pensée lui-même.

L'objet est considéré comme actif en tant que le sujet est en partie passif dans l'intuition; il est donc conçu comme cause de cet état passif du sujet qui en est l'effet. Cette activité interne de l'objet est un noumène.

En continuant ainsi, Fichte déduit le jugement, qui participe de l'imagination et de l'entendement, et qui est la faculté de réfléchir sur les objets déjà posés dans l'entendement, ou d'en faire abstraction, et de les y poser selon cette différence ou cette abstraction avec des déterminations ultérieures.

Les deux activités, l'entendement comme tel et le jugement, se déterminent encore réciproquement. S'il n'y a rien dans l'entendement, le jugement est sans objet, et sans le jugement il n'y a rien dans l'entendement pour l'entendement, nulle pensée des pensées <sup>2</sup>.

L'activité qui détermine un objet, est déterminée par l'activité purement subjective. Il faut expliquer cette dernière activité, la faculté d'abstraction absolue. Je puis faire abstraction de tout objet déterminé; pour expliquer la faculté d'abstraction absolue, il faut qu'il soit possible de faire abstraction de tout objet en général. Cette faculté, c'est la raison elle-même, c'est la raison pure de Kant.

Abstraction faite de tout ce qui est objectif, il reste au moins ce qui se détermine soi-même et ce qui est déterminé par soi, le moi, le sujet. L'objet sera alors ce dont on peut faire abstraction. Voilà donc un caractère qui distingue le sujet de l'objet. Le moi est ce dont je ne puis faire abstraction: c'est la source de la conscience de soi, qui est d'autant plus pure que l'abstraction sera plus absolue, depuis l'enfant qui pour la première fois quitte son berceau et par là apprend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 210-212.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, p. 212-214.

à s'en distinguer, jusqu'au philosophe transcendantal qui s'élève à l'idée du moi pur<sup>1</sup>.

Si le moi réfléchit sur lui-même et se détermine par la réflexion, il se limite, et le non-moi paraît infini, illimité. Si, au contraire, il réfléchit sur le non-moi en général et le détermine, le moi est lui-même infini. Dans la réflexion, l'un des deux, le moi ou l'univers, est toujours infini. De là les Antinomies de Kant.

Si, s'élevant à un état de réflexion plus haut encore, on réfléchit que le moi est ce qui détermine absolument, et ce qui détermine par conséquent aussi la réflexion de laquelle est sortie la dernière contradiction, le non-moi se trouve de nouveau déterminé par le moi; et ainsi le moi, en tant qu'il peut être fini ou infini, n'est dans un rapport d'action régiproque qu'avec lui-même, action réciproque dans laquelle le moi est parsaitement uni à lui-même, et au delà de laquelle nulle philosophie théorique ne peut remontar?

CHAPITRE IV

FONDEMENT DE LA PHILOSOPHIE PRATIQUE 3

Dans la proposition qui est le résultat des trois principes de la science philosophique, le moi et le non-moi se déterminent réciproquement, nous avons trouvé ces deux autres: "le moi se pose comme déterminé par le non-moi, proposition qui est le principe de la philosophie théorique, et le moi se pose comme déterminant le non-moi, principe de la philosophie pratique.

On a vu que le moi comme intelligence en général dépend d'un non-moi indéterminé, et qu'il n'est intelligence que par

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 214-217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, p. 217-219.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Grundlage der Wissenschaft des Praktischen, p. 220-335. (OEuvres, t. I, p. 246-328.)

le non-moi. Cependant, le moi, sous tous les rapports et dans toutes ses déterminations, doit être posé absolument par lui-même, et par conséquent être indépendant de tout non-moi possible.

Il y a dans la proposition placée en tête de la philosophie pratique une antithèse principale, exprimant toute la contradiction qui existe entre le moi comme intelligence, et par conséquent comme fini et dépendant, et le moi absolu. Cette antithèse nous force d'admettre comme moyen de synthèse une faculté pratique.

1. Voyons d'abord cette antithèse fondamentale

Le moi en général est moi; il est absolument identique, et il s'est posé lui-même. Mais le moi, comme intelligence et fini, n'est point absolu. Il y a donc opposition entre le moi absolu et le moi comme intelligence. Gette opposition ne peut se concilier que de cette manière; que le moi détermine par lui-même ce non-moi encore inconnu d'où lui vient l'impulsion comme intelligence, le moi absolu étant activité absolue. Le moi absolu devra être la cause du non-moi, et par conséquent la cause indirecte de l'impulsion qui est la condition de l'intelligence: de cette façon le moi ne dépendrat que de lui-même, bien que, comme intelligence, il semble dépendre d'un non-moi.

2. Cependant cette causalité absolue du moi, que nous invoquons comme moyen de conciliation pour l'antithèse ou la contradiction fondamentale, renferme elle-même une contradiction qu'il faut résoudre.

D'une part, le moi doit produire le non-moi, comme condition de l'intelligence; ainsi le veut la réalité absolue du moi. Mais d'un autre côté, le moi ne peut avoir cette causalité à l'égard du non-moi, parce que, dans ce cas, le non-moi cesserait d'être opposé au moi, d'être un non-moi. Mais comme

<sup>1</sup> Grundlage etc., p. 220-230.

c'est le moi lui-même qui s'est opposé un non-moi, la contradiction est dans la nature même du moi, considéré sous deux aspects différents. En tant qu'il est absolu, il est infini et illimité: tout ce qui est, il le pose, et ce qu'il ne pose pas n'est pas pour lui ; vu ainsi, il est réalité infinie. Mais en tant que le moi s'oppose un non-moi, il se reconnaît des limites, il partage la totalité de l'être entre le moi et le non-moi, et ainsi il se pose lui-même comme fini et limité. C'est entre ces deux actes du moi qu'il y a contradiction. Pour résondre cette contradiction, il faut supposer que le moi est posé infini dans un sens, et fini dans un autre sens; car s'il était l'un et l'autre dans un même sens, la contradiction serait insoluble; le moi ne serait plus un, mais deux, et il n'y aurait pour sortir de la d'autre expédient que de poser avec Spinoza l'infini hors du moi. Il faut donc voir dans quel sens le moi est infini, et dans quel autre sens il est fini. Les deux attributs lui appartiennent absolument : par cela même qu'il se pose, il se pose comme l'un et l'autre, mais d'une manière différente, et c'est cette différence qui nous fournira le moven de résoudre cette difficulté.

En tant que le moi se pose comme infini, son activité porte sur lui-même et non sur autre chose. Le moi est infini en tant que son activité revient sur elle-même, et en ce sens son activité est infinie, comme son produit, le moi. L'activité du moi est infinie en tant que pure et le moi pur seul est infini.

En tant que le moi se pose comme limité, son activité ne se rapporte plus immédiatement à lui-même, mais à quelque chose qui lui est opposé, à un non-moi : c'est une activité objective, qui se reconnaît un objet, une résistance (le mot allemand Gegenstand, objet, est pris comme synonyme de Widerstand, résistance).

Le moyen de concilier les deux activités et avec elles la contradiction dont il s'agit, c'est de concevoir le rapport

de l'activité réfléchie ou pure du moi à l'activité objective comme le rapport de la cause à son effet; de concevoir le moi comme se déterminant à la seconde par la première. de telle sorte que la première porte immédiatement sur le moi et médiatement sur le non-moi. Mais ce rapport de causalité de l'activité réfléchie du moi à son activité objective existe-t-il? Ce serait dire que le moi, en se posant, pose en même temps un non-moi, ou qu'il se pose en même temps et ne se pose pas. Le moi s'oppose un nonmoi d'une manière absolue et sans aucune raison; 'mais 'le produit au moins de cet acte absolu, c'est-à-dire le non-moi lui-même, est un effet nécessaire de cet acte. Ainsi le moi pose un objet, et, en le posant, il ne dépend que de soimême, mais par là il se pose une limite, limite qui n'a rien de déterminé. Cette limite n'a rien de fixe: elle est là ou le moi le pose dans l'infini. Le moi est fini, sans doute, puisqu'il est limité; mais il n'en demeure pas moins virtuellement infini, puisque cette limite il peut la reculer indéfiniment. En posant un objet, le moi n'est donc réellement limité qu'en tant qu'il se limite lui-même spontanément et sans autre raison; et comme une limitation absolue est en contradiction avec l'essence infinie et absolue du moi, elle est impossible, et l'opposition réelle du non-moi au moi est elle-même inadmissible.

Toujours est-il, cependant, que le moi pose un objet, n'importe à quel point dans l'infini il le pose, et par là même il reconnaît hors de lui une activité qui est indépendante de la sienne et lui est opposée. Or, cette activité doit, dans un certain sens, appartenir au moi, puisqu'elle y est posée, et dans un autre sens, elle doit appartenir à l'objet. En tant 'qu'elle appartient à l'objet, cette activité se prétend opposée à une certaine activité du moi, non à celle par laquelle elle est posée dans le moi, puisqu'elle lui est identique, mais à une autre. Or, quelle est dans le moi cette activité diffé-

rente de l'activité qui pose l'objet, et qui est la condition de celle-ci?

L'activité que nous cherchons sera nécessairement indépendante de celle de l'objet, puisqu'elle lui est opposée, de même que l'objet sera indépendant d'elle: c'est l'activité qui est posée dans le moi par l'acte absolu par lequel le moi se pose lui-même, activité infinie et primitive, qui est à l'activité objective du moi (celle par laquelle il pose un objet) comme, la condition est à ce qui en dépend. L'objet n'est qu'antant que cette activité rencontre une résistance.

En soi, cette activité et celle de l'objet sont entièrement indépendantes l'une de l'autre, et entièrement opposées; mais pour qu'un objet puisse être posé, ces deux activités doivent être rapportées l'une à l'autre par le moi : ce n'est que par là qu'un objet peut être posé. Or, les rapporter l'une à l'autre, c'est les déclarer égales. Mais comme elles ne sont pas égales de fait, précisément parce qu'un objet est posé, on peut dire seulement que leur égalité est un postulat. qu'elles doivent être égales. Dès lors la question est de savoir laquelle des deux doit se conformer à l'autre, et la réponse n'est pas douteuse. Par là même que le moi est posé, est posée toute réalité: tout doit être posé dans le moi; le moi doit être absolument indépendant et tout doit dépendre de lui. Ainsi ce que veut la raison, ce qu'elle exige absolument, c'est que l'objet se conforme au moi comme être absolu : c'est le sens de l'impératif catégorique de Kant1.

Toute activité doit être égale à celle du moi : ainsi le veut l'idée du moi; mais à cette exigence est constamment opposée l'activité reconnue à l'objet, sans laquelle il n'y aurait point d'objet pour le moi, qui, dans ce cas, serait tout en tout, et à cause de cela même, comme on le verra tout à l'heure, ne serait rien.

<sup>1</sup> Grundlage etc., p. 231-239.

Dans cette impossibilité où se trouve le moi d'absorben le non-moi "sop activité à cet égard n'est qu'un effort une tendance (eip, Strehen), vers. l'absolue détermination du non-moi. parile moi 1 minus per les dissi and the east apparent one "Le résultat de ce qui précède peut s'exprimer ainsi ad'activité pure et réfléchiq du moi est , à l'égard d'un objet ponsible tune tendance, tendance infinie qui est la condition de la possibilité de tout objet. Le prove le mois se moterne et mes en a adinsi, se trauve résolue la dernière contradiction. Le moi la qui en général, en tant qu'intelligence : dépend d'un monou moi, et qui n'est intelligence qu'autant qu'il, y a un non moi, e ne doit copendant dépendre que de lui-même. Pour cela ib a fally statuer dans le moi una faculté de déterminer le vone moi comme objet de l'intelligence. Et comme un paseil rapport de causalité du moi au non moi implicate contradiction. ilggfalludistinguendeux sortesid'activités opposées du mai. l'activité pure et l'activité objective; et , en suppesant que la première est à la seconda et la seconde à son tour à d'obiete commo la cause està l'effet i nous avons établi entre l'activité: pure du moi et l'objet au moins un rapport de causalité indirect ou médiat. Cette supposition a été justifiée en co que l l'activité pure a été reconnue, en effet, pour la condition du l'activité objective, et pan la médiatement de toutsobjeusses

G'est par cet impératif de la raison qui veut que toute réalité, spit, posée absolument par le moi, que la raison est ran qu'on appelle pratique aculté qui jusqu'ici n'avait pas été: établie; Ce qui prouve que la raison est pratique en soi, c'est qu'elle p'est théorique qu'à cette condition. Nous avons démontré que l'intelligence est impossible saus une faculté pratique ; c'est en déterminant le non-moi ou les objets, en se les assimilant par la pensée, que le moi devient intelligence?

"Voilà donc, l'essence du moi déterminée autant qu'elle peut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlage etc., p. 239-241.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 242-250.

l'être: Le moi est infimi, mais seulement dans sa tendance: il tend à l'infimi. Il poursuit un idéal qui ne peut être entièrement réalisé, et qui ne pourraît l'être sans que l'objet et le moi lui-même fussent détruits : telle est sa tâche étérnelle.

L'idée même de tendante implique le fini, puisqu'elle suppose quelque chose qui résiste: l'effort se rapporte à une résistence: Du moment que l'activité du moi cesseraît d'être une simple tendance pour devenir causalité infinie, il ne serait plus mei, il ne serait plus rien; et sans cette tendance, il ne pourrait pas se poser lui-même, parce qu'il ne pourrait rien s'opposer: il serait encore anéanti?.

c C'est par la que le moi se réalise et se maintient infini quant à sa tendance i fini quant à sa réalité actuelle. Son activité est tout de la fois centripété et centrifuge : elle est centripète ou réfléchie, en tant que le moi se pose lui-même comme réalité déterminée; elle est centrifuge en tant qu'elle tand à remplir l'infini. Ces deux directions de l'activité du moi sont au fond-identiques et distinguées seulement par la reflexion. Mais pour que cette distinction soit possible, il faut un troisième terme auquel elles puissent être rapportées." En soi les deux directions coincident, et sont une seule et même direction, et tant qu'elles ne sont pas distinctes la conscience est impossible. Pour qu'il y ait conscience, - et la conscience est un fait qu'il faut expliquer, - il faut admettre que l'activité du moi tendant à l'infinî, la force centrifuge, rencentre une résistance à un point quelconque, et est ainsi repoussée sur elle-même, de telle sorte que le moi ne pent remplir l'infini. Cependant sa tendance à la remplir demeure, et n'est point limitée par la résistance, et par la il' devient possible de distinguer les deux directions par la réflexion. En vertu de sa nature, le moi absolu devrait étendre son activité à l'infini; mais en rencontrant une résistance au point C, elle devient réfléchie, centripète.

<sup>1</sup> Grundlage etc., p. 253.

Par cette même distinction de deux directions dans l'activité du moi, il s'explique pourquoi la seconde, la direction centripète, se présente comme étrangère au moi, et pourquoi elle est dérivée d'un principe opposé à celui du moi.

Nous arrivons ainsi à ce résultat : la tendance primitive du moi à devenir causalité est dérivée de la loi inhérente au moi qui lui prescrit de réfléchir sur lui-même, et de se reconnaître dans cette réflexion pour toute réalité. Cette réflexion nécessaire du moi est le principe de toute son action au dehors, et la loi intime qui le pousse à remplir l'infini, est la raison de tout effort en général pour devenir causalité.

· Ainsi la raison de la possibilité d'une action des objets sur le moi, est dans le moi lui-même : c'est parce que primitivement le moi est avec lui-même dans un rapport de détermination réciproque, comme moi absolu et comme moi réfléchi, que cette action est possible. Là aussi est le point de réunion du moi ubsolu, du moi pratique, et du moi intelligent. Le moi doit renfermer en lui toute réalité, et remplir l'infini : telle est sa loi. Le fondement de cette loi est l'idée du moi infini, posé absolument comme tel : c'est là le moi absolu. En tant qu'il réfléchit sur soi pour s'assurer s'il renferme, en effet, toute réalité, et qu'il fait effort pour se réaliser à l'infini, le moi est pratique : comme tel, il n'est plus absolu, puisque par la réflexion il sort de lui-même; il fait abstraction de toute résistance, de tout objet, et se crée un monde tout idéal. Lorsqu'au contraire la réflexion porte sur ses limites, sur la résistance qu'il rencontre, le moi est théorique ou intelligence : son objet est le monde réel, qui est encore déterminé par autre chose que le simple moi.

C'est parce que le moi est essentiellement pratique qu'il est intelligence; c'est parce que son activité tend au delà de toute résistance au dehors qu'il a conscience d'un non-moi,

<sup>1</sup> Grundlage etc., p. 256-261.

et qu'il devient théorique. Réciproquement, l'intelligence est la condition de la conscience du moi comme pratique et de la conscience de soi en général. Ainsi le moi pratique, la nature pratique du moi, est la raison d'être de l'intelligence, et l'intelligence le principe de la conscience de la faculté pratique <sup>1</sup>.

Fichte résume ainsi lui-même cette partie de son exposition : "a De cette manière se trouve saisie et épuisée toute l'essence des natures intelligentes et finies : idée primitive de notre être absolu; besoin de réfléchir sur nous-mêmes d'après cette idée; puis limitation non de cette tendance à la réflexion, mais de notre existence réelle, qui est seulement posée par cette limitation, au moyen d'un principe opposé, d'un non-moi; ensuite conscience de nous-mêmes, et en particulier conscience de notre nature pratique; puis nos idées déterminées par là, et nos actions déterminées par nos idées : enfin effort constant de reculer sans cesse les limites de notre activité et de l'étendre à l'infini 2.»

On le voit, Fichte a soin de distinguer entre le moi absolu et le moi réel et fini. Le premier n'est qu'un idéal que celui-ci doit réaliser: la présence en lui de cette idée est ce qui constitue sa véritable essence, et par la s'expliquent tous les phénomènes intellectuels et moraux. Il fait à ce sujet un rapprochement remarquable<sup>3</sup>. « Le stoïcisme, dit-il, confondait l'idée infinie du moi avec le moi réel, et ne distinguait pas l'être absolu d'avec l'existence actuelle. Voilà pourquoi le sage de Zénon a tous les attributs du moi pur ou de Dieu: il aspire à une indépendance absolue, et prétend se suffire à lui-même. Selon la morale stoïque, nous n'avons pas à devenir semblables à Dieu, nous sommes Dieu nous-mêmes. La théorie de la science, au contraire, distingue avec soin

<sup>1</sup> Grundlage etc., p. 261-264.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundlage etc., p. 264.

<sup>3</sup> Voir la note p.'264. (OEuvres, t. I, p. 278.)

entre l'ètre absolu et l'existence réelle, et ne part du premier que pour expliquer la seconde. Le stoïcisme est réfuté par cela même qu'il ne peut expliquer la conscience; et c'est pour cela que notre philosophie n'est pas athée.» Nous enregistrons cette protestation, sauf à l'examiner plus tard.

À la suite de cette même discussion<sup>1</sup>, Fichte repousse le reproche que l'on devait faire à sa philosophie d'être purement idéaliste. Sans doute, dit-il, le principe de la vie et de la conscience, le principe même de sa possibilité est primi tivement dans le moi; mais de la ne résulte pas encore la vie réelle, la vie dans le temps. Pour qu'elle soit possible, faut de plus que le moi reçoive une impulsion, qu'il subisse la résistance, l'action d'un non-moi. Ainsi, en dernière tout standard de la résistance de port d'action réciproque entre le moi et quelque chose qui soit hors de lui, qui lui soit opposé. Par cette action, rien d'étranger n'est introduit dans le moi; tout ce qui se déve-loppe en lui à l'infini, a son principe en lui seul, et se développe selon ses propres lois. Cette action etrangère n'est pour le moi qu'une impulsion pour le mettre en mouvement, impulsion nécessaire, sans laquelle il n'agirait pas et partant n'existerait pas, puisque son existence est tout active. Mais ce n'est absolument qu'une impulsion, un mobile, rien de plus. Le moi est dépendant quant à son existence; mais il est indépendant quant aux déterminations de son existence, qui ont leur principe dans sa propre loi, dans son être absolu. Ainsi se concilient sa dépendance quant à la première impulsion, et sa liberté quant à ses mouvements même.

La théorie de la science, ainsi comprise, ajoute Fichte, est donc réaliste. Elle démontre que la conscience des natures finies ne peut s'expliquer que par l'intervention d'une force qui existe indépendamment d'elles, qui leur est opposée, et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlage etc., p. 264-274. (OEuvres, t. I, p. 278-285.)

de laquelle elles dépendent quant à leur existence empirique; mais en même temps elle prétend que cette force peut être seulement sentie et non pas connue, et elle s'engage résolument à déduire du moi lui-même, de sa faculté de penser, toutes les déterminations possibles de cette force, du nonmoi, ou du monde objectif. Malgré son réalisme, la théorie de la science est essentiellement transcendantale (c'est-àdire idéaliste). Elle explique toute conscience par quelque chose qui existe indépendamment de toute conscience (la chose en soi de Kant); mais elle n'oublie pas que jusque dans cette explication la réflexion n'obeit qu'à ses propres lois, et que par la réflexion même cette chose indépendante devient un produit de la pensée, par conséquent quelque chose qui dépend du moi, en tant qu'elle est pour le moi (c'est-à-dire dans sa notion). Ainsi le non-moi est en soi indépendant; mais il dépend du moi en tant qu'il est pense. Tout dépend idéalement du moi; mais quant à sa réalité, le moi lui-même est dépendant; rien, cependant, n'est réel pour le moi sans être en même temps idéal, sans qu'il le pose par la pensée; par conséquent pour lui le principe ideal et le principe réel sont identiques, et cette action réciproque qui existe entre le moi et le non-moi, est en même temps un commerce réciproque du moi avec lui-même.

D'un côté, l'esprit fini est dans la nécessité de poser hors de lui quelque chose d'absolu, et de l'autre de reconnaître que cette chose n'est la que pour lui, un noumène. C'est la un cercle qu'il peut élargir à l'infini, mais d'où il ne peut légitimement sortir. Il y a deux systèmes opposés à cet égard l'idéalisme dogmatique, qui ne tient aucun compte de ce cercle, qui ignore que nous n'existons que par cette limitation, par cette action du dehors; et le dogmatisme réaliste transcendant, qui se persuade avoir franchi ce cercle d'ou nous ne pouvons sortir. La théorie de la science tient le milieu entre ces deux extrêmes, et s'appelle pour cela idéa-

lisme critique, ou si l'on veut idéalisme réaliste, ou encore réalisme idéaliste.

La réalité du non-moi est reconnue dans un sens, niée dans un autre. Elle n'est pour le moi qu'autant qu'elle est posée par lui; autrement elle n'est rien pour lui. La réalité du non-moi n'est quelque chose en soi, elle n'est indépendante qu'autant qu'elle est rapportée à la faculté pratique du moi; mais en tant qu'elle est rapportée à l'intelligence, elle est absorbée par le moi, renfermée dans la sphère du moi, et soumise aux lois de la pensée. Il y a plus : le non-moi ne peut être rapporté à la faculté pratique que par la faculté théorique, et ne devenir l'objet de l'intelligence qu'au moyen de la faculté pratique. Ainsi se confirme avec une évidence nouvelle cette proposition : sans idéalité, point de réalité, et réciproquement. On peut donc dire encore : la raison de toute conscience est une réciprocité d'action du moi sur luimême, au moyen d'un non-moi vu de deux faces.

Refuser absolument toute réalité au non-moi, c'est professer l'idéalisme proprement dit; lui attribuer une réalité absolue, c'est admettre le réalisme transcendant. La théorie de la science admet cette réalité, mais elle attribue au moi la faculté de la déterminer. Dans son évolution progressive et infinie le moi n'arrive jamais à un point au delà duquel il n'y ait plus de réalité indépendante, mais il n'y a pas de point non plus au delà duquel le moi ne puisse déterminer cette réalité, et la poser en lui par la pensée. Ainsi le non-moi indépendant est à la fois partout et nulle part. Il n'existe que là où il n'est pas saisi par le moi, et il s'évanouit dès qu'on veut le saisir. C'est sur ce rapport du non-moi ou de la chose en soi au moi que se fonde tout le mécanisme de l'esprit humain, de tous les esprits finis, et vouloir le changer, ce serait détruire toute conscience, et avec elle toute existence.

Fichte ajoute à cette apologie de sa philosophie que son

organe est l'imagination créatrice (die schaffende Einbildungskraft), faculté par laquelle sont produites les idées fondamentales, et qui n'est que la reproduction du travail primitif et spontané de l'imagination productive.

Reprenant le fil de sa déduction, Fichte établit et développe ensuite cette proposition: Dans la tendance du moi est posée en même temps une tendance contraire. l'action du non-moi, qui tient celle-là en équilibre2. Cette tendance du moi est fixée dans l'intelligence comme instinct ou penchant. Elle est infinie, et comme telle elle ne peut jamais devenir causalité absolue : c'est une cause qui ne devient jamais cause effective. Elle n'atteint jamais son but; car du moment qu'elle l'atteindrait, elle cesserait d'être tendance. Elle est limitée par une force opposée, par l'action du non-moi, qui de même ne devient jamais causalité effective; car si elle produisait l'effet auquel elle tend, elle détruirait l'activité du moi. Les deux tendances, les deux activités se tiennent donc en équilibre. Or, comme la causalité du moi demeure sans effet définitif sur le non-moi, elle ne peut que retourner sur ellemême, se reproduire : une tendance qui se reproduit avec un but déterminé, est instinct ou penchant.

Le moi tend à remplir l'infini, à tout poser en lui par la pensée. En même temps il est de sa nature de réfléchir sur lui-même, ce qu'il ne peut faire sans se limiter. Par cette limitation est satisfait le besoin de la réflexion, de l'activité réfléchie; mais en même temps est limitée la tendance active vers l'infini. De ce conflit résulte dans le moi un état de contrainte, une limitation, un empêchement du pouvoir, il y a équilibre. Les deux activités subsistent, mais elles se suspendent réciproquement. Cette suspension est ce qu'on appelle sentiment (das Gefühl). Le sentiment est à la fois activité de réflexion et passivité ou limitation.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlage etc., p. 272. (OEuvres, t. I, p. 284.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 274-284. (Œuvres, t. I, p. 285-291.)

A partir d'ici. Fichte développe, dans les dernières pages de son traité 1, les propositions suivantes :

Le sentiment lui-même doit être posé et déterminé Le sentiment doit être déterminé et limité ultérieure ment:

Le penchant doit être posé et déterminé; Les sentiments eux-mêmes doivent pouvoir s'être opposés. Sous ces titres Fichte expose comment, selon lui, sous l'empire de la tendance du moi à remplir l'infini, se deve-

loppe toute la nature pratique de l'homme quant à ses dispositions fondamentales. Nous allons encore en indiquer les

points principaux.

Il y a dans le moi une tendance à remplir l'infini, et par là W est confraire à tout objet. Mais d'un autre côté, c'est une loi de son être de réfléchir sur soi comme remplissant l'infini, et cette autre loi, pour se satisfaire, a besoin d'un shiet : le penchant à la réflexion peut donc se définir comme un penchant vers l'objet. Ce penchant est limité par le sentiment, et par cette limitation il est tout à la fois satisfail et non satisfait. Il est satisfait quant à la forme de l'action, comme besoin de la réflexion; mais il ne l'est pas quant à l'action en soi, puisqu'il n'atteint pas son but, qui est de remplir Philini: Par le sentiment l'activité est en même temps effective et arrêtée ou limitée. Mais par la même que le penchant ne se sent pas satisfait, il tend au delà, à franchir la limite qui fui est posée dans le sentiment.

Le penchant est une puissance intérieure qui se détermine par elle-même à l'action; mais cette action rencontrant de la résistance; est resoulée sur elle-même, et se maniseste comme réflexion du moi sur lui-même. Le sentiment est ainsi le point de coîncidence de la tendance infinie et de la réflexion. Or, dans cette réflexion du moi sur lui-même, le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pages 282-336. (OKuvres, t. I, p. 291-328.)

moi ne peut pas, comme tel, avoir conscience de lui-même. Mais il existe comme moi, pour l'observateur philosophique; et la est la limite où le moi, comme être vivant, se distingue du corps inanimé: il existe quelque chose pour quoi quelque chose peut exister, bien qu'il n'existe pas encore pour soi. Il y a pour lui une force intérieure qui le pousse à l'action, mais qui n'est encore que sentie sans conscience. Le sentiment de la force est le principe de toute vie, le passage de la mort à la vie.

Cette force est sentie comme une impulsion: le moi se sent poussé à sortir hors de lui-même. Cette impulsion, cet instinct ne détermine pas l'activité réelle, c'est-à-dire; il n'exerce aucune action sur le non-moi; il détermine seulement l'activité idéale, celle qui dépend du moi lui-même. Par lui l'activité idéale pose quelque chose qui est l'objet de l'instinct; elle le pose comme quelque chose que l'instinct produirait s'il pouvait devenir causalité, cause effective: un verra plus tard comment cette production sera possible. Jusqu'ici le moi se sent seulement poussé vers quelque chose d'inconnu. Telle est la nature du sentiment; il faut le déterminer davantage.

Voilà donc le moi qui se sent limité dans son action; il est limité pour lui, dans le sentiment, mais non pour nous qui en observons le développement à l'aide de l'imagination productive; car pour nous déjà il a produit par son activité absolue un objet hors de lui. Cependant cette limitation de son activité est contraire à la nature du moi; il éprouve le besoin de rétablir son activité dans toute sa liberté: il se dispose à détruire cette limite. Il la rétablit par sa spontanéité absolue, qui est l'expression même de son essence; et ainsi que tout

à l'heure nous avons vu, dans le sentiment, naître la vie, ici nous rencontrons le passage de la simple vie à l'intelligence,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlage etc., p. 282-291. (OEuvres, t. I, p. 291-297.)
TOME II.

à la conscience, qui est le produit de la spontancité absilue du mei. Le mei, la conscience ne se déduit pas y ilosel produit par un acte de sa propre puissance, et c'est pour celà que la philosophie partinécessairement du moi.

- Cette action, qui a sa source dans une spontanéité absolue est l'effet de l'activité idéale. Mais toute activité avant nécessairement un objetuet celle dont il s'agit ici étant univ quement fondée dans le moi ; son objet ne peut être que dans le moi; et comme il n'existe jusqu'ici dans le moi que le sentiment, le sentiment est l'objet direct de cette activité. A ce point du développement du moi; il est purement sentiment. Ainsi, à ce moment le moi est posé comme sentant et comme sentitiont à la fois. Dans cet étatif estravec lui-même dans un rapport d'action réciproque. Il est en même temus dotif et passif comme sujet du sentiment : actif en tant qu'il réfléchit sur le sentiment passif en tant qu'il est affecté par lui: Réciproquement il est à la fois passif et actif, comme senti, comme objet du sentiment : passif comme objet de la réflexion, actif en tant que le sentiment est la cause de cette réflexion. Au fait il est tonjours actif en soi , et il n'est passif qu'autant que le sentiment l'adresse à quelque chose au dehors, et le pousse à produire par son activité idéale un non-moi: Il est à la fois actif quant à ce non-moi; et passif à son égard, étant limité par lui. Par une illusion inévitable, il se persuade qu'il sent la réalité de l'objet, tandis que le moi ne sent que lui-même, l'effet de l'activité idéale qui a son principe dans la nature intime de moide de stor sodo

Ici, dit Fichte; est le principe de toute réalité. C'est uniquement par ce rapport du sentiment au moi que l'on vient d'exposer, que la réalité devient possible pour le moi, tant celle du moi que celle du non-moi. Le moi croit à la réalité, tant qu'il ne fait que sentir.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlage etc., p. 291-297. (OEuvres, t. I, p. 297-501.)

mill faut maintenant déterminer le penchant lui-mâme. Le penchant, est posé nic'est dire le moi réfléchit surului. L'objet de cette réflexion est encore le moi den tant que poussé par le penchant qui est en lui. C'est en soi une activité idéale, fondée dans, le moi pmais elle tend à une chose qu'elle ine peut réaliser comme telle i ni exprimer par la pensée: C'est une activité qui est sans objet autuel : mais qui Antendarrésistiblement aqui est apprement sentie: Ora une pareille disposition dans le moi est ce qu'omappelle aspiration; (ein; Schnen), un désir, un penchant qui nous porte versiquelque chose d'infonnu pet qui ne se révèle que par un besoin vague, un malaisequan vide aquivout être rempli sans, qu'ion, sache id'où bui, viendra dette, satisfaction d'est maigrement, par see (vague désir que le moi est poussé au Mehoras et que se révèle pountlui et en hi-même le monde exteriour, Cette aspiration est la manifestation primitive s'indépendante de toute incitation venue du dehous a d'une temdance internande l'essence même de d'âme. Elle est le véhicule de soutes les lois pratiques, qui se reconnaîtrent à ce caractère qu'elles peuvent en être déduites! .: u. 1115 Comme il n'y a pas d'aspiration qui ne soit accompagnée d'un sentiment de contrainte et de limitation, le moi, en cet état, est évidemment en opposition avec lui-même, tout à la fais limité et illimité, fini et infini. Il faut résoudre cette qontradiction, but of the diamental and map characters i il L'aspiration tend ; on vient de le voir : à réaliser quelque chose hors du mois, mais, elle, ne. le peut. Tout ce qu'elle pentis c'est de déterminen l'activité idéale du moi à se porter jam, dehors, et à produire, quelque, chose, Mais que produira ngette activité? Un simple sentiment, car toute réalité ne se manifeste que dans le sentiment. Or, tout sentiment étant une limitation, le sentiment présent n'est pas ce à quoi as-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlage etc., p. 297-502. (OKuvres, t. X., p. 304-305.)

pire le moi dans sa tendance infinie. L'objet du sentiment de la limitation est quelque chose de réel; celui de l'aspiration n'a pas de réalité, mais il doit se réaliser, puisque l'aspiration y tend. Les deux objets se sont opposés, parce que par l'un le moi se sent limité, et qu'il aspire à l'autre pour franchir cette limite.

Par la libre réflexion sur le sentiment, le moi s'est posé comme moi; dans cette réflexion, qui se manifeste comme conscience de soi, il s'est déterminé lui-même, il s'est entièrement limité, circonscrit : il est absolument déterminant. C'est donc à cette activité, à cette faculté de détermination que s'adresse le penchant qui tend au dehors, et il devient ainsi tendance à déterminer, à modifier quelque chose hors du moi, la réalité donnée dans le sentiment en général. Le moi, qui était précédemment le déterminé et le déterminant à la fois, maintenant qu'il est poussé au dehors par le penchant, doit être le déterminant d'une manière absolue. Mais toute détermination suppose une matière déterminable. Donc le penchant, qui se manifeste dans le moi, pousse à la détermination d'une réalité déjà donnée.

C'est cette détermination du moi par le penchant, qui est sentie comme aspiration, et l'aspiration ne tend pas à produire une matière comme telle, mais à la modifier. Il n'a d'autre but que de pousser le moi à se déterminer lui-même. C'est ainsi que le principe du savoir théorique : «le moi ne peut se poser comme déterminé sans s'opposer un non-moi, » est seulement expliqué ici, dans la philosophie pratique : elle s'explique par le besoin de la détermination de soi. Le moi, pour apprendre à se connaître, a besoin de s'opposer quelque chose; mais ce quelque chose est encore en lui.

Ainsi se trouve confirmée cette proposition: Ce qui se pose lui-même, ce qui est à la fois déterminant et déterminé, c'est le moi.

Le moi se détermine lui-même avec une spontanéité ab-

solue; et c'est à cette activité idéale du moi que s'adresse le penchant qui la pousse au dehors. Pour mieux comprendre comment cette activité est déterminée par le penchant; il faut l'examiner elle-même de plus près. Elle ne saurait modifier le moi, elle n'est à son égard que plastique; et elle n'est pas changée par le penchant, qui la pousse seulement à l'intuition de ce qui est; par l'intuition il s'agit seulement de produire dans le moi une détermination pareille à celle qui est dans le non-moi. La différence entre le moi et le non-moi n'en demeure pas moins ce qu'elle est! le besoin de la détermination de ce qui est donné ne tend pas à une modification reelle, mais à une détermination purement idéale, à une détermination pour le moi. La question est seulement de savoir de quelle manière l'objet déterminable est donné au moi.

En reflechissant sur lui-même, comme étant à la fois de terminant et déterminé, le moi se limite dans la conscience de soi. Mais toute limitation suppose quelque chose qui limite. Ce qui limite ainsi le moi, cette réalité qui lui semble opposée, parce qu'elle n'est pas encore déterminée actuellement, ne peut être produite par l'activité idéale, comme le suppose le savoir théorique; elle est donnée dans le moi. C'est, cette réalité encore enveloppée dans le moi qui est l'objet de la rélexion, et en tant qu'elle est opposée au moi déterminé, elle est transportée au dehors, de sorte que ce qui est au fond et primitivement subjectif, est converti en réalité objective, et tout ce qui est objectif est primitivement subjectif.

Ainsi ce qu'on appelle le non-moi est ce qui dans le moi n'est pas encore réalisé, et ce penchant qui pousse l'activité au dehors, n'a d'autre objet que de porter le moi à se réaliser, à se déterminer entièrement, activité infinie qui n'atteint

<sup>1</sup> Grundlage etc., p. 303-315. (OEuvres, t. I, p. 305-312.)

jamais son terme. De la donc l'opposition du moi a llimême, et c'est ainsi que par ce penchant et en lui, se tiennent et s'expliquent toutes les déterminations de la conscience; et particulièrement la conscience du moi et du non-moi.

Il est évident, par exemple, qu'en disant d'une chose qu'elle est douce ou acide, c'est une affection purement subjective, une sensation qu'on exprime; ce que c'est que re doux ou l'acide ne saurait se décrire, mais sculement être senti. Or, toute notre connaissance se fonde sur de pareilles affections subjectives: sans le sentiment, nulle idée d'une chose hors de nous n'est possible. Cette modification de flousmemes, nous la transportons aussitol à quelque chose hors de nous; ce qui n'est proprement qu'un accident du moi, nous en faisons un accident d'une chose que l'on considere comme exterieure, d'une matière que l'on conçoit, flous velnons de voir pourquoi, comme étendue et comme remplissant l'espace. Cette matière cependant est quelque chose de purement subjectif : c'est la substance du moi que nous possons au dehors.

Les sens ne nous fournissent que des sensations qui sont quelque chose de purement subjectif; la matière elle-meme à laquelle on attribue des qualités correspondantes, ne tombé pas sous les sens; elle ne peut être conçue que par l'imagination productive. On ne la voit pas, on ne la sent ni avec l'odorat, ni avec le gout. Le tact ne peut pas davantage nous en donner l'idee: le toucher ne nous fournit que la sensation toute subjective d'une resistance; ce qui resiste n'est pas senti, mais seulement reconnu par le raisonnement. Il ne porte d'ailleurs que sur la surface, et celle-ci s'annonce uniquement par des sensations subjectives, telles que le froid, le chaud, etc. Ensuite, de quel droit admettez-vous au-dessous de la surface une substance interne, que vous ne sentez pas? Cela est dù évidemment à l'imagination productive. Cependant vous croyez à cette matière,

comme à quelque chose d'objectif, et c'est à juste titre, parce que tous les hommes s'accordent là-dessus, en vertu d'une loi universelle de la conscience.

Mais cette objectivité que reconnaît ici Fichte, n'est, comme celle de Kant, qu'une objectivité relative, et sondée seulement sur le consentement de tous, qui résulte de la nature commune à tous les hommes.

Il reste à expliquer pourquoi les sentiments se sont opposés, et doivent l'être dans l'intérêt de la conscience et par un effet de la tendance pratique.

On l'a vu, le penchant, l'aspiration s'adressait au fond à l'activité du moi réfléchissant sur elle-même, se déterminant elle-même comme moi : c'est le moi qui doit déterminer la chose, c'est-à-dire, le moi doit, dans cette détermination, réfléchir sur lui-même. Mais par la même que, dans cette action de déterminer l'objet, le moi réfléchit sur soi, cette action est suspendue, interrompue. Cette interruption est un acte de sa spontanéité absolue; elle est la condition du sentiment, qui est le produit d'une détermination, d'une limitation actuelle du moi, et de la réflexion sur cette détermination. Comme le moi, dans cet acte, n'a pas la conscience de sa liberté, la limitation est attribuée à la chose, à un nonmoi, et le sentiment se présente comme sentiment d'un objet déterminé, simple.

Par la résexion le moi doit se poser comme moi, comme se déterminant lui-même. Son produit est une intuition, une image de la chose, et non la chose elle-même. La chose est posée comme un produit de la liberté du moi, c'est-à-dire, comme contingente. Si dans cet acte d'intuition le moi avait conscience de sa liberté, l'image serait posée comme contingente relativement au moi; mais actuellement elle est rapportée comme accidentelle à un autre non-moi que celui qu'elle est censée représenter, à un non-moi encore inconnu.

Il faut remarquer la différence entre le sentiment et l'in-

tuition. En tant que l'activité infinie du moi est limitée en un point, il y a sentiment; en tant que cette détermination est réfléchie, il y a intuition. L'intuition comme telle veit, mais elle est vide, et le sentiment a de la réalité, mais il est aveugle. Il s'agit de les combiner de les réunir en un même point, en un même acte. Cela ne peut se faire qu'autant que par l'activité idéale ou par la réflexion, à un premier objet, il en est opposé un second, à celui-ci an troisième. et ainsi de suite. L'activité du moi n'étant pas satisfaite par la réflexion actuelle, le penchant la poussant plus loin sa l'infini, il y a continuellement de nouvelles déterminations, et par conséquent de nouveaux sentiments, de nouvelles intuitions, et par là les sentiments sont distingués entre cux et opposés les uns aux autres : de là le moi, comme activité idéale, est diversement affecté, et se donne la conscience de ses modifications.

Le penchant, en tant qu'il provoque l'activité idéale; devient besoin de détermination réciproque; les sentiments, et par eux les objets, sont opposés, rapportés les uns aux eutres, et ainsi seulement ils sont reconnus pour ce qu'ils sont. L'aspiration infinie se manifeste comme besoin du changement; son objet est toujours une autre chose, opposée à ce qui est présent. Mais elle ne peut se porter vers autre chose qu'autant que ce qui a précédé ait été déterminé par la réflexion. Le moi ne peut avoir à la fois deux sentiments; il ne peut rapporter le second au premier, et l'en distinguer, qu'en élevant celui-ci à l'état d'intuition : ainsi se trouvent toujours, à chaque moment du développement du moi, réunis l'intuition et le sentiment.

Les sentiments sont différents, distincts pour l'observateur de ce développement; mais il s'agit de les poser comme tels pour le moi lui-même, pour la conscience. Cela ne peut se faire que par l'activité idéale. Pour expliquer ce fait de la

<sup>.1.</sup> Grundlage etc., p. 317-327. (OEuvres, t. I, p. 315-322.)

conscience; il faut résoudre ces trois questions : Comment mest posé un sentiment en général? — Comment des sentiments sont ils posés comme réunis? — Enfin, comment sont-ils opposés les uns aux autres?

In sentiment est posé par l'activité idéale. Le moi réfléchit sans conscience sur une limitation, une résistance que
rencontre son penchant à l'action : de la résulte d'abord un
sentiment de soi. Il réfléchit ensuité sur cette réflexion,
c'est-à-dire, il s'y pose comme déterminé et déterminant à
la sois : par là le sentir lui-même devient action idéale. Le
moi sent, ou, pour mieux dire, percoit (empfindet), éprouve
quelque chose, une matière, réflexion par laquelle la chose
devient objet; par la réflexion, le sentiment devient sensation
(Empfindung). Voilà pour la première question.

Pour ce qui est de la seconde, deux sentiments sont synthétiquement unis par l'activité idéale encore. Ils ne peuvent être rapportés l'un à l'autre que par la réflexion sur l'un et l'autre : le penchant de la détermination réciproque ne serait pas satisfait sans cette réflexion; et sans elle, le sentiment serait en général impossible. Si un second sentiment n'était rapporté et opposé au premier, celui-ci ne serait pas posé semme tel.

que l'un n'est déterminé que par l'autre, on ne pourrait résséchir sur l'un, sans en même temps résséchir sur l'aûtre. Or, pour qu'un pareil rapport existe entre deux sentiments, il faut qu'il y ait dans l'un quelque chose qui renvoie à l'autre; et nous avons vu qu'il en est ainsi. L'activité insinie du moi aspire au changement, à un autre, qui est l'objet de l'aspiration, à un autre sentiment qui est, quant à celui qui le précède, accompagné du sentiment de la satisfaction. L'aspiration et la satisfaction sont des corrélatifs, et se supposent mutuellement. Grâce à ce sentiment, le penchant et l'action sont devenus identiques: la détermination à laquelle tend

l'activité, a eu lieu, la tendance s'est réalisée. Maintenant, dans ce sentiment, le moi résléchit sur ce sentiment et sur soi, comme étant à la sois le déterminant et le déterminé, comme entièrement un avec soi : un pareil état du sentiment, peut s'appeler assentiment (Beifall).

Cependant, le moi ne peut poser cette harmonie du penchant et de l'action sans en même temps les distinguer l'un
de l'autre, et il ne peut les distinguer sans poser quelque,
chose par rapport à quoi ils se sont opposés. Or, ce en quoi
le penchant et l'action qu'il provoque, se sont opposés, c'est
le sentiment qui précède leur accord, et qui, par consén
quent, est dissentiment (Missfallen) par rapport à l'assentiment qui suit. Toute aspiration n'est pas accompagnée dans
le moi de dissentiment ou de déplaisir; mais quand elle est
satisfaite, ce à quoi il avait aspiré précédemment lui déplait
et devient insipide (schaal).

Les déterminations internes des choses; qui se continuent à l'infini, ne sont ainsi autre chose qu'une suite de des déplaisir. L'activité du moi poursuit lindéntiaiment cette harmonie de l'aspiration et de l'action, sans pouvoir jamais se satisfaire entièrement : elle tend à l'unité absolue du mois c'est le penchant absolu qui n'a d'autre objet que lui-même, qui n'agit que pour agir, en se déterminant absolument par soi et pour soi, avec liberté 1.

« L'action dont il s'agit ici, dit Fichte en sinissant, est, comme toujours, une activité tout idéale,, ayant lieu par pure représentation. L'action même que nous exerçons sur le monde sensible, auquel nous croyens, ne nous appartient pas autrement. »

Dans une seconde exposition de la même époque<sup>2</sup>, que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlage etc., p. 327-335. (OEuvres, t. I, p. 322-328.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundriss des Eigenthumlichen der Wissenschaftslehre, etc. Précis de la théorie de la science, quant à la faculté théorique; 1795. (OEuvres complètes, t. I, p. 331-411.)

notis n'analyserons pas, Fichte fait, d'après sa méthode, spécialement la déduction de la sensibilité et de l'intuition, et fl'termine ainsi cet exposé: «Kant, dans sa Critique de la réflexion où le temps, l'espace et une variété de choses sensibles sont déjà présents dans le moi et posés pour le moi. Ce que Kant admettait comme donné immédiatement, nous l'avons déduit à priori et véritablement posé dans le moi. Par la même le caractère propre de la Théorie de la science se trouve indiqué: nous avons, quant à présent, conduit le fecteur au point où Kant le prend!»

"Quelques changements que Fichte ait pu apporter par la suite dans l'exposé de sa Théorie, elle est rémarquable sur tout sous sa première forme, forme naïve, par laquelle elle appartient véritablement à l'histoire, par laquelle sa philosophie se place chronologiquement et organiquement entre telle de Schelling et de Hegel. Comme l'a dit M. Michelet qui a Théorie de la science, celle que nous vénons d'analyser autant qu'une telle couvre peut l'être, est une mervelle de dialectique rigoureuse et inflexible, qui ne peut se etimparer qu'a la Critique de la raison pure de Kant et à la Loyique de Hègel; entre lesquelles elle occupe le milieu dans ce grand mouvement de la pensée allemande qui se termine à Hegel.

C'est pour cela que nous avons accordé une si grande place à l'analyse de cet ouvrage : la est la véritable pensée de l'ichte sur les principes et la nature de la science; la elle se présente dans toute sa surcérité: Il a pu depuis l'étendre, la compléter, l'interpréter, et par la même la modifier; car en philosophie nulle doctrine ne peut se compléter et s'étendre sans en même temps se modifier; mais il n'a jamais entendu renier cette œuvre, ni la retirer

<sup>1</sup> Geschichte der letzten Systeme der Philosophie, t. I, p. 493.

même en partie. Dès 1797, il est vrai, dans une lettre à Reinhold, Fichte reconnaît que son premier exposé de la Théorie de la science est très-imparfait quant à la forme, et qu'elle pouvait être présentée autrement; mais encore, en 1806, il la déclare bonne et suffisante pour le fond, et il affirme qu'il ne professera jamais d'autre doctrine.

CHAPTRE V. CHAPTRE V.

Le moi absolu, dit Fichte, n'est évidemment pas l'individu. Celui-ci doit être déduit du moi absolu ; tel sera l'objet de, son ouvrage sur le droit naturel ou philosophique. Un être fini ne peut se concevoir que dans une sphère d'êtres sensibles sur une partie desquels il exerce une causalité, tandis, qu'il est avec les autres dans un rapport d'action, réciproque, et c'est par là qu'il s'appelle individu. Les conditions de l'individualité sont les droits. En se posant comme individualit se pose en même temps une sphère d'action, Excepté comme philosophes, et comme poëtes; nous considérons tount jours dans, la vie comme individus, et nous nous placons au. point de vue pratique. Ce point de vue est celui du réalisme : il existe hors de nous, indépendant de nous, un monde que. nous ne pouvons que modifier par notre action sur lui set. c'est par la que l'idéalisme satisfera aux besoins du sens commun 3. Jacobi, à qui ces paroles étaient adressées, et qui était, le représentant du sens commun, ne dut pas être satisfait de cette déclaration, et ne pas comprendre comment un monde, qui théoriquement n'existe pas hors de moi, peut tout à coup.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fichte, Nachgelassene Werke, t. III, p. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre; 1796. OEuvres, t. III, p. 1-385.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lettre à Jacobi, dans la Correspondance de Jacobi, t. II, p. 208.

prendre de la consistance; considéré du point de vue practique.

Le droit naturel commence par la déduction du droit; lequel suppose celle de l'individualité du moi; et celle de sa sphère d'action.

L'être raisonnable ne peut se poser comme tel avec conscience de soi, sans se poser comme individu, c'est-à-dire, comme un de plusieurs êtres raisonnables, qu'il pose en même temps qu'il se pose lui-même. Je ne m'attribue pas toute la liberté du moi absolu; elle se partage entre tous les êtres raisonnables et libres. L'idée de droit, idée primitive de la raison pure; à donc peur objet une communauté entre des êtres libres! Fichte la déduit ainsi:

d'une faculté de libre action; il pose et détermine hors de lui un monde sensible qui suit l'objet de son action. Mais le catactère de l'objet est de faire concevoir la libre activité du sujet bottime arrêtée, comme suspendue par lui : en d'autres termes, le sujet est sollicité par l'objet à une action determilites Cette sollicitation à l'action en est la matière, et une action libre sur elle par l'être raisonnable, est la fin, le but de celui-ci! Cette sollicitation n'est nullement nécessitation! dans le même sens qu'un effet est nécessité par sa cause. Il faut d'abord que la sollicitation soit comprise par le sujet. La cause de la sollicitation posée hors du moi ; suppose donc au moins la possibilité d'être comprise par le sujet; sans quoi elle est sans but. La convenance de la sollicitation dépendpar conséquent de l'entendement, de la liberté de l'être auquel elle s'adresse. Cette cause doit donc avoir elle-même lesnotions de raison et de liberté, être par conséquent ellemême une intelligence, un être raisonnable. Le sujet,

<sup>1</sup> Naturrecht, introd., SS 1-2.

comme individu libre, se détermine par la sphère dans laquelle, parmi les actions données comme possibles, il en a choisi une, et suppose hors de soi un autre individu; déterminé lui-même par une autre sphère dans laquelle il a choisi son action. Or, par là que chacun se maintient librement dans les limites de sa sphère actuelle, ils se reconnainsent réciproquement pour des êtres raisonnables et libreau Ge rapport d'une action réciproque déterminée par l'intelligence et la liberté entre, des êtres donés de raison, d'après lequel chacun limite sa propre liberté par l'idée de la diberté d'un autre, sous la condition de la réciprocité, slappelle la mapport de droit, et la formule qu'on vient d'énoncer exprime le principe du droit.

Après avoir ainsi déduit la notion de la personne, il faut déterminer, d'una manièra plus prédise sa sphère d'action. Ainsi que le peintre jette pour ainsi dire d'avance sur la toile la figure qu'il va dessiner et peindre, ainsi le moi individuel congoit d'abord et pose sa sphère comme une partie du monde. Le, moi, se concavant comme actif, considère son activité comme. un trage de lignes, comme étendue pure : la sphère devient ainsi de l'étendue, condition commune du temps et de l'espace. La sphère déterminée et finée, est étendue dans l'espace, corps matériel et circonscrit. C'est dans les limites de cette sphère que la personne est cause immédiatement agissante par la volonté. Bien que modifién par la volonté de la personne, la matière doit néanmains resten entière, ce qui ne peut avoir lieu que par le seul changement de position des parties entre elles: Ce qui est ainsi considéré comme une partie de la sphère matérielle, en est un membre, un article; le corps vu ainsi est articulé; le corps à la durée et à l'identité duquel nous attachons celle de notre personnalité, est notre corps. La personne ne peut s'attribuer un corps, sans

and the first recognition of the appropriate the

<sup>· ...</sup> Là même, t. I, p. 4-38. ·

selpeser comme étant, sous l'influence d'une autre personné hors d'elle delle ne peut se poser avec consolence; ni manifester sa liberté, à moins de poser une action au dehors qui vienne détruire une partie de son activité. Gette action extérieure produit dans l'organe une modification, et est librement représentée à imitée par la personne : c'est de cette manière que le derps articulé de l'homme est sensibilité, sensuité Qu'il dépend de ma liberté de subir une influence, bupbien je ne pais m'empêcher de recevoir l'influence. Dans ce dérnier cast je suis obligé de poser hors de moi comme la copolition de la suspension du libre mouvement dans pour corps , une matière solide et tenace, et la matière par laquelle mon corps résiste à son influence est l'organe tofétieur, mos qu'il de manifere par laquelle mon corps résiste à son influence est l'organe tofétieur, mos qu'il de manifere par laquelle mon corps résiste à son influence est l'organe tofétieur, mos qu'il de manifere par laquelle mon corps résiste à son influence est l'organe tofétieur, mos qu'il de manifere par la que le mon corps résiste à son influence est l'organe tofétieur, mos qu'il de la manifere par la que le mon corps résiste à son influence est l'organe tofétieur, mos qu'il de la manifere par la que le mon corps résiste à son influence est l'organe tofétieur, mos qu'il de la manifere par la que le mon corps résiste à son influence est l'organe tofétieur mos qu'il de le l'homme de l'est l'enace de l'enace de

Pour expliquer l'action dibre des personnes les unes sur les autres par le moyen de leurs corps; il faut admettre une matière plus sensible. Déjà, par sa seule présence dans l'espace et sa forme extérieure; mon corps doit agir sur les autres de telle sorte obe tout être raisonnable soit tenu de me considener et de me traiter comme son semblable. Cette settion du porpsin'esti pus encore i une activité personnelle par le corps. Oche-ci s'exerce par la vue et la parole, organe superieur par le moven des matières subtiles de l'air et de la humière Dunison-état de dénuement et de faiblesse au moment de la naissancel par le défaut d'instinct, par sa marche idroite et élevée, etc. : l'homme prouve qu'il n'est pas l'élève de la nature. Tous ses ouvrages, la nature les produit achevés relle n'arretiré sa main que de l'homme seul, et par la elle l'adresse à lui-même. L'éducabilité, la perfectibilité est le caractère de l'humanité. C'est ce qui fait la dignité de la forme humaine, et force chacun à la respecter. Chacun recomaît dans son semblable un être libre; chacun doit borner son action sur l'autre à l'influence par l'organe supérieur, et limiter sa liberté sur celle d'autrui. La liberté d'action qui

ne respecte pas cette liberté dans les autres, n'a plus aucun droit à être respectée elle-même <sup>1</sup>.

Abordant la théorie des droits même, Fichte la divise en trois parties.

La première traite des droits primitifs (Urrechte), qui sont renfermés dans la notion même de personnalité; — la seconde du droit de coercition, par lequel chacun est autorisé à faire respecter ses droits primitifs; la troisième du droit public. Le soin de garantir à chacun ses droits est confié pour tout l'avenir à un tiers puissant qui possède la confiance de tous.

I. Le droit primitif est le droit de la personne de n'être dans le mondé sensible jamais que cause, de n'y être jamais un simple effet. Relativement au monde sensible le corps est le moi; il faut qu'il soit lui-même la cause dernière et absolue de sa détermination à l'action. La personne a le droit de demander que dans sa sphère d'action, dans son monde, tout demeure tel qu'elle l'a posé et reconnu, parce que son activité se règle sur sa connaissance. C'est de là que Fichte prétend déduire le droit de propriété. La partie du monde sensible primitivement soumise à mes fins, est ma propriété. Ensuite la personne veut devenir cause dans le monde sensible; pour cela il est nécessaire que l'avenir lui soit assuré. Le droit primitif renferme en conséquence d'abord le droit à la continuation de la liberté absolue et de l'inviolabilité du corps, et ensuite le droit à la continuation de notre libre action sur le monde sensible en général<sup>2</sup>. L'homme a un droit aux conditions sans lesquelles il ne peut faire son devoir.

La question est maintenant de savoir jusqu'à quel degré chacun doit limiter l'exercice de sa liberté dans l'intérêt de la liberté d'autrui. Tout rapport de droit entre des personnes déterminées dépend de leur reconnaissance réciproque l'une

<sup>1</sup> Naturrecht, t. I. p. 55-100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Naturrecht, t. I, p. 151-140.

par l'autre. Ce que je dois à un autre se règle sur ce qu'ilreconnaît me devoir en retour. Là où j'aperçois un corpehumain, je suis exclu avec men action de l'espace qu'il
occupe. Tous les objets qu'on sait être soumis aux fins de
chaçun, sont inviolables à condition qu'il y ait réciprocité.
Pour cela est nécessaire une déclaration de possession. Si
le, même objet est réclamé par deux personnes, la décision
doit être déférée à l'État!

II. Du drait de coercition. Un rapport de drait entre plusieurs, dans le domaine du droit naturel, n'est possible que par la bonne soi réciproque. Une sois perdue, cette bonne soi naive ne peut être, rétablie. Alors deviennent nécessaires les lois de coercition et de punition. Leur but est de saire résulter de toute intention illégitime le contraire de ce qu'elle vent, et d'assurer le droit indépendamment de la bonne soi et du sentiment de la justice. La loi de contrainte est l'en pression d'une convention, et une pareille convention suppose l'État. Le maintien du droit naturel, des rapports juridiques ont donc pour condition la société civile soumise à des lois positives 2.

III. Le droit politique. L'objet de la volonté commune et publique est la sûreté commune. Chacun deit subordonner ses fins privées à l'intérêt général. Le problème de toute la philosophie du droit est par conséquent : trouver une volonté qui soit nécessairement l'expression de la volonté commune, ou dans laquelle la volonté privée et la volonté générale soient synthétiquement réunies. Cet accord ne peut se fonder que sur un acte de tous, fait d'une manière expresse, dens un temps donné et possible seulement par une libre détermination de soi, en un mot, sur un contrat social. En déclarant la volonté actuelle valable pour tout l'avenir, la volonté présente devient loi. Cette volonté commune, formulée

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Naturrecht, t. I, p. 142-160.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, t. I, p. 165-178. TOME II.

et fixée dans la loi, doit être armée d'une puissance auprès de laquelle toute puissance particulière soit infiniment petite, la puissance de l'État. La conservation du pouvoir coercitif a pour condition une action continue. Pour cela il est nécessaire que dans l'administration du droit il ne soit pas en même temps juge et partie. Le pouvoir exécutif, et le pouvoir de surveillance, que Fichte appelle l'éphorat, doivent être séparés. Ces éphores, élus périodiquement par le peuple, doivent avoir le droit, dans le cas d'une injustice exercée par le pouvoir exécutif, de convoquer la nation, et de suspendre en même temps le pouvoir exécutif de ses fonctions. Ensemble toutes les dispositions qui règlent les rapports des pouvoirs, forment la constitution.

Fichte traite ensuite avec plus de détail de chacun de ces trois points qui constituent la philosophie politique, le contrat social, la législation, la constitution.

1. Du contrat social. Il est nécessaire que tous se soient accordés avec chacun et chacun avec tous sur la matière de la possession. C'est là à la fois l'occasion et la première partie du contrat. Comme la propriété de chacun n'est respectée de tout autre que tant qu'il respecte lui-même celle d'autrui, chacun donne sa propriété pour gage de son respect pour la propriété de tous. C'est là le contrat de propriété. En second lieu, chacun s'engage envers tous et envers chacun à les protéger dans leur possession, à condition qu'ils le protégeront à leur tour dans ses droits: c'est le contrat de protection réciproque. La seule entrée de chacun dans la société emporte le contrat de protection. Par là se forme une unité d'intérêts, un système de volontés individuelles se concentrant en une volonté unique. Ainsi l'État unit les individus que la nature avait séparés. La raison est une, et son expression dans le monde sensible est une aussi.

<sup>1</sup> Naturrecht, t. I, p. 179-225.

L'humanité est un tout organique de la raison. La nature ne produit que des individus indépendants. L'État produit par la nature elle-même, réunit les individus par masses, jusqu'à ce que la moralité réunisse l'humanité tout entière. Tous les individus contractent avec tous pour former un tout : c'est le contrat d'union. Dans un tout organique, chaque partie conserve à chaque instant le tout. Ainsi dans l'État chacun garantit le tout de tout ce qui lui appartient, et se soumet au tout comme souverain : c'est le contrat de soumission. Que chacun se maintienne ce qu'il doit être selon le contrat qui constitue le tout, et par là-même il maintient le tout autant qu'illiest en lui. Le sontrat de soumission suppose un souverain et un pouvoir exécutif.

2. De lu législation civile. Toute organisation sociale raisonnable suppose que chacun puisse vivre de son travail. Chacun s'engage à faire son possible pour vivre à l'aide des droits que le contrat social lui assure, et en retour le société dri promet de venir à son secours, dans le cas que; en se renfermant dans les limites légales, il n'aurait pas assez de quoi subsister. Le contrat social implique par conséquent une assurance mutuelle contre la misère 2. Fichte entre ici dans de grands détails sur les diverses classes de la société; sur celles qu'il appelle productrices, parce qu'elles tirent de leur nature même des produits immédiats, sur les classes industrielles, le commerce, etc. Il déduit les corporations, l'échange, l'argent, la maison, les domestiques, et, comme dit M. Michelet?, jusqu'à la malle que j'ai confiée à la poste. Il y a la évidemment un abus de déduction philosophique, un luxe de raisonnement fort inutile.

Arrivé à la déduction du Code pénal, Fichte enseigne une doctrine très-différente de celle de Kant, qui, comme on l'a

<sup>1</sup> Naturrecht, t. II, p. 7-26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, t. Ц, p. 30-33.

<sup>3</sup> Geschichte der letzten Systeme der Philosophie, t. I, p. 503.

vu, veut que la justice ne soit que de la justice. Selon Fichte; tout délit entraîne au fond la déchéance du droit de citoyen, et il n'admet la faculté de faire expier son crime au coupable autrement que par l'exclusion de la société, que sous la condition que la sûreté publique n'en soit pas menacée. Il considère les peines comme un moyen de maintenir la sûreté et l'ordre public. Elles sont surtout inscrites dans la loi pour prévenir les crimes. Ainsi le principe de l'utile serait le principe de la justice. Selon M. Michelet, c'est à Fichte que se rattache cette école de criminalistes, qui ne voit dans l'État qu'une institution de police ayant peur but exclusif de garantir la propriété et les personnes?

3. Quant à la constitution, Fichte préfère la monocratie, là où le peuple n'est pas encore habitué à respecter la loi pour elle-même, et la forme républicaine avec des magistrats électifs, là où règne le respect de la loi. Tout en reconnaissant cette dernière forme de gouvernement pour la plus rationnelle, il en fait dépendre l'introduction de l'esprit public des peuples 3. Le principe de sa police est de prévenir les crimes plus que de les punir 4.

#### CHAPITRE VI.

#### LA MORALE 5.

Dans l'introduction à la morale, Fichte cherche à déduire la philosophie pratique de son système général<sup>6</sup>.

Le problème général de la philosophie, est d'expliquer comment l'être devient représentation, ou comment l'objectif

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Naturrecht, t. II, p. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Michelet, Geschichte der letzten Systeme, t. I, p. 504.

<sup>3</sup> Naturrecht, t. 11, p. 134-136.

<sup>4</sup> Voir sur le plan de cet ouvrage la note IX.

<sup>5</sup> Das System der Sittenlehre nach Prinzipien der Wissenschaftslehre; 1798. (OEuvres, t. IV, p. 1-365.)

<sup>6</sup> Là même, p. 1-xvi. (Œuvres, t. III, p. 1-12.)

devient subjectif. Or, cette explication est impossible si l'on ne trouve un point où l'objet et le sujet soient identiques. Ce point, selon la théorie de la science, est le moi, l'intelligence, la raison.

Cette identité absolue du sujet et de l'objet n'est point un fait immédiat de la conscience, et ne peut se reconnaître que par le raisonnement. Toute conscience réelle suppose la distinction du sujet et de l'objet. Je n'ai conscience de moi qu'en tant que je me distingue de l'objet de la conscience.

Le sujet et l'ohjet sont considérés comme identiques dans la connaissance, lorsque le sujet est déterminé par l'objet. La démonstration de cette identité est le problème de la philosophie théorique. Lorsqu'au contraire l'identité est considérée comme résultant de l'action du sujet sur l'objet, je me conçois comme agissant, et l'identité envisagée de ce point de vue est le problème de la philosophie pratique.

Je me trouve agissant dans le monde sensible : par là commence toute conscience; et sans cette conscience de mon activité, il n'y a pas de conscience de soi, et par conséquent pas de conscience de rien d'autre que moi... Le suiet de la conscience et le principe de l'activité sont identiques. Dans la seule forme du savoir en général est posée la conscience de moi-même comme d'un être actif.... Je me pose comme actif, cela veut dire que je distingue en moi quelque chose qui sait et une force réelle, qui comme telle ne sait pas, mais est. Le sujet qui sait et la force qui est sont identiques, un seul et même être. Le savoir et l'être ne sont pas distingués comme existant séparément hors de la conscience; ils sont distingués seulement dans la conscience, dont cette distinction est la condition. Il n'y a d'être que relativement à une conscience, de même qu'il n'y a de savoir que relativement à ce qui est.

Le résultat de cette déduction est que le principe absolu de toute conscience et de toute existence est activité pure. Selon les lois de la conscience, et principalement selon la loi fondamentale, d'après laquelle le principe actif ne peut être perçu que comme sujet-objet, cette activité apparaît comme action au dehors. Mais tout en elle, hors elle-même, est phénoménal: il n'y a de vrai, de réel que le principe de l'activité, l'activité elle-même. Cette activité absolue, comme causalité déterminée par elle-même, est liberté.

La morale de Fichte est divisée en trois chapitres. Le premier présente la déduction du principe de la moralité d'après la théorie de la science; le second traite de la réalité et de l'application de ce principe; le troisième expose la morale proprement dite.

## I. Déduction du principe de la moralité.

Nous n'indiquerons que les points principaux de cette déduction longue et sort compliquée.

L'homme trouve en lui une obligation morale absolue et catégorique, et, en tant que cette obligation résulte nécessairement de la nature même de l'homme, cette nature est sa nature morale. On peut se contenter de considérer cette obligation comme un fait, et s'y conformer sans la raisonner; mais on peut aussi vouloir remonter à la source de ce fait, et se rendre compte de son origine. La philosophie morale a pour objet cette explication de la nature morale de l'homme, la déduction du principe de la moralité.

Le premier problème à résoudre pour cela est celui-ci. Se penser soi-même comme soi-même, c'est-à-dire, sépa-rément de tout ce qui n'est pas nous. La solution de ce problème est celle-ci: Je ne me trouve moi-même que dans ma volonté, comme voulant; se trouver voulant, c'est se reconnaître pour une substance qui veut. La pensée est la conscience purement subjective. La conscience de soi comme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 1-70. (OEuvres, t. IV, p. 13-62.)

de soi, ne peut avoir lieu que par la volonté. Mais la volonté ne se conçoit que par la supposition de quelque chose de différent du moi, parce que toute volonté réelle est un vonloir déterminé, et ayant un objet. Elle tend à réaliser un objet conçu comme possible, un objet qui soit hors de nous. Par conséquent, pour me trouver moi-même et rien que moi, il faut faire abstraction de cet objet extérieur de ma volonté: ce qui reste alors est mon être pur, volonté absolue, le principe de notre philosophie. Il suit de là que le caractère essentiel et distinctif du moi, c'est une tendance à une activité propre et indépendante, à se déterminer soi-même d'une manière absolue, et sans excitation du dehors. C'est cette tendance qui constitue le moi pris en soi, et sans aucune relation à rien d'extérieur!

Tout ce qui est, n'est qu'autant qu'il est rapporté à une intelligence qui sait qu'il est: tout être suppose une conscience. Le moi n'est que ce qu'il se pose, il n'est que par la conscience de soi. Il doit donc avoir la conscience de cette tendance qui le constitue. Le moi intelligent, se posant comme identique avec la tendance à l'activité absolue, ou la liberté, est un être dont le principe ne peut se trouver dans un autre être encore, mais dans autre chose. Or, il n'y a outre l'être autre chose que la pensée: l'être, par conséquent, qui est le produit de la liberté, aura son principe dans la pensée, dans l'idée. La pensée n'est pas posée comme quelque chose de substantiel, mais comme activité, comme mouvement de l'intelligence?. Cette causalité par la seule pensée est, comme force-action, une faculté pure, activité pure sans consistance et sans fixité.

La tendance se maniseste nécessairement comme impulsion (als Anstoss), agissant sur le moi pris objectivement.

Ajentons l'intelligence à cette impulsion par laquelle se ma-

<sup>1</sup> Méne ouvrage , p. 1-24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ceciest à noter comme point de départ du système de Hegel-

nifeste la tendance; mais si l'on conçoit l'intelligence comme dépendante de la qualité objective, l'impulsion sera accompagnée d'un désir, l'action d'une résolution. Toutesois cette impulsion n'a rien de mécanique, n'est pas une contrainte, puisque le moi a soumis son activité à l'empire de l'idée, et que l'idée n'est déterminable que par soi 1.

De cette manifestation de l'impulsion ne résulte pas un sentiment, comme on pourrait s'y attendre. Le sentiment en général est la relation immédiate de ce qu'il y a d'objectif dans le moi à ce qu'il y a de subjectif, de son être à la conscience, le point de réunion de l'un et de l'autre, en tant seulement que le subjectif est considéré comme dépendant de l'objectif, tandis que la volonté est le point de réunion de l'un et de l'autre, en tant que l'objectif est considéré comme dépendant du sujet.

Le moi comme intelligence est immédiatement déterminé par l'impulsion. Or, une détermination de l'intelligence est pensée; il résulte donc de la manifestation de l'impulsion une pensée qui n'est déterminée que par elle même. Elle n'est déterminée ni par un autre être, ni par une autre pensée. C'est une conscience immédiate, une intuition intellectuelle; c'est le principe absolu de notre être, notre essence même. Notre essence est conscience, conscience déterminée. C'est ce qu'il faut encore démontrer.

Le moi tout entier est déterminé par l'impulsion de l'activité absolue, par sa tendance à l'activité absolue, et c'est cette détermination qui est le contenu de la pensée. Mais comme le moi tout entier ne peut se comprendre, on ne peut le saisir que par approximation, par la détermination reciproque du subjectif par l'objectif, et de l'objectif par le subjectif. Si d'abord on conçoit le subjectif comme déterminé par l'objectivité, l'objet relativement au sujet étant quelque chose d'absolu, de permanent, on voit que la pensée sera

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 24-44.

immuable, nécessaire, d'où il résulte que l'intelligence s'impose à elle-même la loi d'une activité propre et absolue. Si ensuite on conçoit l'objet comme déterminé par le sujet, on verra que le moi se concoit comme libre. On arrive ainsi, en combinant les deux résultats, la loi nécessaire d'une part et la liberté de l'autré, à l'idée d'une législation que le moi s'impose à lui-même; la loi se manifeste sous la condition de la liberté, et la liberté comme soumise à la nécessité de la loi. La loi et la liberté se déterminent réciproquement : elles sont ensemble une seule et même pensée. La nécessité de la loi n'est pas une nécessité réelle; elle est devoir (ein Sollen, debere). Pour ce qui est du contenu de la loi, elle n'impose qu'une indépendance absolue, une détermination absolue par soi. Le moi ne doit être déterminé que par luimême : tel est le principe suprême de toute moralité. La raison est pratique en soi, en ce qu'elle détermine par ellemême sa propre fin 1.

D'après cette déduction le principe de la moralité est la pensée nécessaire de l'intelligence qu'elle doit déterminer sa liberté, absolument et sans exception, d'après l'idée de l'indépendance ou de l'autocratie. — C'est une déduction plus subtile de l'autonomie de Kant.

## II. Déduction de la réalité et de l'application de ce principe<sup>2</sup>.

Cette déduction aura à établir les propositions suivantes: L'être raisonnable qui, d'après ce qui précède, doit se poser lui-même comme absolument libre et indépendant, ne le peut faire sans en même temps déterminer son monde théoriquement. Déterminer le monde par la pensée, et se penser soi-même, c'est un seul et même acte, absolument une seule et même pensée: ce sont les parties intégrantes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 44-62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 71-202. (Œuvres, t. IV, p. 63-156.)

d'une même synthèse. La liberté est un principe théorique. La liberté, qui est en même temps un principe pratique, exige que cette détermination du monde par la pensée se maintienne et s'achève. Le principe de la moralité est à la fois un principe théorique, qui se donne à lui-même la matière de la loi, ou détermine son objet, et un principe pratique, qui donne à la loi sa forme, la forme du commandement. La loi pratique de la liberté pourrait s'exprimer ainsi : Agis d'après ta connaissance des fins primitives des choses. Tout homme est libre, est une proposition théorique; de la le commandement : tu traiteras tout homme comme un être libre. Les choses que nous avons posées hors de nous ne sont au fond que nos idées; de là l'harmonie entre la détermination théorique des choses et les commandements que nous nous adressons à leur égard. La raison de l'accord des phénomènes avec notre volonté est l'accord de notre volonté avec notre nature: nous ne pouvons que ce à quoi nous pousse notre nature. Cette impulsion de notre nature n'est pas la loi morale; mais celle-ci ne peut rien commander dont l'objet no soit dans la sphère de cette impulsion 1. ...

Pour déduire la réalité du principe de la moralité, il faut en déduire l'objet et la sphère d'action. Pour cela il faut déduire d'abord l'objet de notre activité en général, et ensuite la causalité réelle de l'être raisonnable. Quant au premier point, Fichte commence par établir cette proposition : «l'être raisonnable ne peut s'attribuer aucune faculté sans concevoir en même temps hors de lui quelque chose à quoi cette faculté se rapporte.» Il ne peut donc s'attribuer la liberté sans concevoir des actions déterminées comme possibles par la liberté; et il ne peut concevoir aucune action comme réelle sans admettre hors de lui quelque chose qui soit l'objet de cette action 2.

<sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 71-88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 89-99.

Il est impossible de concevoir la faculté de la liberté sans se représenter quelque chose d'objectif. Il y a donc hors de nous, posée hors de nous par la pensée, une matière à laquelle l'activité se rapporte, et qui peut être modifiée à l'infini. La pensée primitive de la liberté est nécessairement accompagnée d'un vouloir réel; l'être intelligent ne peut s'attribuer la facolté de la liberté sans se reconnaître une volonté libre, et il ne peut se trouver une volonté réelle par laquelle sa liberté est appliquée, sans s'attribuer en même temps une causalité réelle hors de lui. Enfin, il ne peut s'attribuer une pureille causalité, sans la déterminer d'une certaine manière, d'après la propre notion de cette causalité.

"L'activité pure ne peut être déterminée en soi ; elle ne peut l'étre que par ce qui lui est opposé, par ses limites. Ces limites ne peavent être perçues que dans l'expérience sensible. Comme objet de l'intuition sensible, cette limitation est diversité, variété de matière. Or, comme le moi, pour être posé commé actif; deit se sentir limité; il est posé comme reculant, comme rompant une variété de matière résistante; c'esta-dire, on lui attribue une causalité dans un monde sensible. Notre existence dans le monde intelligible est la loi morale, dans le monde sensible elle est action réelle : le point où les deux existences se réunissent, est la liberté comme faculté absolue de déterminer l'action par la loi. Le plus souvent nous ne pouvons réaliser immédiatement notre but par notre volonté, et nous sommes obligés de nous servir pour cela de certains moyens déterminés d'avance et sans notre concours : nous n'arrivons à nos sins que par une série de sins secondaires ou intermédiaires. Entre le sentiment d'où je suis parti avec la volonté, et le sentiment auquel je tends en définitif, s'interposent d'autres sentiments. Mais tout senti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, 99-120.

ment est une expression des limites qui me sont posées, et par ma causalité, par mon action, je recule chaque fois ces limites; de telle façon que cette extension de mon activité réelle ne peut s'opérer que progressivement. Ma causalité apparaît donc comme une diversité d'action continue, commeune série continue d'efforts et de sentiments. Or, notre activité comme telle est une, identité absolue, et elle ne peut être caractérisée que relativement à la résistance qu'elle rencontre. Par conséquent, cette diversité d'action est une variété dans la résistance, dont la série n'est point posée par la pensée. Cette série de moyens est donc à considérer ellemême comme une limitation de mon action; car mon activité ne tend directement qu'à la fin, et ne veut les movens que pour y arriver. Les points de départ de notre causalité réalisée, et comme objet de l'intuition, sont dans notre corps articulé; à chaoun de ces points s'en rattachent d'autres, et ainsi à llinfini.

Il faut maintenant examiner de plus près la nature de ces objets déterminés, disions nous, sans notre concours; indépendamment de nous. A cette fin, Fichte, démontre la proposition suivante: l'Étre raisonnable ne peut s'attribuer à lui-même aucune action sans présupposer une certaine action des objets qui y corresponde. La connaissance et l'activité se déterminent réciproquement dans la synthèse absolue de la conception de la fin et de la perception d'une volonté de cette fin. L'être raisonnable n'a une connaissance que par suite d'une limitation de son activité; mais, d'un autre côté, il n'a de l'activité que par suite d'une connaissance. La connaissance et l'activité sont posées comme identiques dans la volonté. Il faut justifier cette synthèse. L'impulsion à l'action n'étant autre chose que l'activité conçue objectivement, et l'intelligence déterminée par autre chose que sa propre ac-

<sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 125-154.

tivité étant un sentiment, le sentiment primitif de cette impulsion est précisément le moyen synthétique dans lequel. avec l'activité, est posée la connaissance, et réciproquement ayec la connaissance l'activité: l'impulsion se montre ainsi comme notion de la fin, librement concue. Le sentiment et l'impulsion manquent de liberté; la pensée et l'action sont libres. Je puis me déterminer d'après l'impulsion ou contre elle: c'est toujours moi qui me détermine. Quant à la substance de sentiment et l'impulsion, la pensée et l'action sont identiques. L'impulsion et la loi morale sont toutes deux le moi pris objectivement; matériellement elles se distinguent en ce que la loi n'est point déduite de la nature déterminée de l'impulsion, mais seulement de sa forme, de la forme de l'impulsion comme venant du mois de l'indépendance absolue, de l'autonomie du moi, tandis que dans le sentiment de l'impulsion est présupposé un besoin matériel déterminé: Quant à la forme, elles se distinguent en ce que la loi morale ne s'ampose pas avec une nécessité physique comme l'impulsion , qui ne se rapporte pas à la liberté comme la loi:

Le système des impulsions ou des penchants et des sentiments est donc à concevoir comme nature, comme notre nature. A ma nature propre est opposée l'autre nature hors de moi, et en même temps ma nature est fondée sur tout le système de la nature entière. Ma nature, en tant qu'elle consiste dans l'impulsion, est considérée comme se déterminant par elle-même; mais la nature, comme être opposé à la liberté, ne peut pas se déterminer par la pensée; elle est déterminée par son essence et nécessairement. Ma nature est déterminée à recevoir une impulsion, par l'ensemble déterminé de toute la nature. A chaque partie de la nature n'est laissée par les autres parties qu'une certaine quantité de réalité, et chaque partie ne conserve, pour le reste de la réalité qui lui manque, qu'une impulsion. L'impulsion qu'éprouve chaque partie est le résultat de l'état déterminé

de toutes les autres parties. Chaque partie pout redevenir un tout; la nature est ainsi un tout organique. L'impulsion naturelle, est le lien de la liberté et du mécanisme de la nature, et c'est par ce médium seul que nous peuvons expliquer la causalité de la liberté dans la nature. Ainsi sont conciliées la nécessité et l'indépendance. Dans un tout erganique, l'impulsion ou le penchant et la réalité s'épuisent réciproquement, se compensent. Chaque partie tend à satissaire au besoin de toutes, et toutes, à leur tour tendent à satisfaire au besoin de chacune. Chaque partie de la nature tend à combiner son être et son action avec l'Atre et l'action de quelque autre partie. Cette tendance s'appelle l'instinct plastique (den Rildungstrieb), pris dans un sens actif et dans un sens passif (car c'est à la fois la faculté d'imprimer des formes et dien regevoir. Cette faculté d'organisation est univenselle, et inhérente .. essentielle : à toutes les parties par tous les éléments. Ce qu'on appelle un tout naturel peut donc s'appeler un produit organique de la nature. Pour le produirey de certains éléments de la nature ent réuni leur être et leur action en un seul et même être, en une seule et même, action. Moi-même, jo suis un pareil produit organique. Autantil est certain que je suis, autant je suis obligé d'attribuer à la nature une force de causalité, car moi-même je ne puis me concevoir que comme son produit.

Voici maintenant ce qui résulte de ce qui précède quant à la nature de l'impulsion à l'action, ou quant à ce que Kant appelle la faculté d'appétition inférieure.

Je me reconnais pour un produit organique de la nature. Or, dans un pareil produit l'essence des parties consiste en un penchant à conserver unies à elles d'autres parties déterminées, et ce penchant, en tant qu'il est attribué au tout, s'appelle l'instinct de la conservation de soi. Ce pen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 154-167.

chant ne tend pas à la conservation de l'existence en général: mais d'une existence déterminée; c'est le besoin qu'éprouve une chose à rester ce qu'elle est. Il me détermine à rapporter à moi certains objets de la nature. Mais ce désir de me conserver n'est pas déterminé par un attrait qu'un objet exercerait sur moi, elle ne part point de l'objet. Ce ne sont pas les mets placés devant moi qui produisent la faim. L'impulsion, réfléchie, produit le sentiment d'un besoin et la tendance à le satisfaire : nous en avons conscience : le sentiment du besoin réfléchi, à son tour, est déterminé objectivement, rapporté à un objet, qui dès-lors est désiré, devient l'objet de l'appétition : de là ce qu'on appelle la faculté d'appétition inférieure.. Comme l'appétition tend à m'assimiler les objets. je dois être moi-même dans l'espace, matière par conséquent, et mon corps est l'instrument immédiat de ma volonté: L'avpétition nestend qu'à se satisfaire; et la satisfaction d'un besoin pour elle-même, s'appelle jouissance; le plaisir en est l'unique fin. En tant que l'homme ne tendequ'au plaisir e il est dans la dépendance des objets de son appétition. Mais la raison tend à se déterminer absolument par elle-même, et cette tendance réfléchie constitue la faculté d'appetition supérieure, la tendance à se déterminer soi-même à l'activité pour la seule activité, ce qui est contraire à la jouissance : ce qui exclut toute jouissance.

Cependant mon penchant comme être naturel, et ma tendance comme esprit pur, sont un seul et même penchant primitif, constitutif de mon essence; mais vu de deux côtés différents, en ce que, dans le penchant naturel, je me conçois comme objet, et dans le penchant spirituel comme sujet, tandis que mon être véritable est l'identité du sujet et de l'objet, sujet-objet. De l'action réciproque des deux penchants dérivent tous les phénomènes du moi. Mais ensemble ils constituent un seul et même moi; ils doivent donc être conciliés, réunis. Pour cela, le penchant supérieur renonce à la

pureté de l'activité, à n'être pas déterminé par l'objet; et le penchant inférieur renonce à la jouissance comme unique in ; de telle sorte que le résultat de leur réunion se trouve être une activité objective, dont la fin est la liberté absolue, finée pendance absolue de toute nature, fin infinie, et qui ne peut jamais être absolument réalisée. Il suit de la que notre problème sera de montrer comment il faut agir pour apprecher le plus possible de cette fin suprême de toute activité.

L'objet de la déduction sont maintenant la liberté et la faculté d'appétition supérieure1. Grace à la synthèse qui précédet le mei se détache de tout ce qui paraît hors de lui; il se possède et se reconnaît absolument pour indépendant. Le moi reflét chissant est indépendant comme tel, et le moi réfléchi est identique avec lui. Ce n'est plus qu'une seule et même personne. Le moi réfléchi en fait la force réelle; le moi réfléchis sant lui donne la conscience. La personne ainsi constituée né peut plus désormais agir que d'après des notions, et comme ce qui a pour raisen d'être une netion, est un produit de la liberten à partir de ce moment, le moi n'agira plus que librement! On pourrait, sans exception, suivre le penchant de la nature. et peurvu qu'on agit avec conscience, on n'en serait pas meins libre formellement. Je me pose comme libre lorsque j'ai conscience de mon passage de l'état indéterminé à un état déterminé. Le moi déterminant et le moi déterminé sotit un seul et même moi, preduit par la réunion du moi réfléchi et du moi réfléchissant, du moi objet et du moi sujet! La conception d'une fin devient immédiatement action et l'action, connaissance de ma liberté. Mais un état indéterminé n'est pas seulement absence de détermination; c'est un état de suspension entre plusieurs déterminations posisibles. Or, on ne voit pas jusqu'ici comment la liberté bail lancerait entre plusieurs déterminations; il n'y a d'autre objet

<sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 168-182.

pour elle que le penchant naturel, et il n'y a pas de raison pourquoi elle ne se porterait pas là où il la guide. S'il y a plusieurs impulsions, la plus forte l'emportera, ce semble. Mais comme l'homme ne peut exister absolument sans tout sentiment moral et sans la conscience de la liberté, il faut qu'il y ait en lui une tendance à la conscience de cette liberté. Or, la condition d'une pareille conscience est un état indéterminé: elle est impossible si le moi obéit uniquement au penchant physique. Il fant donc qu'il y ait une tendance à tirer la matière, l'objet de l'action, de soi-même; et non du penchant naturel : c'est une tendance à la liberté pour ellemême. Cette liberté, je l'appelle la liberté matérielle. Je me conçois comme, soustrait à la puissance du penchant; et cotto résistance, considérée comme essentielle au mei, comme immemente, est elle-même une impulsion, la peut impulsion du moi. L'impulsion naturelle se manifeste comme inclination: l'impulsion pure m'inspire le respect, le respect de moimême. Elle fait mépriser la jouissance comme telle, et n'a d'autre objet que le maintien de ma dignité, qui consiste dans l'indépendance absolue, dans la satisfaction intérioure

Pour mieux nous préparer à la discussion importante qui va suivre, et qui aura pour objet le principe d'une merule applicable, il faut, par une sorte de digression, expesér ici, au préalable, la notion de ce qu'on appelle intérêt.

Il est de fait qu'il y a des événements qui nous sont entièrement indifférents, d'autres qui neus intéressent. L'objet de l'intérêt est ce qui a un rapport immédiat à mes penchants: on sent l'harmonie ou la désharmonie d'une chose avec le penchant. Le penchant fondamental de mon être pur et empirique est la tendance à l'accord du moi primitif, déterminée dans la seule idée, avec le moi réel. Lorsque mén état actuel s'accorde avec ce que demande ce penchant, il y

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 182-189. TOME II.

a satisfaction, plaisita dans le cas contraire, il y a malaise, déplaisinal un et l'autre sentiment sont involontaires Dans l'action qui procède de l'impulsion pure, tendant à déterminende moi empirique conformément au principe de l'actin vité libre absolya, le plaisir est contentement de soi il la déplaisir, qui résulte d'une action contraire cest affliction, mécontentement, Ces deux sentiments dépendent de moi, et cette autre, manière de sentir constitue la conscience morale (das Genissen) at the angle of the control parts at super 1: Fichte, après, cela passe, à la déduction, du principe de la moraledie, was commented in the property and the most find the - Toute volonté réelle tend à l'action, celle-ci porte sur, un ebjet. Mais je ne puis agir sur les objets que solligité par l'impulsion naturelle; toute notion d'une fin possible nise par, conséquent à la satisfaction d'un penchant naturel. C'est bien moitqui veux 1191, non la pature; mais matériellement je ne mis rien vouloir qu'elle ne voudrait aussi. Il n'y a donc pas de liberté quant à la matière des actions. Pour qu'il reste une causalité à l'impulsion pure, il faut que la matière de l'action soit à la fois conforme aux deux impulsions, à gelle de la nature et à celle de l'activité pure. L'intention dans l'action tend à une entière indépendance de la nature , et si néanmoins l'action est conforme à l'impulsion physique, c'est une conséquence des limites qui nous sont posées. Le moi, comme tel, ne pouvant jamais devenir absolument indépendant in ne peut qu'y tendre sans cesse par une progression infinie. Il faut donc qu'il, y ait une série d'efforts que le moi puisse considérer comme, une approximation vers l'indépendance absolue. Cette série d'actions est déterminée à l'infini, dans, l'idie de cette fin suprême de toute activité; on peut donc savoir en chaqué cas ce que commande l'impulsion de notre nature supérieure. Cette série peut être appelée la dest

<sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 189-202, and a marine who a singer t

tinatibit morale de l'être intelligent fini. Le principe de la morale peut donc se formuler ainsi : Remplis en toute ocepsibil ta destination. Ce qui à chaque moment est conforme à notre destination morale, est en même temps demandé par le penchant naturel; mais tout ce qu'il demande n'y est pas conforme. L'impulsion morale est donc un penchant mixtel Je ne dois agir que lorsque j'ai la conscience qu'il y a un devoir à remplir. Les instincts avengles de la nature, tels que la compassion, la bienveillance naturelle, comme tels mont rien de moral. L'impulsion morale a une causalité dont il faut faire abstraction, car elle commande: sois libre. Par Mdee du devoir absolu l'être intelligent est absolument indépendant; il ne peut répondre à cette idée qu'en agissant settlement par devoir. La condition formelle de la meralité de nos actions, est d'agir toujours selon la conscience que notes avons de nos devoirs. Le critérium absolu de la justesse tle nos convictions morales est un certain sentiment de la vérité et de la certitude : ce sentiment ne nous trompe jamais."Ainsi la morale de Fichte aboutit à la morale du Sentiment

Mons ajouterons encore un mot sur sa théorie de la liberté. Le principe moral nous commande la liberté pour la liberté. Il est évident que ce mot est ici pris dans deux sens différents. D'abord il signifie une activité libre, et ensuite un état objectif de liberté. Nous devons agir avec liberté, ain de déventé libres. C'est en me déterminant par moi-même, d'après les seules inspirations du sentiment de mon devoir, que j'agis avec liberté, et par la même je deviens indépendant de la nature, je deviens véritablement libre. Cette distinction entre la liberté, comme activité, et la liberté comme état, est d'une grande importance pour la solution de cette liaute question de morale.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 198.

# III. Application systématique du principe de la moralité, ou morale proprement dite.

Ce troisième chapitre du système est divisé en trois sections. La première traite des conditions formelles de la moralité; la seconde de la matière de la loi morale, ou du système de nos devoirs. La troisième enfin expose la théorie détaillée des devoirs.

### 1. Conditions FORMELLES de la mordlité de nos actions 1. 11

On a vu que le principe formel de toute moralité est le commandement d'agir toujours selon sa conscience. Ce principe renferme ces deux préceptes : cherche chaque fois à bien comprendre ce qui est ton devoir, à te donner la conscience certaine de ton devoir ; après cela fais ce que tu as reconnu pour tel, et fais-le uniquement par la raison que tel est ton devoir. Le critérium de la justesse de notre conviction à cet égard est un sentiment intime au delà duquel il est impossible de remonter. La condition formelle de la moralité, c'est qu'on ne se décide à l'action que pour satisfaire à sa conscience, et la conscience est la conscience immédiate de notre devoir dans un cas déterminé.

Il n'y a pas par conséquent de conscience erronée 2. La conscience, comme telle, ne se trompe jamais, car elle est la conscience immédiate du moi pur primitif, laquelle ne peut être rectifiée par aucune autre conscience, qui est ellemême juge de toute conviction, et qui juge sans appel. Je ne puis faire aucune action sans m'y déterminer moi-même. Si donc on agit sans consulter la conscience, sans s'être d'abord assuré de sa décision, on agit sans conscience, on est coupable, et l'on ne peut imputer sa faute qu'à soi-même.

<sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 211-271. (OEuvres, t. IV, p. 157-205.)

2 Là même, p. 226.

Précédemment Fichte a dit qu'on ne doit jamais agir qu'après mure réflexion; qu'il n'y a pas par conséquent d'actions indifférentes, que toutes doivent être rapportées à la loi morale, afin que l'on s'assure du moins si elles sont permises 1. Dans les actions les plus indifférentes en apparence, il faut avoir en vue la loi morale.

Le sentiment de la certitude, poursuit Fichte<sup>2</sup>, naît de l'accord d'un acte du jugement avec l'impulsion morale; la condition par conséquent de ce sentiment, c'est que le sujet juge par lui-même. La conscience ne doit donc se régler sur aucune autorité. Agir d'après une autorité, c'est agir sans conscience<sup>3</sup>. Non-seulement une action faite d'après une autorité est sans moralité, mais toute action qui ne procede pas librement de notre propre conscience est péché.

'Mais quelle est la cause du mal dans l'être raisonnable

mais quelle est la cause au mai dans l'etre raisonnable fini "? C'est la une question pleine de difficultés pour l'idéa-

lisme comme pour le panthéisme.

Ce qui en général constitue l'être raisonnable se retrouve nécessairement en tout individu raisonnable, car il n'est raisonnable que par là. D'après la loi morale, le moi individuel et fini doit tendre à devenir la copie fidèle et identique du moi primitif. Or, soumis à la condition du temps, il ne peut se donner la conscience de tout ce qui est primitivement en lui et pour lui, que dans une progression infinie, par un travail successif dans le temps. Or, soumis qu'il est au temps, sa conscience doit commencer par quelque chose, et ce dont il a conscience d'abord, c'est l'impulsion physique ou sensible. En obéissant à cette impulsion, il est libre pour une intelligence hors de lui; mais pour lui il n'est qu'animal. It réfléchit ensuite sur cet état, et par cette réflexion, qui est

<sup>\*</sup> System der Sittenlehre, p. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même , p. 228.

<sup>3</sup> Là mémé, p. 229-231.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Là même, p. 231-271.

toute libre, it s'élève pour ainsi dire au-dessus de lui-même; s'arrache à l'empire de la nature, et se pose comme intelli-gence libre; il acquiert par la la faculté de différer la détermination de soi, de choisir entre diverses manières de satisfaire à ses besoins comme être sensible. Cette diversité de déterminations possibles provient précisément de la réflexion qui suspend la résolution.

La maxime d'après laquelle je choisis entre A, B; C, et me décide pour C, par exemple, est un produit de ma liberté; sans quoi; en me décidant d'après elle, je me serais pas libre. Si donc il y a dans le moi une maxime mauvaise; l'homme en est lui-même la cause. Mais le principe suprême qui découle de la loi morale n'est pas une maxime; car il m'est pas, comme la maxime, le libre produit do moi dudividuelle de la loi morale.

m Au premier degré de la réflexion A'homme devient un anishal prudent, intelligent; il se forme la maxime de la félicité et se détermine sur elle! Cette maxime, bien qu'elle soit le produit de sa liberté, ne peut être autre que ce qu'elle est à moment du développement; mais il n'est pas dans la nécessité d'en rester la. S'il s'y arrête, ce sera sa faute ; il n'est passobligé d'aller plus loin, mais il le doit, il le peut. On pourra dire qu'avec cette maxime il ne peut agir autrement qu'il me fait; la maxime étant donnée, il lui obéit nécessairement, mais la maxime elle-même, et avec elle, le caractère qui en résulte, n'a rien de nécessaire. Ainsi se conçoit la doctrine de Kant qui enseigne que le mal radical est inné dans Phomme, et pourtant un produit de sa liberté; ou plutôti selon Fichte, il n'existe que parce que l'homme ne fait pas usage de sa liberté, en s'élevant librement à un plus haut degré de la réflexion.

Jusqu'ici, cependant, la maxime de la félicité n'est pas encore renversement de la loi, transgression intentionnelle de la loi. L'homme laissé à lui-même avance de plus en plus

dans la conscience de son garactère vénitable, qui est primitivement de tendre à l'indépendance absolue. Il s'élève alors à une tout autre liberté, à l'indépendance de la nature, il s'élève à la liberté, d'une manière incompréhensible, par un ... Ce qu'en appelle un caractère décidé n'est que le produit d'un aveugle désir d'indépendance absolue, qu'il ne faut pas confondre avec ce que veut la loi morale, et quinn'acrien de commun avec la recherche de la jouissance. L'ambitienx , le conquérant, pour arriver à son but, se soumetad tous les sacrificesa il weut dominer pour dominer, et le plaisir qu'il en éprouve n'est nullement le but de ses efforts..., il immodif Si. l'on considère l'homme comme être, physique dette faron de penser a un avantage sur la précédente a qui ne vise qu'à la sensualité; c'est en quelque sorte l'âge héroïque du développement moral, Mais du point de vue de la moralité proprement dite, elle n'a augun mérite. Elle contompte da spurce de la moralité : le pharisien orgueilleux ne vaut pas plus que la pécheur, et il est plus difficile à vorriger, pobque Pour s'élever au-dessus de ce troisième degré , l'homme n'a plus autre chose à faire qu'à se donner, par la réflexion. la conscience claire de cet instinct de l'indépendance qui, dans sa source , est pour ainsi dire le génie de la ventu, mais qui comme instinct aveuele, ne produit qu'un caractère immoral. Panta réflexion, con instinct se transformera en une loi absolument impérative quen une loi d'une causalité déterminée. L'homme sait maintenant ce qu'il deit saire cet pour que ce savoir devienne action "il faut qu'il se fasse une maxime du principe : remplis ton devoir parce qu'il est un devoir. Il est impossible, avec la conscience de cette maxime, qu'un homme se décide formellement et avec une pleine alarté à manquer à son devoir, à se révolter contre sa propre loi, Mais cette conscience du devoir peut s'obscurcir, se troubler...Comme elle ne naît que d'un acte de spontanéité absolve, elle ne se maintient que par la continuation de cet acto : elle s'évapouit avec la réflexion. Le devoin le plus élevé est donc de maintenir cette conscience dans toutelsa clarté et toute son épergie. Le constitut de la les des as de cons Il faut veiller sans cesse sur nous, entretenir sans relache le feu sacré de la réflexion; on peut s'habituenta cette rén flexion, sans la rendre nécessaire, sans préjudice de la liberté, de même qu'on peut s'accontumer à l'irréflexion par daquelle la vie commence, et y persister, sans qu'il y ait nécessité: noSi la conscience s'évapouit tout à sait, de telle sorte qu'il ne pous reste plus aucun sentiment du devoir, alors meus agissons, soit d'après, la maxime de l'intérêt e soit d'après l'instinct aveugle de faire partout dominen notre volonté aré bitgairen. Qu hien, il mous resta un sentiment vanua et comme intermittent du devoir, Traisschoses sont du devoir un devoit déterminé, La conscience en peut donc être vague et indén terminée, de trois, manières in D'abordi dans in in casadoané; entre plusieurs actions possibles, ilin's entarqu'une qui soit conforme, au devoir : Nous cédons secrètement : et commet à potre insumi quelqu'autre inspiration; faute d'une attention suffisante, nous perdons le fil conducteur de la conscience Ensuite le devoir est déterminé en contron doit bein précie sément dans le cas danné d'une certaine manière : le l'ont neutise, faire illusion surile temps dans lequel une action; reconnue, poun up, devoir, doit être accomplie. On differe de s'amender jet l'on s'habitue à l'ajourner indéfiniment : Enfinl la devoir est déterminé formellement comme devoir : il del mande une obéissance absolue et pour lui-même. Si on perd de vuel cette détermination, le devoir ne paraît plus que comme un conseil qu'on peut suivre à son gré; on composé avec sa conscience net l'on cherche avec lui des accommon Logical make Struct 1 dements or as absented in the

C'est cette dernière manière de comprendre le devoir qui accuse la morale de rigorisme, et qui produit la morale da-

titudinaire; fondée sur le faux prétexte qu'il est impossible de faire rigoureusement son devoir. C'est l'état le plus dangereux; le plus corrompu et le plus déraisonnable. « Il exige trop de sacrifices, le devoir rigoureux, dites-vous. Eh, qui vous dit le contraire? Vous lui devez tous les sacrifices, jusqu'à celui de la vie, s'il le faut. »

mème prit à la lettre et confirma par sa vie, la critique est désarmée Qu'importe, après cela, qu'il se montre parfois trop subtil, qu'il assigne par son principe une sphère trop étroite de la moralité pratique, que son principe soit mal formulé! L'esprit de sa morale est partout viai, quand même les déductions particulières laissent à désirer.

onDans on appendice ajouté à cette partie de la morale. Fichte nevient sur la question de la liberté et de l'origine du malipan la liberté: Tout homme arrive nécessairement à la conscience de lui-même; il suffit pour cela qu'il réfléchisse sur la liberté qu'il a de choisir entre plusieurs actions possibles pour satisfaire le penchant naturel. Il agit alors selbh la maxime de l'intérêt. A cordegré de son dévéloppement, 'Il est volontiers maintenu, retenu par la force d'intrue qui . eff sa qualité d'être sensible, dui est commune avec toute la nature. Mais il doit, d'après sa nature supérieure, s'arracher à cet état, et il le peut par la liberté: Cependant, c'est sa liberté même qui est retenue. Comment arrivera-t-il à la liberte! lorsque cette liberté est elle-même le moyen qui doit le conduire à la liberté? Où puisera-t-il cette force? Quel poids ibttera-t-il dans la balance pour vaincre son inertie? Il ne trouve rien de pareil dans sa nature empirique. Il lui faut dong une assistance supérieure. L'homme naturel est ici impuissant: on verra par quel miracle il sera sauvé.

L'inertie donc, la paresse, qui, à force de se reproduire

<sup>&</sup>quot;System der Sittenlehra, p. 260-272."

indéfiniment, devient impuissance morale, est le vice radical, le mal inné, le péché originel. De cette paresse naît d'abord la lacheté, qui est le second vice fondamental de l'homme, et qui fait reculer le faible devant le fort. C'est la paresse, dans nos rapports avec les autres, à maintenir notre liberté et notre indépendance : de là toute espèce d'esclavage parmi les hommes. Chacun a assez de courage contre célui dont il connaît la faiblesse relative; mais on cède, on s'humifie devant toute manifestation d'une supériorité quelconque. On trouve plus facile la soumission que l'effort qu'il faudrait faire pour résister. C'est ainsi que certain matellit préférant les peines éventuelles de l'enfer au travail pénible de se corriger dans cette vie.

ruse et la fraude. De la lacheté mait inévitablement un thoi-Bieme vice; la funssett: "C'est le résultat d'un effort indirect que l'on kit pour recouvrer cette indépendance qu'on à perdue; et que nul homme ne peut absolument sacrifier à personne. C'est l'oppression qui enfante la fausseté; le men songe! la perfidie; c'est la ce que seme l'oppresseur, et te qu'il doit nécessairement recueillir: Le lache est faux leni ! "Or, d'ou viendra le remede à cette mertie, vice radical de l'homanité, et qui paralyse précisément la force nécessane pour le vaincre? Ce n'est pas la force au fond qui fui manque; mais la conscience de cette force, et l'impulsion qui le porte à s'en servir. D'où viendra cette impulsion? Elle ne peut fui venir que de la réflexion. Il faut que l'individu, avant en lui l'Image du moi absolu, et se voyant dans toute sa laideur, ressente de l'horreur pour soi. C'est par là seulement que peut se former la conscience de ce qu'on doit être; de la viendra l'impulsion. Il y aura parmi les hommes quelques uns uni suivront cette impulsion, qui s'élèveront par la liberté à la véritable moralité, et qui par la seront des modèles pour les autres. Tel est le but des fondateurs de religion. Ils se croiront eux-mêmes inspirés d'en haut, sous l'influence d'un être divin, tandis qu'ils n'auront fait qu'obéir à la nature supérieure, au moi absolu, dont le moi fini et individuel est l'image fidèle.

2. De la matière de la loi morale, ou revue systematique de nos devoirs.

On a vu que l'homme ne peut qu'approcher de la sin sur prême de son activité, qui est l'indépendance absolue, par une série infinie d'actions. Il s'agit maintenant de savoir quelle sera la matière de ces actions, ou comment le moi intiduel, par sa propre activité, s'élèvera graduellement jusqu'à cette indépendance, jusqu'à cette liberté d'être absolue qui est la sin de la liberté active.

Le moi réfléchissant doit se trouver lui même comme moi. il faut qu'il se donne lui-même la conscience de soi ... Il se trouve d'abord soumis à une impulsion de la nature; par la réflexion cette impulsion se divise en une variété de penchants ou, d'instincts. Mais ma nature est sous l'empire, de la liberté, et il n'en peut rien résulter si ce n'est par la liberté. L'instinct de la nature devient par là une impulsion partant de moi-même. Ma nature tend en définitive à une indépendance, à une personnalité absolue. Or, je ne puis en approcher que par l'action, et je ne puis agir que par mon corps. La conservation et le meilleur état possible du corps est par conséquent la condition de la moralité; mais le corps n'est qu'un moyen, un instrument pour réaliser la fin de toute moralité. De la un triple devoir quant au corps. Il y a d'abord un devoir négatif : le corps ne peut jamais être le but de nos actions; ensuite un devoir positif: il faut le conserver et le développer dans l'intérêt de la liberté; enfin un devoir limitatif: toute jouissance du corps qui ne se rapporte pas à la fin de toute activité, est illicite. Si cette morale vous paraît

<sup>118 5</sup> yetem der Sittenlehre , p. 272-539. (OEuvres , t. IV, p. 206-253:)

Il y a une autre condition matérielle de la moralité. Je ne puis approcher d'un état de liberté absolue que par l'intelligence. Elle dépend donc de la culture de l'esprit comme intelligence. Cette condition est celle de la moralité même, tandis que le corps n'est que la condition de la causalité morale; l'intelligence est le véhicule de la loi morale. Mais l'intelligence, la connaissance n'est qu'un moyen de moralité, et n'a de prix que par la. De la encore un triple devoir quant à la culture de l'esprit comme faculté théorique. D'abord un devoir négatif: se livrer sans réserve aux recherches théoriques, sans se proposer d'autre but que la connaissance; des numer la culture de connaître, indéfiniment; enfin un devoir limitatif: rapporter toute sa pensée et toute sa connaissance au devoir.

pensée et toute sa connaissance au devoir. Une troisième condition de la moralité est la société. Le moi ne peut se poser que comme individu. Mon indépendance, ma liberté est limitée par la liberté d'autrui, elle en dépend comme conscience individuelle. Je ne puis dans pas vouloir détruire cette liberté d'autrui. Ma tendance à l'indé-il pendance absolue est donc subordonnée à la liberté des autres... Leurs libres actions sont quant à moi, prédestinées à priorie.

Toutes les actions libres sont prédéterminées de toute éterminées de la course de nité par la raison; mais le temps, où chacune, doit avoir lieu, et les acteurs ne sont pas prédestinés. Ainsi se concilient parfaitement la prédestination et la liberté. Je ne suis que ce que je me fais. Je dois tendre à faire du monde entier ce que mon corps, est pour moi. Je dois agir sur le monde sensible, pour en faire le moyen d'arriver à mon but, l'indépendance absolue. Mais je n'ai aucun droit à modifier les produits de la liberté des autres. Cette contradiction se résout par la supposition nécessaire que tous les êtres libres ont le même but.

Mah zarline za din se za te ma de la de la de la della telle de la della telle della telle

tendent à la même fin, et que par consequent la délivrance de l'un est en même temps celle de tous les autres.

La tendance primitive à l'indépendance absolue ne se rapporte pas'à un individu déterminé, mais a pour objet l'independance, l'autocratie de la raison en général. C'est la liberté absolue de la raison comme telle, et non celle d'un être raisonnable individuel, qui est le dernier but auquel nous tendons. Ainsi, bien que l'indépendance de la raison en général ne puisse se réaliser que dans les individus et par des individus, il est indifférent par quel individu elle se réalise. Je dois désirer d'annuler tout usage de la liberté contraire à la lor morale, et travailler a la moralisation universelle. Mais comme chacun doit agir d'après ses convictions, il faudra, si nous ne sommes pas d'accord, chercher à nous entendre. Je n'ai le droit que de chercher à déterminer, à modifier la conviction des autres, et non leur action. Il resulté de la que nous devons vivre en société. Se separer de la société, c'es rénoncer à realiser la fin de la raison, et se montrer indiffé rent pour le triomphe de la liberté et de la moralité, qui est le but commun de l'humanité. Ce qu'on appelle l'Eglise, n'est autre chose que cette action sociale qui a pour objet de pro duifé des convictions pratiques communes, une republique morale. La formule commune de ces convictions unanimes est le symbole. Ce symbole est infiniment perfectible, et ne peut pas, par consequent, être fixe et invariable; car ce sur quoi tous sont d'accord, par l'action continue des esprits les uns sur les autres, s'accroîtra et se modifiera par l'accroisse ment. La loi morale qui est en moi comme individu, a pour objet toute la raison, la totalité des êtres raisonnables, for mant le règhe moral, et moi je ne suis qu'un des instruments de sa réalisation dans le monde sensible. Insister pour que le symbole soit fixe, c'est de l'ignorance; mais contre sa propre conviction travailler obstinément à maintenir les autres dans la foi à ce symbole, c'est manquer à son devoir, c'est l'esprit

prêtre (Pfaffenthum). C'est ce progrès, ce perfectionnement du symbole, qui constitue le véritable protestantisme, tandis que la persistance à maintenir le symbole dans une fixité absolue, à rendre la raison stationnaire, est le papisme. Ceux qui examinent tout avec liberté et indépendance, qui par conséquent sont l'organe du progrès, ce sont les savants, la république des savants pour laquelle il n'y a point de symbole, de règle fixe. La loi constitutive de cette république est la pensée indépendante de toute autorité. Et de même que l'investigation savante doit être libre, chacun doit avoir la faculté d'y être admis. Nulle puissance terrestre n'a le droit d'ordonner souverainement en matière de conscience, et chacun, lorsqu'il y est appelé par son génie, a le droit de se faire admettre dans la classe des savants.

Le dernier but de toute activité sociale est celui-ci: les hommes doivent tous chercher à s'accorder. Mais ils ne peuvent s'accorder que sur ce qui est purement rationnel; car c'est la tout ce qui leur est commun. Du moment qu'on suppose un tel accord entre tous, il n'y a plus lieu à distinguer un public savant et un public qui ne l'est pas, il n'y a plus d'Etat ni d'Eglise. Tous partagent les mêmes convictions. Des lors devient inutile l'État comme pouvoir législatif et coercitif. La volonté de chacun est l'expression de celle de tous, et par conséquent de la loi générale, et il ne faut plus de coercition, parce que chacun veut par lui-même ce qu'il doit. C'est à ce but que doit tendre toute notre activité, par la pensée et l'action.

Si ce but, qui ne peut être absolument atteint, était réalisé, qu'arriverait-il? Chacun, autant qu'il dépendrait de sa force individuelle, modifierait, d'après cette volonté universelle, la nature conformément à la raison. Ce que chacun ferait à part tournerait à l'avantage de tous, et l'activité de tous serait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 333.

dans l'intérêt de chaque individu; car tous n'auraient réellement qu'un même but. Or, il en est tout à fait ainsi dans l'idee. L'expression de l'être rationnel pur est la loi morale, qui, comme la raison en général, n'a d'autre objet qu'ellemême. Cette raison générale est posée par moi, comme intelligence, hors de moi. La totalité des êtres raisonnables en est la représentation. L'expression du moi pur, c'est l'ensemble des êtres raisonnables, la communion des saints. Tous les autres sont la fin pour chacun, et aucun n'est pour luimême le but. Le point de vue duquel tous les individus pris ensemble sont la dernière fin pour chacun, est au delà de toute conscience individuelle. C'est le point de vue auquel la conscience de tous les êtres raisonnables, prise objectivement, est réunie en une seule conscience; c'est le point de vue de Dieu. De ce point de vue tout être raisonnable est fin absolue, et chacun est en même temps un moyen de réaliser la raison universelle. A chacun, avant qu'il ait acquis la conscience de soi, est imposé le devoir de réaliser par lui seul, la fin commune de la raison universelle; toute la communauté des êtres raisonnables est présentée comme dépendant de lui, et lui-même ne paraît dépendre de rien et de personne. Chacun est Dieu, autant qu'il peut l'être, en respectant la liberté de tous. Par la même que l'individualité de chacun disparaît et s'évanouit en présence de tous, chacun devient l'expression pure de la loi morale dans le monde sensible; il devient moi pur par la libre determination de soi.

# 3. Le système des devoirs 1.

"L'homme est fin en soi, a dit Kant. Fichte modifie cette proposition, en disant: Tout homme est fin en soi, mais pour les autres. Comme la loi morale s'adresse à chacun, et comme son but est la raïson en général, l'humanité entière, tous sont

<sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 440-494. (OEuvres, t. IV, p 254-365.)

la fin pour chacun, et aucun n'est la propre fin de son activité; chacun n'est qu'un moyen de réaliser la raison. C'est là ce qui fait la dignité de l'individu, dont l'activité a ainsi pour but le salut universel. La vertu est oubli de soi, abnégation entière de soi dans l'intérêt de la totalité des êtres raisonnables.

En conséquence les devoirs sont divisés en devoirs médiats et relatifs: ce sont les devoirs de l'individu envers lui-même comme moyen de l'affranchissement, du salut de tous; et en devoirs immédiats et absolus, qui ont pour objet la totalité des êtres rationnels. Les devoirs des deux espèces sont ou généraux ou particuliers: chacun doit travailler à l'œuvre d'universelle moralisation pour sa part, chacun y doit remplir un rôle selon ses facultés particulières; de là la nécessité de la diversité des états, de l'inégalité des conditions. Il y a des fonctions qui peuvent être transmises d'une personne à l'autre; d'autres que chacun doit remplir par lui-même: celles-là constituent les devoirs particuliers, celles-ci les devoirs généraux.

S'il nous était permis d'entrer dans les détails sur les divers devoirs, nous insisterions principalement sur la belle discussion relative au suicide¹, sur celle qui se rapporte au choix d'un état et à l'éducation qui devrait être donnée à tous selon leur état²; nous reviendrions sur la doctrine du mensonge, qu'à l'exemple de Kant, Fichte considère dans tous les cas, sans aucune exception, comme une lâcheté³, y compris le mensonge sublime de Desdémone⁴. Fichte prétend que celui qui prend la défense de la maxime du mensonge officieux, s'expose à être soupçonné de fausseté, parce qu'on ne peut jamais savoir si ce qu'il dit n'est pas encore un pareil men-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 352-360.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 365-368.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Là même, p. 385.

<sup>4</sup> Dans Othello.

songe; c'est là une subtilité qui ne convaincra personne. Ce qui fait le crime dans le mensonge, c'est l'esprit de fausseté qui l'inspire, et il y a tel mensonge nécessaire, qui n'est pas plus un véritable mensonge que le dévouement de Décius ne peut être qualifié de suicide.

Nous aurions aussi voulu rapporter ce que Fichte enseigne sur la propriété, le droit de possession au point de vue moral. «Toute la nature sensible, dit-il, doit être soumise à l'empire de la raison, en devenir l'instrument entre les mains des êtres raisonnables. Mais dans ce monde tout se tient; donc aucune de ses parties n'est entièrement soumise à la raison tant que toutes ne le sont pas. Il suit de là que tout ce qui peut être utile dans le monde doit être employé, doit devenir propriété. On doit y tendre. Ainsi que tout homme doit avoir une propriété, tout objet doit être la propriété de quelqu'un. Par la surtout est fondée la domination de la raison sur le monde physique 1.»

Nous terminerons par quelques extraits sur les devoirs du savant, de l'artiste et du fonctionnaire politique. Fichte avait déjà traité de la destination du savant dans le petit écrit que nous avons cité? Le savant, avait-il dit, est l'homme dans le sens le plus vrai et le plus élevé du mot. L'État n'est qu'un moyen pour former la société la plus parfaite, et il tend à se rendre inutile. En attendant, nous ne sommes pas en général de véritables hommes. Se soumettre tout ce qui est privé d'intelligence, telle est la fin de l'humanité. Cet âge d'or dont parlent les poëtes, est devant nous, dans l'avenir, et non derrière nous. Ce que nous devons seulement devenir nous est peint comme un passé, ce que nous devons atteindre, comme ce que nous aurions perdu. Dans cette œuvre commune de progrès, chacun a son rôle. La vraie destination de la classe savante est la haute surveillance de ce progrès en général, et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 402.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten; 1794: TOME II. 21

son avancement par la science. Le savant est celui qui dirige l'éducation du genre humain; la fin de son activité doit être le perfectionnement de l'homme sous tous les rapports; il faut donc qu'il représente en lui-même le plus haut degré de développement moral possible jusqu'à lui. A moi aussi est confiée la culture de mon siècle et des siècles à venir. Je suis un prêtre de la vérité, et me suis engagé à faire tout pour elle, à tout oser, à tout souffrir pour son service.» Les savants, ajoute Fichte ici<sup>1</sup>, sont d'abord les dépositaires et comme les archives de la civilisation actuelle, non pas seulement de ses résultats comme tout le monde, mais encore de ses principes et de son système. C'est à cette condition seulement qu'ils peuvent en même temps rectifier et avancer la science et l'œuvre de la civilisation.

Le savant ne cherche pas, n'invente pas pour lui, mais pour la communauté. Sa sphère d'activité immédiate est le public instruit, d'où ensuite les résultats se répandent partout. Il n'a une véritable valeur qu'autant qu'il contribue au progrès, ou du moins qu'il travaille à y contribuer. Sa vertu propre est l'amour de la vérité.

Une classe particulière de savants sont ceux qui sont directement chargés de moraliser le peuple<sup>2</sup>, les ministres de l'Église, ou de la société considérée comme cherchant à se mettre d'accord sur les questions morales. L'harmonie à cet égard est la fin dernière de l'action réciproque des êtres moraux. Entretenir et ranimer sans cesse la réflexion sur le principe de moralité, telle est la mission de ces fonctionnaires. Leur exemple surtout est important, la foi de la communauté repose sur la leur, et le plus souvent n'est qu'une foi en leur foi. Or, si leur vie ne répond pas à leur foi, la confiance en celle-ci est ébranlée.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 468-470.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 470.

Les artistes 1 exercent également une influence marquée sur la culture générale. Ils appartiennent donc également au tribunal de la morale. L'artiste ne forme pas seulement l'esprit comme le savant, ni le cœur comme le moraliste populaire; mais il agit sur l'homme tout entier. L'art s'adresse à l'âme tout entière, comme réunion de toutes les facultés, à l'âme considérée comme un composé du cœur et de l'esprit (das Gemüth). On peut dire que l'art vulgarise le point de vue transcendantal<sup>2</sup>. Le philosophe s'élève et élève avec lui les autres à ce point de vue par le travail de la pensée, et d'après une règle. L'artiste s'y trouve sans trop s'en rendre compte; il n'en connaît pas d'autre. Du point de vue transcendantal le monde est fait, produit; du point de vue vulgaire le monde paraît donné; du point de vue esthétique, il est donné, mais seulement comme fait. Le monde réel, je veux dire la nature, a deux côtés : d'un côté elle est le produit des limites qui nous sont posées; de l'autre elle est le produit de notre activité libre, idéale. Sous le premier rapport elle est elle-même bornée de toutes parts, sous le second elle est libre partout. La première manière de voir est vulgaire, la seconde est esthétique. Toute forme, par exemple, dans l'espace, peut se considérer comme limitée par les corps voisins, et aussi comme la manifestation de la force, de la plénitude interne du corps qui se présente sous cette forme. Celui qui les voit selon la première manière, ne voit que des formes comprimées, bornées, sans beauté; celui qui les voit selon la seconde, y voit de la force, de la vie, de la beauté. Il en est tout de même de la loi morale. En tant qu'elle commande absolument, elle comprime tout penchant de la nature, et la voir ainsi, c'est la voir en esclave. Mais elle est aussi le moi lui-même, elle est l'expression de son essence la plus intime, et, en lui obéis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 477-481.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie macht den transcendentalen Gesichtspunkt zu dem Gemeinen, p. 478.

sant, c'est à lui-même que nous obéissons. La voir ainsi, c'est la voir du point de vue esthétique, comme beauté. L'artiste voit tout du beau côté, plein de vie et de liberté. Le monde de l'artiste est intérieur, dans l'humanité. L'art ramène l'homme au fond de lui-même; il l'arrache aux liens de la nature, et lui rend son indépendance, qui est la fin de toute raison. Le sens esthétique n'est pas la vertu; mais il y prépare, en délivrant l'homme des liens de la sensualité. La culture esthétique a donc un rapport positif à l'avancement de la fin rationnelle. La morale de l'artiste peut se réduire à ces deux préceptes : 1° Ne vous faites pas artiste en dépit de la nature, ne soyez artiste que lorsqu'elle vous y pousse; 2º artistes de génie, méprisez le gain et la renommée, les succès actuels dus au mauvais goût du siècle; ne songez qu'à reproduire l'idéal qui est en vous. Inspirez-vous de la sainteté de votre mission, et vous serez à la fois des hommes meilleurs et de meilleurs artistes.

Les fonctionnaires publics enfin — je parle surtout des plus élevés, des législateurs et des juges sans appel — ne sont que les administrateurs de cette volonté commune qui s'est manifestée, soit expressément, soit par un consentement tacite, dans le contrat social. Ils ont à s'y conformer, à s'y renfermer. Cependant, outre le contrat positif, actuel, il y a pour ce contrat une règle toute rationnelle, à laquelle le contrat positif qu'il s'agit d'exécuter et de maintenir, peut n'être pas conforme.

Que fera dans ce conslit l'homme d'État fonctionnaire? Il doit à la fois le conserver et le perfectionner selon les idées de la raison; il est comme le savant, qui doit être à la fois conservateur de la science acquise, et y ajouter. Il peut en toute conscience procéder ainsi : ce que demande le droit absolu, il doit l'introduire, le mettre à exécution sans aucun ménagement. Quant au droit positif, il ne doit l'exécuter

<sup>1</sup> System der Sittenlehre, p. 481-488.

qu'autant que l'opinion publique le soutient. Sous le premier rapport, il dira: Fiat justitia, pereat mundus, périsse le monde plutôt qu'un principe! Sous le second: Volenti non fit injuria. Mais une loi, une institution doit être maintenue tant que la raison publique l'exige ou n'en permet pas l'abolition. C'est un devoir du gouvernement d'éclairer cette raison. Fichte soutient du reste la responsabilité morale et idéale du moins, si ce n'est matérielle et réelle, de ceux qui gouvernent. En résumé, on peut considérer comme légitime toute constitution qui ne rend pas impossible le progrès en général et celui des particuliers; il n'y a d'absolument illégitime que le gouvernement qui a pour but de tout conserver dans l'état actuel.

L'essentiel, dit Fichte, en terminant, c'est de régler convenablement les rapports entre les classes élevées et les classes inférieures de la société : c'est de là que dépendra le perfectionnement, le progrès du genre humain.

Nous ne reproduirons pas toutes les critiques dont cette morale comme système a été l'objet, et nous nous abstiendrons d'y faire nous-mêmes toutes les objections qui se présentent d'elles-mêmes à tous les bons esprits, soit contre la formule générale, soit contre son application aux devoirs particuliers. Tous ces reproches peuvent se réunir en un seul : c'est que Fichte a encore exagéré le principe de Kant, tout comme son idéalisme est plus prononcé, plus absolu que celui de Kant. Mais sans parler d'une foule de détails précieux, de traits et d'aperçus ingénieux ou profonds, de portraits et de caractères moraux, tracés avec fermeté, dont cet ouvrage est semé, que de grandeur, que de beauté dans son ensemble! Et si le désintéressement, l'abnégation de soi est le caractère distinctif et vraiment essentiel de toute moralité, quel système a porté plus loin la doctrine qui le commande? Après l'exposé de cet idéalisme tout subjectif, qui

part du moi, et ne reconnaît pour réel que le moi, on pouvait craindre d'en voir sortir une morale tout égoïste. Mais voilà que ce moi, qui s'est proclamé toute réalité, n'est pas le moi individuel, mais le moi universel, absolu, et le moi individuel n'en est que le reflet, l'image, la réalisation empirique. Le but où chacun doit tendre, ce n'est pas sa félicité personnelle, sa liberté, son indépendance particulière; mais la liberté universelle, le salut de tous, et le comble de la vertu pour l'individu, c'est de se sacrifier pour le salut du monde! Cette idée sublime du Zend-Avesta, selon laquelle le salut de chacun dépend de celui de tous, qui commande à chacun de combattre, selon ses moyens, et à la place qui lui a été assignée, le règne du mal et des ténèbres, et de travailler au triomphe de la raison et des lumières, est ici, pour la première fois, déduite philosophiquement. Et néanmoins le moi individuel, dans cette abnégation de soi, conserve toute sa réalité, sa personnalité, sa dignité; car quelle dignité plus grande que celle d'un être de l'action duquel dépend le salut de tous, et au salut duquel en même temps concourt l'universalité des êtres raisonnables!

### CHAPITRE VII.

#### LA RELIGION.

On a vu à quelle occasion Fichte écrivit l'article qui le sit accuser d'athéisme et bannir des états saxons. Voici les principales propositions de ce petit écrit<sup>1</sup>, et de celui qu'il publia pour sa désense <sup>2</sup>.

On a eu tort de considérer les arguments par lesquels on a cherché à prouver l'existence de Dieu, comme ayant produit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber den Glauben an eine gættliche Weltregierung, 1798, réimprimé dans la Vie de Fichte, t. II, p. 98-113, et dans les OEuvres complètes, t. V, p. 177-189.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verantwortungsschrift; Jéna, 1799. OEuvres, t. V, p. 241-335.

la foi en Dieu. Toute démonstration de l'existence de Dieu en suppose la foi, ou quelque chose d'analogue à cette foi.

La philosophie ne peut qu'expliquer des faits et non en produire. Ce n'est pas elle qui a produit la conviction d'un gouvernement providentiel du monde : elle s'est bornée à déduire ce fait de la nature raisonnable de l'homme. En religion elle ne peut que rechercher comment l'homme a été amené à la foi en Dieu, en un ordre moral du monde. L'essentiel à cet égard, c'est de montrer que cette croyance est un produit nécessaire de la raison. Mais comment établir cette nécessité rationnelle? Elle ne pourra pas être prouvée par la preuve cosmologique. Car si le monde est considéré comme chose en soi, il est lui-même l'absolu, et n'a nul besoin d'être déduit d'une cause distincte de lui; et si l'on considère le monde du point de vue de la philosophie transcendantale, il n'est que le reflet de notre activité interne, la cause en est en nous.

Il est donc impossible de remonter du monde phénoménal à l'idée de Dieu. La foi en Dieu ne peut donc être fondée que par l'idée d'un monde intelligible. Or, moi-même, la liberté et la fin nécessaire que je me propose : tel est ce monde intelligible, le monde moral. Je ne puis douter de ma liberté et de sa fin, ni remonter au delà : cette conviction de notre destination morale constitue la foi rationnelle. Toute mon existence et celle du monde phénoménal se rapportent à la moralité.

Le monde n'est autre chose que la représentation possible de notre propre activité comme intelligence, représentation renfermée dans des limites incompréhensibles. Ces limites marquent la sphère de notre activité, et nous assignent notre place dans l'ordre moral des choses. Cet ordre moral est le divin (70 02100). Faire ce qu'on doit sans songer aux conséquences, c'est par là qu'est éveillé et réalisé ce qu'il y a de divin en nous.

Le véritable athéisme consiste à s'inquiéter des conséquences de ses actions, à ne vouloir obéir à la voix de la conscience que sous la condition du succès, qu'avec la certitude d'un salaire. Cette foi en l'ordre moral épuise toute la religion; cet ordre moral vivant et actif est Dieu même. Nous n'avons nul besoin d'un autre Dieu, et n'en comprenons pas d'autre. Il n'y a pas de raison d'aller au delà de cet ordre moral, et d'admettre un être à part qui en soit la cause. Cet ordre est nécessaire par lui-même, absolu. Il est le premier absolu (das Absolut-Erste) de toute connaissance objective, ainsi que la liberté, avec la destination morale, est le principe absolu de toute connaissance subjective.

C'est par un malentendu qu'on dit qu'il est douteux s'il est un Dieu. Il n'est point douteux qu'il n'y ait un ordre moral universel. C'est ce qu'il y a de plus certain et ce qui est le principe de toute autre certitude. Il est également certain que l'idée de Dieu comme d'une substance particulière, est impossible et implique contradiction.

On le voit : cette religion présentée ici avec tant de franchise, n'est autre chose qu'un panthéisme moral, et le panthéisme moral est la seule religion que puisse produire l'idéalisme subjectif. Le seul crime de Fichte fut d'avoir été conséquent avec lui-même. Il n'entendait nullement être athée ou irréligieux La religion, selon lui, consistait surtout à se regarder comme appartenant à un ordre de choses supérieur à l'ordre matériel et phénoménal, à obéir à la loi morale, expression de la nature raisonnablé, sans autre motif que le respect de cette nature. C'était là le divin pour lui, et Dieu n'était pas, ne pouvait être dans son système une substance déterminée, toute détermination étant, selon lui, une limitation, mais le monde moral, le monde intelligible luimême, le seul monde réel.

A l'accusation d'athéisme basée sur cet article, Fichte répondit par une apologie dont voici la substance: Il doit être permis d'élever des doutes non-seulement contre la religion chrétienne, mais contre la religion naturelle elle-même. La souveraineté politique ne peut s'étendre jusqu'à supprimer la liberté du raisonnement : il n'y a pas de logique souveraine. L'État ne raisonne pas, il décrète. Ce n'est pas l'État qui nous accuse : c'est quelqu'un qui raisonne. Or, à celui qui raisonne, il doit être permis de répondre; après cela seulement le souverain pourra décider en connaissance de cause.

Les propositions inculpées sont-elles réellement athées? Qu'entend-on par athéisme? Nous appelons ainsi tout autre chose que nos adversaires, de sorte que notre doctrine n'est nullement athée dans notre sens.

Nier d'un objet de certaines déterminations, ce n'est pas nier l'objet même. Dire que Dieu n'est pas une substance déterminée, c'est nier qu'il soit étendu dans l'espace; ce n'est pas nier Dieu. C'est dire que nous concevons Dieu comme un ordre d'événements, et non comme une forme dans l'étendue; c'est dire que Dieu n'est pas matière. Dieu est activité pure. Y a-t-il de l'athéisme à nier la matérialité de Dieu? Non, dites-vous; Dieu est esprit. Eh bien: Dire que Dieu est esprit, c'est dire qu'il n'est pas une substance, car l'esprit est la négation de la matérialité.

Nous avons soutenu que Dieu est incomprèhensible. Nous nous expliquons. Penser c'est déterminer, et déterminer c'est limiter; comprendre, c'est donc renfermer un objet dans de certaines limites; toute réalité que l'on comprend, et par cela même qu'on la comprend, est finie. Vouloir comprendre Dieu, c'est donc vouloir le saisir comme fini. Du moment que Dieu devient l'objet d'une notion déterminée, il cesse d'être infini, d'être Dieu: donc Dieu est incompréhensible; on ne peut s'en faire une notion déterminée.

Dieu n'est ni identique avec le monde phénoménal, ni différent de ce monde : Dieu ne saurait être pensé. Il résulte

de la que Dieu n'a ni personnalité, ni conscience dans le sens ordinaire de ces expressions, parce que, en lui attribuant de la conscience, nous le concevrions comme fini. En soi la divinité est toute conscience, intelligence pure, vie et activité spirituelle; mais il est impossible de dire en quoi consiste cette intelligence. Dieu est incompréhensible, parce qu'il est l'infini. Toute notion précise fait de Dieu une image, une idole. Dire qu'il ne faut pas renfermer Dieu dans une notion, c'est donc tout simplement reproduire la défense du décalogue: Tu ne te feras point d'image de l'Éternel.

Nier la valeur de certains arguments, ce n'est pas nier la proposition même qu'ils doivent établir. Sommes-nous des athées, parce que nous n'admettons pas vos arguments?

Un argument n'est qu'un moyen d'établir une vérité qui n'est pas immédiate. Or, la foi en un monde intelligible est, selon nous, une vérité d'une certitude immédiate, qui n'a pas besoin d'être prouvée. Dans ce monde intelligible il n'y a rien de contingent, de quoi l'on puisse conclure à une existence absolue qui en serait la cause. Quant au monde sensible, il n'a aucune réalité pour moi; comment dès lors en rechercherais-je la cause hors de moi ou hors de lui?

Ainsi Fichte ne rejette pas seulement la preuve physicothéologique, mais encore l'argument ethico-théologique de Kant.

Qu'on m'appelle un Akosmiste, un penseur qui nie le monde, si l'on veut, mais non un athée.

On est allé plus loin : on nous a accusés de chercher à détruire tout sentiment religieux, d'être surtout hostiles au christianisme, et de prêcher des doctrines dangereuses pour l'ordre public.

Ceux qui connaissent l'esprit de notre temps, surtout tel qu'il s'annonce dans les tendances de la jeune génération, savent que ce n'est pas nous, ses maîtres, qui la poussons à penser avec liberté sur ces matières; que c'est bien plutôt elle qui nous force à mettre plus de critique, de franchise et de sévérité dans nos discussions.

Pour ce qui est de la première accusation, j'ai prouvé dans mon Appel au public¹ que ce sont bien plutôt les maximes de nos accusateurs qui tendent à détruire l'intérêt pour les choses spirituelles, l'esprit religieux, à discréditer le christianisme en le défigurant; que ce sont précisément nos doctrines idéalistes seules qui puissent raviver le sentiment religieux et faire pénétrer dans la véritable essence de la religion chrétienne; que nos principes sont plus propres que les leurs à faire respecter le droit, la justice, l'ordre public; que notre doctrine inspire le désintéressement, le respect de la loi.

Nous rapporterons, en finissant, encore quelques passages importants de ce dernier écrit. Ils serviront en même temps de conclusion à cette première période de la vie philosophique de Fichte.

Mon système a la même fin que tout autre système de philosophie, savoir de rechercher ce qui est vrai, ce qui est bon. Je prétends d'abord contre les sceptiques qu'il y a quelque chose d'absolument vrai et d'absolument bon; contre les réalistes que les choses extérieures ne sont pour nous qu'autant que nous en avons conscience. Je soutiens, et c'est la l'essence de mon système, que par des dispositions fondamentales et primitives de la nature humaine, est prédéterminée une façon de penser qui, à la vérité, ne se réalise pas en chaque individu, mais qu'on peut exiger de chacun d'admettre; qu'il y a quelque chose qui limite le libre essor de la pensée, qui l'arrête et l'oblige. C'est la conscience de ma destination morale qui pose des limites à l'essor du raisonne-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cet appel, intitulé: Appellation an das Publikum, est joint à l'Apologie avec d'autres pièces sous le titre commun: Gerichtliche Verantwortungsschriften gegen die Anklage des Atheismus; Jéna, 1799. OEuvres complètes, t. V, p. 193-238.

ment, qui arrête l'esprit parce qu'elle oblige la volonté. C'est par là que la pensée devient connaissance et que la certitude se répand dans tout le domaine de la conscience.... C'est par la conscience du devoir, du devoir pour lui-même, que l'homme s'élève à l'idée d'un ordre de choses supérieur, meilleur, impérissable. Par là s'ouvre pour nous un monde nouveau, une existence indépendante de la nature; par là nous faisons partie de la série des êtres intelligibles.... Mon système montre que le but auquel nous devons tendre sans cesse, c'est de rendre la raison, l'être raisonnable, absolument libre et indépendant de tout ce qui n'est pas la raison. Cette fin nous est imposée d'une manière absolue. Ce qu'il faut faire pour cela, l'infaillible voix de la conscience est là pour nous l'apprendre.... Cette liberté absolue de la raison est ce qui constitue la félicité véritable (die Seligkeit). Cette félicité, à laquelle je tends nécessairement, n'est pas un état de jouissance, mais un état de dignité, d'une dignité qui m'appartient.... Je ne puis me refuser à admettre qu'il y a un ordre fixe, un monde moral, opposé au monde sensible, et dans lequel la pureté morale est félicité. Or, la foi en cet ordre moral, intelligible, divin, est l'essence de la religion. Si nous personnifions les rapports de cet ordre avec nous dans l'idée d'un être que nous appelons Dieu, c'est une conséquence de la nature bornée de notre entendement.

La moralité et la religion sont absolument identiques; par l'une et l'autre nous nous élevons à l'idée d'un monde intelligible; la première nous y élève par l'action, la seconde par la foi.... La religion sans moralité est superstition; une moralité prétendue sans religion peut produire une vie irréprochable, mais non l'amour du bien pour lui-même.... Il est absurde de dire qu'alors même qu'on désespèrerait de Dieu et de l'immortalité de l'âme, il faudrait encore faire son devoir. Celui qui a compris la voix du devoir ne peut s'empêcher de connaître Dieu, et participe déjà à la vie éternelle

et bienheureuse. La moralité ne se fonde pas sur la foi en Dieu et l'immortalité de l'âme, mais cette foi est fondée sur la moralité.

Le monde moral, le monde supérieur, intelligible, loin d'être incertain, est la seule chose certaine, absolument certaine. Le monde sensible n'en est que le reflet, l'écho pour ainsi dire.

L'homme véritablement religieux n'est animé que d'un seul vœu, qui a pour objet la félicité de tous les êtres raisonnables. Ton règne vienne! est sa prière. Il ne connaît qu'un seul moyen de travailler à préparer, à amener ce règne: c'est d'obéir en toutes choses et sans autrement raisonner ses actions, à la voix de sa conscience: faire son devoir, c'est obéir à la volonté de Dieu<sup>1</sup>.

# CHAPITRE VIII.

RÉSUMÉ DE LA PHILOSOPHIE DE FICHTE SOUS SA PREMIÈRE PORME.

Telle est la forme sous laquelle se produisit d'abord la philosophie de Fichte, et c'est sous cette forme qu'elle marque réellement dans l'histoire et qu'elle est l'intermédiaire entre celle de Kant et celle de Schelling et de Hegel.

Nous allons en résumer le contenu essentiel, et, pour mieux le comprendre, rappelons-nous d'abord quel était le but prochain de l'entreprise de Fichte et sur quels antécédents s'appuie sa doctrine.

Son intention était primitivement de donner à la philosophie critique une base plus solide; mais son génie, essentiellement dogmatique, joint à un vif sentiment de personnalité et de liberté, ne tarda pas, à son insu d'abord, de l'entraîner loin de ce projet primitif. Son idéalisme, tout en conservant le nom de celui de Kant, est d'une tout autre

<sup>1</sup> Appellation an das Publikum, p. 26-55.

nature que l'idéalisme critique. Kant admettait, sans hésiter, l'existence indépendante des choses hors de l'intelligence, et la nécessité pour celle-ci d'une matière donnée, dont la combinaison avec les formes de la sensibilité et de l'entendement constitue la connaissance. Seulement à cause de l'élément subjectif qui s'y mêlait, cette connaissance n'était pas, selon lui, l'expression réelle des choses considérées en soi, mais celle de leurs apparences quant à nous : l'essence même des choses nous demeure inconnue; elles ne sont pour nous que des intelligibles, et nous ne les connaissons que telles qu'elles nous apparaissent en vertu de notre organisation intellectuelle: les lois de la nature sont au fond celles de notre esprit, et le monde phénoménal est une production de notre intelligence, du moins quant à ses formes, si ce n'est quant à sa matière. L'idéalisme de Fichte va bien plus loin. Selon lui, le moi seul existe essentiellement, et les choses ne sont qu'autant que le moi intelligent les pose ou les détermine : les choses en soi de Kant sont réduites à un simple non-moi, imaginé seulement, non pour fournir à l'esprit la matière de la connaissance, mais pour l'expliquer; le nonmoi n'est qu'un moyen de donner au moi la conscience de lui-même : ce n'est à chaque degré du développement de son infinie virtualité que cette partie de son être qu'il n'a pas encore réalisée pour lui, et si, dans cette action continue, le moi ne réussit pas à vaincre toute résistance, à absorber tout le non-moi, c'est en raison même de sa virtualité infinie : son activité idéale est infinie comme sa nature.

Telle est la pensée fondamentale, le point de départ et la conclusion de son premier exposé de la *Théorie de la science*, et c'est de ce point de vue qu'il traita, dans cette première période de sa vie philosophique, le droit naturel, la morale, l'art et la religion.

La pensée des esprits d'une forte trempe est autant déterminée par leur caractère individuel que par l'étude de la

philosophie contemporaine. Jeune encore, Fichte s'était beaucoup occupé de la guestion de la personnalité, de la liberté. L'Ethique de Spinoza, en faisant de l'intelligence humaine un simple mode de la substance divine, blessait son sentiment autant que le matérialisme, qui en faisait un attribut de la matière, un simple produit de la nature. Dans cette situation de son esprit, il étudia la philosophie de Kant, qui le satisfit pleinement, dans ses résultats pratiques surtout, si ce n'est dans sa méthode et ses principes. Il l'accepta, mais en se réservant de l'établir sur une autre base. Sa doctrine fut ainsi une vive protestation, une réaction violente contre le sensualisme de l'époque, en même temps qu'une affirmation énergique de l'activité absolue et de la personnalité indépendante du sujet pensant contre le panthéisme de Spinoza: relativement à la philosophie de Kant, dont il s'accommoda plutôt qu'il ne l'adopta, la Théorie de la science est un puissant effort de la fonder sur des principes irrécusables et de la reconstruire d'après une méthode plus sûre d'elle-même.

C'est pour cela qu'il commença son œuvre de reconstruction par déterminer d'une manière plus précise l'idée même de la science. Ce qui manquait à Kant, selon lui, c'était de ne pas s'être élevé jusqu'à une critique pure, portant non sur la pensée naturelle, mais sur la pensée philosophique: cette critique pure constitue la philosophie dè la philosophie, la science de la science. La science doit être une et former un tout organique. Pour cela elle doit se fonder sur un principe souverain unique et absolu, d'où elle tire à la fois sa substance et sa certitude. Mais ce principe sur quoi repose-t-il lui-même, et de quel droit conclura-t-on de sa vérité à celle de toutes les autres propositions? Telle est la question qui est l'objet de la critique pure, de la science de la science. Si cette science souveraine est impossible, tout savoir est sans fondement, toute autre science ayant son principe ailleurs

qu'en elle-même. De deux choses l'une: ou il n'y a pas de certitude, ou il faut supposer une science qui, fondée sur un principe absolu et d'une vérité immédiate, puisse devenir le fondement commun de tout savoir et de toute certitude. Le savoir humain doit former un système unique et par conséquent reposer sur un principe souverain absolu. Si ce principe n'existe pas, alors il ne reste qu'à choisir entre ces deux partis: ou il faut reconnaître qu'il n'y a rien d'immédiatement certain, et qu'en définitive tout savoir repose sur une petition de principe; ou bien il faut admettre soit qu'il y a plusieurs vérités innées, également primordiales, soit qu'il y a hors de nous une diversité de choses simples qui se communique à l'esprit par des impressions simples. Dans ce cas, notre savoir pourrait encore être certain, mais, manquant d'unité, il ne formerait plus un système. Ainsi point de véritable système s'il n'est un, et pour qu'il soit un, il faut qu'il soit fondé sur un principe unique, qui tienne de lui-même sa matière et sa forme, de telle sorte que l'une soit déterminée par l'autre, la forme par la matière et réciproquement.

Ainsi ce principe que nous cherchons sera à la fois réel ou matériel et formel ou logique, le fondement de toute réalité et de toute certitude: tel fut le principe de Spinoza, tel sera le principe de Fichte. Ce dont on énonce quelque chose ou le sujet de la proposition, dit-il, en est la matière, et ce qu'on en dit, c'est-à-dire la détermination du sujet, en est la forme: ce sera le sujet de la pensée, ou le moi se déterminant luimême. C'est ainsi que, dans la définition de son principe souverain, est donné en germe tout le système de Fichte, ainsi que dans sa définition de la substance est donné implicitement tout le système de Spinoza; et, en effet, la science absolue n'est possible qu'à cette condition.

Ce principe de tout savoir et de toute réalité, il ne s'agit pas de le prouver, mais de le découvrir par la réflexion, en observant les règles ordinaires de la logique, qui, après avoir servi à mettre dans tout son jour le principe souverain, y trouveront elles-mêmes leur preuve et leur fondement.

Rien de plus incontestable que cette proposition : A est A; car, en disant A est A, je n'affirme rien du sujet; je dis seulement que s'il est, il est ce qu'il est; mais je porte un jugement, et par là je me pose moj-même : tout jugement implique l'affirmation de mon existence. C'est le cogito ergo sum en d'autres termes. Mais Fichte va plus loin. En disant : je suis, le moi se pose lui-même comme tel, et en se posant il se produit, car il n'y a pas de moi sans conscience, et ce n'est que du moment qu'il se pose qu'il acquiert la conscience de soi. Ce jugement fondamental par lequel le moi, en disant je suis moi, se pose et se produit, est un fait-action. Le moi est parce qu'il se pose, et il se pose par ce qu'il est. Ce dont l'essence consiste à se poser soi-même comme étant, est le moi comme sujet absolu : tel est le principe suprême et générateur du système de Fichte. C'est la définition de la substance de Spinoza transportée au moi.

Le moi pose primitivement son propre être: tel est à la fois le premier acte du moi et le principe absolu de la science; il est absolu quant à la matière, puisqu'il pose la chose même, le sujet de la proposition, et quant à la forme, en déterminant le sujet comme existant nécessairement.

Par un second acte primitif, mais absolu seulement quant à la forme, le moi oppose au moi absolu un non-moi absolu. Par ce second acte, le moi semble reconnaître l'existence absolue du monde objectif, parce que pour dire moi, il faut qu'il se distingue de quelque chose qui n'est pas lui, et cette reconnaissance d'un non-moi est tout aussi primitive que l'acte même par lequel le moi se pose.

Mais ce second principe est évidemment en contradiction, non-seulement avec le premier, mais encore avec lui-même, puisqu'il pose deux choses également absolues. Pour détruire cette contradiction, il faut admettre un troisième principe,

Digitized by Google

absolu quant à la matière seulement et conçu ainsi: le moi et le non-moi sont posés tous deux par le moi et dans le moi, comme se limitant réciproquement, de telle sorte que la réalité de l'un détruit en partie celle de l'autre; en d'autres termes: j'oppose dans le moi, au moi divisible, un non-moi divisible. Ce troisième principe est au fond l'expression de ce fait de la conscience par lequel est reconnue l'action réciproque du sujet sur l'objet et de l'objet sur le sujet.

Tels sont les trois principes de la théorie de la science, correspondant aux trois formes du jugement : l'affirmation, la négation et la limitation, ou la thèse, l'antithèse et la synthèse. Dans leur succession nécessaire, ces trois formes représentent le mouvement de la dialectique de Fichte, perfectionnée depuis par Hegel. A une première proposition, énoncée d'une manière absolue, est opposée une seconde proposition tout aussi nécessaire, qui est en contradiction avec elle; puis une synthèse conciliatrice résout cette contradiction dans une proposition nouvelle. Dans cette méthode l'antithèse ou l'opposition est le principe de tout développement de la pensée; fixé momentanément par la synthèse, ce mouvement est indéfini dans la philosophie de Fichte : il tend à revenir à la thèse primitive, qui pose le moi comme absolu, sans jamais y réussir : c'est une tendance infinie qui constitue la vie et la conscience du moi. Dans la philosophie de Hegel, au contraire, cette synthèse absolue s'accomplit, et l'esprit humain acquiert la conscience qu'il est réellement l'absolu.

Les trois principes se résument dans cette proposition: le moi et le non-moi se déterminent réciproquement, et, dans cette synthèse, l'analyse découvre ces deux propositions nouvelles: 1° Le moi se pose comme déterminé par le non-moi, ou le non-moi détermine le moi; 2° le moi pose le non-moi comme déterminé par le moi, ou le moi détermine le non-moi. La première de ces deux propositions est le fondement du

savoir théorique; la seconde, celui de la philosophie pratique. Tout le savoir théorique ou la connaissance comme telle devra être déduite de ce principe: le non-moi détermine le moi, la connaissance intuitive paraissant le produit d'une action des objets sur le sujet, et leur donnant en quelque sorte pouvoir sur lui. Selon ce principe le moi semble posé comme passif à l'égard des choses. Il n'en est rien cependant; car c'est le moi lui-même qui se pose comme déterminé par le non-moi, et celui-ci n'est qu'autant qu'il est posé dans le moi et pour le moi. Le moi est virtuellement et idéalement toute réalité, et rien n'existe réellement que par un effet de son activité absolue. La prétendue réalité des objets n'est qu'un produit de l'activité du sujet.

Selon Fichte, la réalité est ce qui est posé par le moi, ce qui a été l'objet de la pensée, et en ce sens poser ou juger, c'est en quelque sorte créer, c'est produire de la réalité; tant qu'une chose n'est pas posée, jugée, pensée, ce n'est qu'une virtualité, une possibilité: c'est dans ce sens que Fichte dit que toute chose possible est une chose posée dans le moi et que le moi est toute réalité, que tout tire sa réalité du moi: une chose n'est réelle qu'autant qu'elle est devenue objet.

Cependant le moi conçu ainsi comme la source et la somme de toute réalité, n'est qu'un idéal que nous devons chercher à réaliser par la détermination du non-moi ou du possible. C'est en ce sens que la proposition : le moi détermine le non-moi, est le principe de la science pratique; la détermination absolue du non-moi est l'objet de l'activité du moi.

Le moi absolu, considéré comme intelligence, a besoin d'être déterminé; par là même il devient fini, et n'est plus absolu, parce que toute détermination de son être est limitation. Il y a donc opposition entre le moi pris en soi et lé moi connaissant; pour concilier cette opposition, il faut ad-

Digitized by Google

mettre que le moi détermine lui-même ce non-moi inconnu, d'où lui vient l'impulsion comme intelligence. Le moi absolu, qui, en pensant, s'oppose un non-moi comme objet de sa pensée, est, pour l'observateur, lui-même la cause du non-moi, et par la la cause indirecte de l'impulsion qu'il semble recevoir du dehors. Ainsi le moi ne dépend réellement que de lui seul.

L'idée du non-moi n'est qu'une modification du moi. Le moi sentant par la pensée sa réalité actuellement limitée, suppose hors de soi une cause de cette limitation, la réalise dans quelque chose qui n'est pas lui; mais en même temps, par la pensée, il le détermine et le pose idéalement dans la conscience. Tout ce qu'il naît en lui de sensations, de sentiments et d'idées, découle de sa propre réalité, et la réalité prétendue extérieure, c'est l'idéal réalisé : elle procède du moi, et n'a de véritable existence que dans le moi et pour le moi. Tout ce que l'analyse critique laisse subsister à côté du moi, c'est une simple impulsion qui est venue le solliciter, et qui est le principe du développement de sa virtualité. Encore cette impulsion elle-même a-t-elle sa source dans le moi, dans la nécessité où il est de s'opposer quelque chose pour se donner la conscience de soi; car ce qu'il s'oppose n'est jamais que cette partie de sa virtualité qu'il n'a pas encore réalisée par la pensée. Ainsi s'évanouit jusqu'à l'ombre de cette réalité intelligible que Kant avait laissée aux choses en soi, et le monde extérieur n'a dans ce système qu'une existence d'emprunt, due uniquement à la nécessité d'expliquer l'état tour à tour actif et passif du moi, du sujet pensant; une hypothèse imaginée pour rendre compte des phénomènes de la conscience.

Tout le développement de l'infinie virtualité du moi se fait par un mouvement alternativement centrifuge et centripète. En tant qu'absolu et pris en soi, le moi est sans étendue et sans mouvement, comme un point mathématique. Pour arriver

à la conscience de soi, il éprouve le besoin de se développer. Il se livre à un mouvement centrifuge, mais c'est pour revenir à lui. Par là seulement devient possible le sentiment d'une impulsion du dehors, impulsion qui paraît extérieure aux yeux de la conscience naturelle, mais qui, aux yeux du philosophe, c'est-à-dire, pour la conscience résléchie, a sa cause première dans la nature même du moi absolu. Afin de réaliser toute sa virtualité, tout son être, de se donner la pleine conscience de soi, il étend à l'infini la sphère de son activité. Cette tendance se fortifie de la résistance même qu'elle rencontre. Nul résultat actuel de son activité ne peut satisfaire le moi : il tend continuellement à un plus haut degré d'unité et d'harmonie: c'est une aspiration incessante vers l'infini. Le but commun de la connaissance et de l'action est d'assurer l'empire du moi sur le non-moi, de la raison sur la nature, et de rétablir ainsi l'unité parfaite de l'esprit par la conscience de son indépendance et de sa réalité absolue.

L'idéalisme critique de Kant devient, dans le système de Fichte, idéalisme subjectif absolu, avec une tendance à se poser comme idéalisme objectif, avec la prétention de ne reconnaître d'autre réalité que celle qui est donnée dans le moi, et qui est déterminée par lui; Fichte n'aspire plus à une science purement humaine, mais à la science absolue, et dès le début il attribue au système de l'esprit humain une certitude infaillible : tout ce qui est fondé dans l'esprit, dit-il expressément, est d'une vérité absolue. La philosophie n'est que l'histoire de l'esprit humain; son objet, ce sont les actes de l'esprit : toute science y est virtuellement renfermée, et il ne s'agit que de la réaliser, de s'en donner la conscience. L'activité du moi consiste à se soumettre toute réalité; elle tend en définitive à l'unité absolue de l'objet et du sujet, ou pour mieux dire, comme cette unité est implicitement renfermée dans l'idée même du moi, elle tend à donner à celui-ci la conscience de cette unité: tendance infinie qui ne saurait

jamais atteindre complétement son but. C'est dans ce sens que Fichte dit que le problème général de la philosophie est d'expliquer comment l'être devient idée ou représentation, comment l'objet devient subjectif.

Selon Kant, la raison pratique est supérieure à la raison théorique; la réalité des idées, que celle-ci laisse problématique, est seulement établie par celle-là. Cette suprématie de la raison pratique se retrouve dans la philosophie de Fichte, mais elle y a un tout autre sens. Selon lui, la raison est essentiellement pratique ou active, et elle ne devient théorique que par l'application de ses lois à un non-moi qui la limite et la détermine. La philosophie théorique part du principe que le moi est déterminé par le non-moi; mais la nécessité de ce principe n'est bien comprise que par la philosophie pratique. Le non-moi n'est admis que pour expliquer la connaissance; mais par la connaissance même le moi détermine le non-moi, et s'en rend indépendant. Le non-moi n'est donc posé que pour rendre possible l'action du moi. Cette activité apparaît comme action au dehors, bien qu'au fond elle soit tout interne. C'est véritablement par là que le sujet et l'objet sont identifiés. Au point de vue théorique, cette identité est considérée comme un produit de la connaissance ou de la détermination du sujet par l'objet; au point de vue pratique, au contraire, cette même identité est considérée comme résultant de l'action du sujet sur l'objet. Il résulte de la philosophie pratique que ce n'est pas réellement le non-moi qui détermine le moi; mais, au contraire, que c'est le moi qui détermine le non-moi, ou plutôt qui se détermine lui-même.

Il s'agissait dans l'origine de fonder le système universel des connaissances sur un principe souverain unique, absolu tout à la fois quant à la matière et quant à la forme. Or, toute connaissance suppose un sujet, et pour que ce sujet fût capable d'une science absolue dans ce double sens, il fallait qu'il fût lui-même conçu comme absolu quant à son

existence, c'est-à-dire, comme ontologiquement indépendant, comme ayant sa raison d'être en lui-même, ainsi que le principe de ses déterminations propres, et en même temps comme avant en lui virtuellement la raison de toute autre réalité et de toute certitude. Le moi dont il s'agit dans la philosophie de Fichte, est bien le moi humain, mais considéré idéalement comme sujet absolu, au point de vue de Dieu, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire, tel que Dieu peut se concevoir au point de vue humain. Pour assurer à l'esprit cette science absolue à laquelle il aspire, et qui suppose l'identité du sujet et de l'objet, de la pensée et de l'être, Fichte a dû lui attribuer une existence absolue, poser le moi comme absolu en soi, et comme tendant à le devenir pour soi. à s'en donner la conscience, comme aspirant à s'égaler à Dieu : c'est une tendance infinie qui doit se réaliser, mais ne peut jamais se réaliser parfaitement.

Pour mieux comprendre le système, et pour le trouver plus raisonnable, mettons Dieu à la place du moi, et considérons-le comme sujet pensant, comme entendement absolu et archétype (selon une expression de Kant), mais comme offrant dans son développement les mêmes phases que la conscience humaine. Conçu ainsi, Dieu est virtuellement toute réalité, l'ens realissimum des scolastiques, l'idéal de la raison de Kant, et toute réalité est véritablement posée en lui par cela même qu'il se pose; mais pour se donner la conscience de lui-même, pour être pour lui ce qu'il est en soi, il a besoin de faire de sa réalité l'objet de sa pensée, de se l'opposer par conséquent, et de la concevoir en quelque sorte comme étant posée hors de lui. Mais par cet acte même cette réalité est posée explicitement en lui. La pensée divine serait ainsi une synthèse continuelle d'oppositions, ayant pour objet de réaliser explicitement, actuellement, cette unité virtuelle de toute réalité possible qui est primitivement en Dieu, qui est son essence.

Tel est précisément le moi absolu de Fichte; mais il n'est pour lui qu'une idée, un idéal. «La théorie de la science, dit-il, ne part de l'idée du moi comme être absolu que pour expliquer le moi réel et fini.» Néanmoins il suppose à celui-ci une virtualité infinie, qu'il doit chercher à réaliser. Le moi est en soi conçu comme indépendant, comme se posant d'une manière absolue; mais pour qu'il puisse avoir conscience de lui-même, il est dans la nécessité de poser un non-moi, de s'opposer un objet, par lequel seulement il devient réellement sujet. En tant qu'il sent l'action de l'objet, il le conçoit comme hors de soi, comme exerçant sur lui un empire qui limite sa liberté; mais en tant qu'il le pense, qu'il le connaît, il le pose en soi, il le détermine lui-même, il se l'assimile et s'en affranchit, en le faisant sien, en le reconnaissant pour lui être identique. Cette activité intellectuelle, idéale, est l'essence même de l'esprit : c'est par elle qu'il devient libre, et qu'il travaille à devenir semblable à Dieu, dans qui cette réalité absolue, cette unité absolue à laquelle aspire l'esprit humain, est personnifiée.

Dans la philosophie de Kant, le moi pur, le sujet pris en lui-même, a, comme faculté de connaître, pour objet, des choses qui ont en soi une réalité indépendante, qui viennent solliciter son attention par leur action sur les sens, que le sujet perçoit selon sa nature sensible, qu'il traduit en notions d'après les formes innées de l'entendement, et qu'il cherche à réduire à l'unité au moyen des idées de la raison. De l'action du sujet sur les apparences des choses ou sur les phénomènes, résulte cet ensemble de notions qui constitue ce qu'on appelle le monde sensible, monde purement phénoménal, qui, déterminé quant à ses formes par les lois de notre sensibilité et de notre entendement, n'est réel que pour nous et non pour toute intelligence. Le monde phénoménal est ainsi le produit mixte de deux puissances, de deux facteurs, du sujet sensible et pensant, qui en fournit la forme,

et de l'objet réel, mais insaisissable dans sa véritable réalité, qui en fournit la matière : idéalisme que Kant appelle transcendantal, pour le distinguer de l'ancien idéalisme, parce que, loin de nier absolument la réalité du monde sensible, il lui reconnaît du moins une réalité subjective ou relative.

Dans le système de Fichte, le moi n'est plus une simple faculté de sentir et de penser, un simple sujet, subissant l'action des choses selon sa nature, et réagissant sur elles par la pensée : il est virtuellement toute réalité, et travaille à la produire pour soi, à s'en donner la conscience actuelle. De son côté, le non-moi est en soi vide de toute réalité; ce n'est que la réalité virtuelle du moi, considérée comme posée hors de lui, et il ne se réalise véritablement qu'autant qu'il est posé dans le moi, qu'il est déterminé par le sujet. En soi, le non-moi est comme la matière selon Platon, un non-être, et ne devient réel qu'autant qu'il est converti en idées : il n'y a de réalité que dans le moi et pour le moi. Selon Fichte, le monde sensible n'est rien comme tel, rien de réellement objectif; il n'est posé que pour servir d'impulsion à l'activité du moi : c'est la réalité que le moi s'oppose à l'état de sentiment, réalité qui primitivement fait partie de sa substance, qu'il a placée hors de lui pour s'en donner la conscience, et qu'il se restitue par la pensée.

On comprendra maintenant comment Fichte, tout en niant la réalité du monde sensible, a pu néanmoins prétendre que son idéalisme était en même temps réalisme. Il admet une réalité, mais une réalité tout idéale; et le monde idéal qu'il construit n'est point une illusion, une ombre vaine, comme le monde de l'idéalisme sceptique, mais le seul monde réel. Quant à cet autre réalisme qui consiste à attribuer une réalité indépendante aux objets de la pensée, Fichte fait de vains efforts pour le concilier avec ses principes. Vainement il distingue entre le moi absolu, idéal, pour qui le non-moi lui-même a sa source dans le moi, et le moi réel et fini,

dont la conscience et partant l'existence dans le temps ne peuvent s'expliquer que par l'intervention d'une puissance extérieure, indépendante de lui; car toutes les déterminations possibles de cette puissance ou du non-moi sont déduites du moi lui-même ou de la pensée. Le non-moi a beau paraître indépendant, il ne l'est pas en soi, puisqu'il ne se réalise véritablement qu'en tant qu'il est pensé. Quant à sa réalité, le moi actuel dépend de quelque chose qui n'est pas lui; mais idéalement tout dépend de lui. Fichte donne à son système le nom d'idéalisme réaliste ou de réalisme idéaliste, pour le distinguer d'une part de l'idéalisme dogmatique, qui n'admet pas ou ignore que nous n'existons réellement que par une limitation, une action venue du dehors, et de l'autre du dogmatisme réaliste, qui attribue au principe de cette action une réalité absolument indépendante de la pensée; mais au fond et dans sa tendance, l'idéalisme de Fichte est équivalent à l'idéalisme dogmatique, puisque la destination du moi fini est de détruire sa dépendance et de s'égaler par la pensée au moi absolu.

La pensée véritable de Fichte, c'est que le moi humain est virtuellement infini et absolu, qu'il participe de la nature divine, et que son activité doit consister à réaliser de plus en plus cette infinie virtualité, mais que, dans son existence actuelle, et dans l'intérêt même de son existence, il est toujours renfermé dans de certaines limites, qu'il est fini en tant qu'il est réel dans le temps. En tant qu'il existe actuellement et qu'il a conscience de soi, le moi se considère comme déterminé par un non-moi; en tant qu'il pense et agit, il détermine le non-moi, et l'objet de son activité est de détruire progressivement et indéfiniment sa dépendance actuelle.

Par cette distinction entre le sujet absolu ou le moi pris idéalement, et le moi fini et relatif, Fichte cherche à concilier son système avec le sens commun, qui admet au dehors un monde indépendant de nous, que nous pouvons seulement modifier; avec le *droit*, qui suppose une pluralité de *moi* individuels, participant tous également de la même nature et ayant les mêmes tendances et les mêmes droits; avec la *morale*, qui admet à la fois la liberté et un monde objectif; enfin avec la *religion*, qui suppose un rapport du moi fini et individuel avec l'absolu et l'infini.

Le droit suppose l'individualité du moi, une pluralité d'êtres raisonnables, entre lesquels se partage la liberté attribuée au moi absolu, c'est-à-dire qui ont tous un égal droit à être traités et respectés comme des personnalités libres: de ce principe Fichte déduit un système politique et social assez semblable à celui de Rousseau et à celui de Kant.

La morale a également pour principe la liberté; sa loi est la détermination absolue de soi par soi-même, et sa fin est l'indépendance absolue du sujet raisonnable de tout ce qui n'est pas lui : cette liberté, qui est celle du moi idéal, cette aspiration à la liberté, ne doit pas être confondue avec ce farouche amour de l'indépendance qui se manifeste comme esprit de domination oppressive; elle est soumission absolue à la conscience du devoir, qui n'est que l'expression de notre nature supérieure, de notre véritable être. Mais cette indépendance ne peut se réaliser dans l'individu; elle ne peut se concevoir que comme liberté universelle, comme autocratie de la raison en général : sa fin est d'établir un règne moral, réunissant tous les êtres raisonnables en une même conscience: la moralité devient ainsi abnégation entière de soi dans l'intérêt de tous; mais en même temps chacun devient libre pour soi, et chacun, en se dévouant pour les autres, réalise sa propre fin et satisfait à sa propre loi.

Ce rapport du moi individuel à l'ordre moral universel, où se réalise la liberté absolue du moi infini et idéal, est le fondement de la religion dans le premier système de Fichte. Il semble ne concevoir Dieu que comme la réalisation de cet idéal de l'ordre, de la moralité, de la liberté absolue et

universelle, et aboutir ainsi à un panthéisme moral. Que manque-t-il à ce système pour qu'il puisse se concilier réellement avec le théisme? Il lui manque de concevoir Dieu comme étant primitivement le moi absolu et infini, le sujet éternel et immuable, dont le moi humain est l'image et l'expression finie est bornée. Avec cette addition, l'idéalisme de Fichte serait d'accord avec le christianisme, selon lequel l'homme, fait à l'image de Dieu, doit travailler à devenir parfait comme Dieu est parfait. C'est dans ce sens que tendra à se modifier la philosophie de Fichte. Il v est déià tout disposé dès à présent : s'il refuse encore d'admettre un Dieu individuel, personnel, c'est parce qu'il craint d'en amoindrir l'idée en la définissant, toute définition, toute détermination de l'idée de Dieu étant, selon lui, une limitation; en refusant de la personnisier, il croit obéir au commandement du décalogue : « Tu ne te feras point d'image de l'Éternel. »

Du reste, il proteste solennellement contre l'accusation de professer l'athéisme: « La théorie de la science, dit-il, a soin de distinguer entre l'être absolu et l'existence relative, et c'est pour cela qu'elle n'est pas athée. Tandis que le stoïcien conséquent se concevait égal à Dieu, en confondant l'idée infinie du moi avec le moi réel, et considérait le sage comme sujet absolu, notre philosophie considère le moi absolu comme un idéal que le moi fini doit chercher à réaliser. » Cet idéal est le Dieu de Fichte, et, pris ainsi, Dieu n'existe pas; ce n'est qu'une idée, qui ne peut être réalisée et personnifiée comme être primitif et absolu que par la foi ou par une décision souveraine de la raison.

## SECONDE SECTION.

#### DÉVELOPPEMENTS DE LA PHILOSOPHIE DE FICHTE.

Depuis son départ d'Iéna et son établissement à Berlin, Fichte soumit sa philosophie à un examen nouveau, non pour l'abjurer, mais pour l'asseoir, s'il était possible, sur des bases plus solides, pour la développer, et surtout pour la mettre plus d'accord avec les idées religieuses. L'accusation d'athéisme dont il avait été l'objet, les progrès que faisait autour de lui la philosophie de Schelling qu'il regardait comme issue de la sienne, les besoins de la patrie malheureuse, et plus tard sa position officielle, toutes ces causes réunies déterminèrent la marche ultérieure de ses travaux et de sa pensée. Nous allons en retracer rapidement l'histoire en suivant l'ordre même de ses publications depuis 1800 jusqu'à sa mort.

Voici comment le fils de Fichte, son biographe et philosophe lui-même, a décrit l'état de son esprit au commencement de cette nouvelle période de sa vie. Fichte avait démontré avec une évidence irrésistible que la conscience ne peut véritablement savoir qu'elle-même. Il s'ensuivait, pour lui, que tout ce qu'elle prétend savoir d'un être qui lui serait étranger, était frappé de contradiction et de nullité. Cependant les idées d'existences autres que le moi sont de fait dans la conscience; mais si l'on demande si ces idées ont des objets, il n'y a pas théoriquement de réponse à cette question. En appliquant ce raisonnement à l'idée de Dieu, il est évident qu'il est réellement impossible de le connaître scientifiquement, à moins que la réflexion ne renonce à elle-même en démontrant sa propre insuffisance, et que le moi ne soit ainsi forcé de sortir de lui-même. Mettre avec Jacobi à la

place de la science le sentiment immédiat de l'existence de Dieu, comme d'un fait qui s'impose de lui-même et qui fonde la foi, ce serait tout au plus se satisfaire personnellement, et l'on n'aurait rien fait, comme savant, pour entraîner la conviction universelle. La foi se trouve en opposition avec la réflexion, avec la conscience raisonnée; comment pourrat-elle se maintenir contre ses objections, contre ses prétentions à l'indépendance? Sans doute la foi peut persister dans sa conviction immédiate, sans se mettre en peine de son dénuement de preuves et de savoir; elle peut reprocher à la réflexion son vide et sa stérilité; mais le raisonnement ne cessera de troubler la foi dans sa tranquille possession, et de l'accabler de ses doutes. Comment donc établir la paix entre cette foi et la réflexion? Il faudra que la réflexion se détruise elle-même, qu'elle dépose volontairement les armes; qu'en raisonnant, elle s'élève au-dessus d'elle-même, et qu'elle admette enfin la foi en la justifiant 1.

Combler l'abîme qui sépare le moi de l'objet, la foi de la réflexion, les concilier ensemble, à la suite d'une lutte franchement soutenue: telle est maintenant la tâche que Fichte mettra toute la force de son esprit à remplir. Fidèle à sa doctrine, c'est par la réflexion, en s'élevant à un plus haut degré de la réflexion, qu'il veut arriver jusqu'à la foi. Il ne s'agissait nullement de retirer la partie de son système déjà établie; il y persiste au contraire, quant à l'essentiel, d'une manière imperturbable: il s'agit de prouver le droit de sortir du moi, et d'expliquer d'une part le monde matériel, et d'autre part le monde intelligible. La Théorie de la science ne devait être que le fondement d'une philosophie complète, qui aurait deux branches, dont l'une déduirait le monde sensible ou phénoménal, et l'autre le monde intelligible. Il était à la recherche du lien qui devait les unir à l'idéalisme

<sup>1</sup> Fichte's Leben und Briefwechsel, t. I, p. 412-414.

transcendantal. Ce qu'il écrivit à cette époque de transition, doit être considéré sous ce point de vue. Nous allons en conséquence nous occuper d'abord des écrits intitulés Destination de l'homme, Réponse à Reinhold, et Rapport au public sur le véritable esprit de la philosophie nouvelle.

## CHAPITRE PREMIER.

DESTINATION DE L'HOMME. — RÉPONSE A REINHOLD. — RAPPORT AU PUBLIC SUR LE VÉRITABLE ESPRIT DE LA PHILOSOPHIE NOUVELLE.

I. Le premier fruit du repos que Fichte retrouva à Berlin, fut le traité remarquable De la destination de l'homme <sup>1</sup>.

Dans cet ouvrage, on voit l'homme pensant passer du doute à la science, de la science à la foi. La science à laquelle le conduit la spéculation est toute négative quant au monde extérieur, et ne laisse subsister pour toute réalité que la conscience et son monde idéal. Cependant une voix intérieure le pousse à l'action, à une action conforme à la loi de son être, et ce commandement l'adresse à quelque chose qui est hors de lui, et indépendant de ses idées. Il se sent obligé d'avoir foi en toutes les existences que suppose la loi morale. La foi commence où la science nous abandonne. Cette foi n'est autre chose que l'assentiment que je me sens pressé de donner à mes convictions naturelles. Ces convictions résistent à toutes les subtilités du raisonnement. C'est donc la volonté, et non l'entendement, qui est le germe d'où se développera l'intelligence. Si la volonté est droite, intègre, l'intelligence sera infaillible. La vérité n'est réelle qu'autant qu'elle se réclame de la foi, et toute vérité découle de la conscience morale. Désormais je m'en rapporterai sans hésiter au témoignage de ma conscience, et je m'appliquerai à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bestimmung des Menschen, 1800; traduit en français par M. Barchon de Penhoën; Paris, 1852. Œuvres, t. II, p. 167-319.

savoir et à faire ce qu'elle veut de moi : mon devoir, comme ma destination, est d'obéir absolument à cette voix intérieure. Mais cette destination ne peut s'accomplir qu'autant que j'admets comme réels les objets dont la loi de la conscience suppose la réalité : ainsi la raison pratique supplée à la raison théorique.

Sur cette base, l'auteur établit l'existence de nos semblables et de leurs droits, celle du monde phénoménal, et au-dessus de celui-ci, celle d'un monde spirituel, la vérité d'une autre vie, qui pour l'honnête homme commence déjà ici-bas. Le ciel est dans le cœur de l'homme de bien; une vie vertueuse est une préparation à la vie éternelle; elle en est le commencement et la condition. Fichte déduit enfin de la raison pratique l'existence de Dieu qu'il conçoit comme l'auteur de la loi du monde moral, et non plus seulement comme le substratum de l'ordre moral, mais comme la volonté infinie, éternelle, universelle, qui se révèle aux intelligences finies par l'organe de la conscience, et qui est l'âme, le lien commun de tout ce qui existe. Il v a peu d'ouvrages mystiques où respire une piété plus fervente, un renoncement plus absolu aux choses matérielles, avec une plus ferme croyance à la sainteté de la loi et à l'immortalité de l'homme, que dans les dernières pages de ce livre écrit au moment où son auteur venait d'échapper à l'accusation de nier Dieu.

Le traité de la Destination de l'homme est divisé en trois livres intitulés : le Doute, le Savoir, la Foi. Dans le premier livre, le penseur balance incertain entre les deux systèmes, dont l'un représente l'homme comme libre et indépendant, tandis que l'autre le réduit à n'être que le produit d'une force étrangère. Plus il raisonne pour sortir du doute, plus il s'y égare et s'y perd. C'est alors que lui apparaît un esprit qui semble lui dire : «Pauvre mortel, tu accumules faux raisonnements sur faux raisonnements, et tu te crois sage. Tu trembles devant des fantômes que tu as seul créés. Ose de-

venir véritablement sage; écoute mes questions et répondsmoi.» Alors il lui expose, ou plutôt il lui fait trouver par ses questions, les principales propositions de l'idéalisme transcendantal. «J'ai conscience de moi absolument, dit le penseur<sup>1</sup>, parce que je suis moi; j'ai conscience de moi d'un côté comme d'un être pratique, de l'autre comme d'une intelligence. La conscience, au premier point de vue, est sentiment ou sensation; sous le second, elle est intuition, espace infini. Étre fini moi-même, je ne puis saisir l'illimité; c'est pourquoi je circonscris par la pensée un espace déterminé dans l'espace universel, et je pose le premier dans un certain rapport au second. La mesure de cet espace limité est la mesure de ma propre sensation, d'après une règle qui peut s'exprimer ainsi : ce qui m'affecte à tel degré est dans l'espace dans tel rapport à l'ensemble de ce qui peut m'affecter. La propriété de la chose a sa source dans le sentiment de mon propre état, et l'espace qu'elle remplit a la sienne dans l'intuition. Par la pensée qui les unit, la propriété est transportée à l'espace. Par là que je pose un objet dans l'espace, ce qui n'est que l'expression de mon état devient propriété de l'objet. Mais ce n'est pas par l'intuition qu'il est posé dans l'espace, c'est par la pensée, par une pensée qui mesure et détermine ce qui est donné dans le sentiment et dans l'intuition indépendamment de toute pensée.» Après ces préliminaires l'esprit se fait accorder par le penseur les propositions suivantes : «La conscience d'une chose hors de moi n'est absolument que le produit de notre propre faculté représentative, et nous ne savons des choses que ce que nous posons selon la nature propre de notre conscience. — Dans ce que nous appelons la connaissance des choses, nous ne connaissons, nous ne voyons donc continuellement que nousmêmes. Les lois de la nature ne sont donc que les lois même de notre esprit; le système du monde n'est que le système

23

<sup>1</sup> Bestimmung des Menschen, p. 150.

de notre intelligence.» - «S'il en est ainsi, ajoute l'esprit, sois libre, ô mortel, sois affranchi à jamais de la terreur qui t'humiliait et te tourmentait! Cesse de trembler devant une nécessité qui n'est que dans ta pensée, devant des choses qui sont ton propre ouvrage.» Mais le mortel n'est point satisfait de cette sagesse. Tu m'as délivré, il est vrai, s'écrie-t-il, de toute dépendance; mais c'est en m'anéantissant moi-même avec tout ce qui m'environne; tu n'as détruit la nécessité qu'aux dépens de toute réalité. D'après ce système il n'y a rien, absolument rien que des idées, que des modifications d'une conscience; et comme des idées, des représentations ne sont que des images, des ombres d'une réalité, elles n'ont en soi aucune valeur, et moi-même je ne suis qu'une simple représentation; je ne suis, moi aussi, qu'un vain produit de mon sentiment et de ma pensée. Mon organisation physique, avec tous mes sens, n'est également qu'une sorte de matérialisation de ma pensée, et le moi intellectuel luimême, l'intelligence pure et le moi corporel sont un seul et même être, vu de deux faces, l'une saisie par la pensée pure, l'autre par l'intuition sensible. Enfin, l'intelligence ellemême, le moi pensant, que l'intuition transforme en un être matériel, est-elle autre chose, d'après ces principes, que le produit de ma pensée, un être fictif, imaginaire? Je n'ai immédiatement conscience que de sensations, de pensées, de volontés déterminées, mais je n'ai pas immédiatement conscience des facultés qui produisent ces phénomènes internes, et encore moins de la substance qui est le sujet de ces facultés. Je ne suis pas même sûr que ce soit moi qui sente ou qui pense. La seule chose que je sache est ma conscience. Or, toute conscience est ou immédiate ou médiate. La première est conscience de soi, la seconde est conscience de ce qui n'est pas moi : ce que j'appelle moi, n'est en conséquence autre chose qu'une certaine modification de la conscience, laquelle modification s'appelle moi, parce qu'elle est une

conscience immédiate qui revient sur elle-même. Or, comme toute conscience n'est possible que sous la condition de la conscience immédiate, il s'ensuit que la conscience qui s'appelle moi accompagne toutes mes représentations, et qu'à chaque instant de ma conscience je dis moi, moi, et toujours moi. De cette manière le moi s'évanouirait à chaque instant pour renaître sans cesse; avec chaque nouvelle représentation surgirait un moi nouveau, et je ne serais qu'un nonêtre; cette conscience divisée, éparse pour ainsi dire, est maintenant réunie par la seule pensée dans l'unité d'une faculté fictive; et d'après cette fiction, toutes les représentations qui sont accompagnées de la conscience immédiate du moi, sont censées procéder d'une seule et même faculté, appartenant à une seule et même substance; et c'est de cette manière que naît en moi l'idée de l'identité, celle de la personnalité et d'une force réelle de cette personne : fiction évidente, puisque cette faculté et cette substance sont fictives elles-mêmes 1.

«Je ne puis donc pas dire, conclut l'idéaliste, que je sente, que je voie, que je pense, mais seulement je pense, je crois penser que je fais tout cela. Il n'y a donc de permanence nulle part, ni hors de moi, ni en moi; il n'y a partout que changement: il n'y a point d'être réel. Moi-même, je ne sais ni ne suis: il n'y a pour toute réalité que des images, des images qui ne représentent rien et personne à qui elles se présentent, des ombres vaines. Moi-même, je suis une de ces images, une image confuse d'images. Toute réalité se change en un rêve bizarre, sans une vie qui soit rêvée, sans un esprit qui rêve, le rêve d'un rêve. L'intuition est le rêve, et la pensée le songe de ce songe. Je comprends cela parfaitement, mais je ne puis le croire². » L'esprit approuve fort toutes ces conséquences.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bestimmung des Menschen, p. 159-172.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 174.

Là-dessus l'homme, idéaliste malgré lui, désolé de son idéalisme, reproche à l'esprit de l'avoir trompé, ou de lui avoir montré une vérité désespérante. Il reproduit en termes très-vifs toutes les objections que Jacobi surtout avait soulevées contre l'idéalisme, qu'il accusait de conduire au nihilisme. Mais qui t'a dit, répond l'esprit, que je tienne ce système, tout vrai qu'il soit, pour le système complet de l'esprit humain? Tu voulais savoir, et tu avais pris une fausse route; tu voulais savoir ce qui est au delà de toute science. J'ai voulu seulement te délivrer d'un faux savoir, et non te donner le savoir véritable. Tu voulais te rendre compte de ton savoir. Or, tout savoir n'est qu'image, réflexion, et toute image suppose quelque chose qu'elle représente, toute réflexion, quelque chose qui soit réfléchi, et cette réalité nul savoir ne peut l'atteindre. Cette réalité que tu croyais avoir reconnue hors de toi, et dont tu craignais de devenir l'esclave, je t'en ai délivré. J'ai dissipé ton illusion, et c'est la tout ce que peut ce système : il détruit l'erreur, mais ne peut donner la vérité, car il est absolument vide en soi. Tu cherches maintenant, et à bon droit, la réalité de l'image, et une autre réalité que celle que le savoir vient d'anéantir. Mais en vain tu la demanderais au savoir, en vain tu tenterais de l'embrasser par la connaissance. Si tu n'as en toi un autre organe pour la saisir, elle t'échappera pour jamais. Mais cet organe tu le possedes, emploie-le, et tu trouveras le répos 4. van auto par a fait a tradi

Cet organe autre que celui du savoir, c'est la voix intérieure, la conscience de la loi morale, qui s'imposé avec une autorité absolue, et dont la foi sera la base de celle en toute autre réalité qu'elle suppose nécessairement pour être réelle elle-même. La critique si vive que l'auteur fait lui-même de son système, le laisse intact cependant, mais le présente seu-lement comme n'étant pas le système de l'esprit humain tout

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, p. 175-178.

entier, comme ayant besoin d'être complété par la foi, par une soi intelligente aux convictions naturelles.

Tes paroles, dit le penseur à l'esprit, m'ont consterné; mais au moins tu m'adresses à moi-même. Et que serais-je, en effet, si je pouvais me laisser abattre sans retour par une puissance extérieure? Je suivrai ton conseil. Qu'est-ce donc qui me révolte contre une doctrine à laquelle mon intelligence n'a rien à opposer? C'est que j'éprouve le besoin d'admettre quelque chose qui existe indépendamment de mes idées, quelque chose qui demeure, qu'il soit pensé ou non, que ma pensée ne produise pas, et à quoi je ne puisse rien changer: une réalité en un mot, sans laquelle moi-même je ne suis rien. Je ne suis pas fait uniquement pour savoir; ma destination, mon devoir est d'agir, et c'est par l'action seulement que j'ai une valeur. Telle est la voix de ma conscience, et elle m'adresse irrésistiblement à quelque chose de réel hors de moi, qui est supérieur au savoir, et par rapport à quoi celui-ci n'est qu'un moyen. Par là je sais immédiatement qu'il y a une réalité hors de la conscience. Mais il faut justifier cette soi, ce savoir immédiat, aux yeux de la raison philosophique, en remontant à l'origine de cette voix intérieure qui me force d'admettre un monde objectif.

Je trouve en moi un instinct d'indépendance, d'absolue personnalité, et je ne saurais souffrir de n'être qu'un accident, de n'être que par un autre et pour un autre que moi : je yeux être et devenir quelque chose par moi et pour moi. Cet instinct est inséparable de ma conscience même. Aveugle de sa nature, je l'éclaire par la pensée. Il tend évidemment à assurer mon indépendance, ma liberté absolue. Pour réaliser cette liberté, je dois me concevoir à la fois comme sujet et comme objet, comme conscience active et passive, comme pensée et comme ce qui est pensé, comme produisant moimeme l'être que je pense. Je m'attribue ainsi la puissance de produire l'être, puissance toute différente de la simple faculté

de penser. Mais l'être que je pose ainsi n'est pas un être réel; ce n'est jamais que ma pensée réalisée, et rien ne peut prouver cette réalité. Ainsi loin que mon activité porte sur un objet réel, il se pourrait qu'elle ne sût qu'une illusion: cependant la voix intérieure qui suppose cette réalité; persiste et commande impérieusement l'obéissance. Je ne puis, sans me faire violence, refuser de croire à la véracité de cette voix de ma conscience, et d'admettre franchement la réalité de tout ce qu'elle suppose pour être vraie; j'y aurai donc foi en dépit de toutes les subtilités du raisonnement. Ainsi l'ai trouvé l'organe au moyen duquel je reconnaîtrai toute réalité. Cet organe, ce n'est pas le savoir raisonné; nul savoir ne peut se prouver lui-même, et tout savoir repose sur quelque chose de plus élevé que son principe. Cet organe, c'est la foi, la foi qui adhère librement aux convictions naturelles. parce que ce n'est que par elles que nous pouvons remplir notre destination: c'est par la foi seulement que le savoir, qui sans elle pourrait n'être qu'une illusion, s'assure et devient certitude 1

Ici l'on croit avoir sous les yeux une page de Jacobi. Toutes mes convictions, dit Fichte, sont foi pure, et ont leur origine, non dans l'entendement, mais dans les sentiments (in der Gesinnung); leur principe est supérieur à toute discussion. La vérité a sa source dans la conscience : tout ce qui est contraire à la voix de la conscience, et ce qui nous empêcherait de lui obéir, est faux. Toute réalité qui existe pour nous, existe par cette foi, et le savoir pur ne sert qu'à nous faire reconnaître que nous ne pouvons rien savoir. Nous naissons tous dans la foi; les uns la suivent aveuglément, obéissant à l'instinct; les autres croient, parce qu'ils le veulent : pour le philosophe, c'est une foi intelligente. C'est librement et par réflexion qu'il se reporte au point de vue qui est celui de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De la Destination de l'homme, p. 181-195.

conscience naturelle; il admet ce qu'elle proclame; mais il y croit parce qu'il le veut<sup>1</sup>.

Ainsi cette foi est elle-même un produit de la raison, si ce n'est de l'entendement; la vérité que je reconnais n'en est pas moins mon ouvrage. Je suis le maître de ma pensée, et c'est vers l'action que toute ma pensée doit me porter : son office est de me faire connaître mon devoir et les moyens de le remplir de la manière la plus convenable. L'activité que la raison me commande, je puis espérer de l'exercer avec succès; car le monde qui doit en être le théâtre, n'est pour moi rien d'étranger : il est formé d'après les lois de ma pensée, et doit nécessairement s'accorder avec elles; je dois pouvoir le connaître jusque dans sa nature la plus intime. Partout le monde n'exprime que des rapports de moi-même à moi-même 2.

On le voit : tout en y introduisant un principe nouveau, Fichte maintient son idéalisme : il l'étend seulement dans l'intérêt de la vie pratique.

Le reste de l'ouvrage est un précis, souvent éloquent, de la morale, du droit naturel, de la politique de l'auteur, de ses vues sur les devoirs de l'homme et les destinées de l'humanité, du point de vue de son idéalisme, élargi et rectifié par la foi, comme expression de la conscience naturelle, éclairée par la réflexion.

Je mets toutes mes facultés au service de cette voix de la conscience à laquelle je crois, et en considération de laquelle je crois tout ce qu'elle suppose. Les êtres qui paraissent semblables à moi, et qui aux yeux de la spéculation ne sont que des produits de ma faculté représentative, cette voix me commande de les considérer et de les traiter comme des personnes libres et indépendantes; elle m'ordonne de res-

<sup>1</sup> Là même, p. 195-199.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, p. 200-202.

pecter leur liberté, de les aimer, de travailler à leur bonheur comme au mien propre.

Quant aux choses physiques, bien qu'il soit facile de démontrer que les idées s'en produisent nécessairement dans mon entendement, la faim, la soif, les besoins de ma conservation me forcent de croire à leur réalité; en même temps la conscience vient consacrer ces besoins et les renfermer dans de justes limites. Par là je suis amené à attribuer aux objets une existence indépendante, soumise à des lois qui leur sont propres, et qu'il est un devoir pour moi d'étudier. En présence de ces lois s'évanouit la spéculation abstraite, comme le brouillard se dissipe aux rayons du soleil.

Le monde n'est pour moi que la sphère de mon action morale; un monde, une chose quelconque qui n'aurait aucun rapport à mon activité, n'existe pas pour moi; pour toute autre existence je manque absolument d'organe. C'est uniquement comme monde moral que le monde a de la réalité pour l'homme. Ce n'est point par leur prétendue action sur nous que les choses dites extérieures se révèlent à nous comme réelles, car elles ne sont pour nous qu'autant que naus les savons nil se pourrait que les impressions par lesquelles nous les connaissons, ne fussent que de vains simulacres, produits de notre imagination; la conscience d'une réalité hors de nous se fonde uniquement sur la foi nécessaire en notre liberté et potre puissance; elle est donc foi ellemême, mais une foi aussi nécessaire que le fondement sur lequel elle repose. La conscience du monde est née du besoin d'agir. La raison pratique est la racine de toute raison : c'est par la loi môrale que nous nous élevons au-dessus du néant, et c'est elle seule qui nous empêche d'y retomber 1.

dements de la conscience, et elles tendent à produire un

<sup>... 1</sup> Même ouvrage, p. 201-213.

autre monde, un monde meilleur que le monde sensible; ce monde meilleur, où règne la loi morale, et auquel m'adresse la voix de la conscience, n'est pas une vaine promesse; j'ai la conviction qu'il se réalisera par l'obéissance à la loi. Cette conviction se fortifie par la vue du monde moral actuel : il est impossible qu'il reste à jamais ce qu'il est : telle ne saurait être la destination de l'humanité. Le monde actuel n'a de prix que comme passage à un ordre de choses meilleur.

Quoi! je ne mangerais et ne boirais que pour avoir faim et soif encore, et pour boire et manger de nouveau, jusqu'à ce que la tombe m'engloutisse, et que je devienne moi-même la pâture d'autres créatures, laissant après moi des êtres semblables à moi et qu'attend la même destinée! Non, telle ne saurait être la destination de mon être. Au milieu de ces vicissitudes, il y doit y avoir quelque chose qui demeure, qui ne saurait point périr.

L'auteur fait ici le tableau des misères physiques et morales auxquelles le genre humain est en proie. Cet état, dit-il, ne peut durer : la raison doit l'emporter enfin sur les violences de la nature. Il voit dans les fléaux qui viennent encore troubler l'homme dans la libre possession du globe, les dernières résistances de la matière indomptée au mouvement régulier et harmonique qui lui est prescrit, malgré elle, et que le travail de la civilisation doit assurer de plus en plus. Les guerres, les haines, les désordres civils, qui font plus de mal à l'humanité que les forces aveugles de la nature, ne peuvent se reproduire éternellement : telle ne saurait être la fin de l'existence humaine. Notre race est destinée à ne former finalement qu'une seule famille, une seule société. Fichte développe ici, à sa manière, l'idée de Kant d'une confédération, d'une république universelle, qui sera aux divers États ce que l'État lui-même est pour les individus qui le composent, et dans ses prévisions de cet heureux avenir de prospérité, de paix et d'harmonie, il laisse peu à inventer pour le fond, aux socialistes des derniers temps. Quand, par la paix au dehors et par l'ordre légal fondé sur la liberté au dedans, le véritable État sera réalisé, grâce à l'universel progrès, toute tentation au mal, la possibilité même de se décider raisonnablement à une mauvaise action, disparaîtra du milieu des hommes, et tout portera leur volonté vers le bien. Dans une organisation sociale conforme à la raison, il n'y aura plus aucun avantage à faire le mal : le mal qu'un individu voudrait faire à un autre, retomberait inévitablement sur lui-même. Et comme nul ne veut le mal pour le mal, la liberté de le faire sera ainsi détruite <sup>1</sup>.

Mais quand ce nouvel Eden sera établi sur la terre, quand l'humanité sera ainsi arrivée au terme de son développement, que deviendra-t-elle? Les générations n'auront-elles alors plus d'autre mission que de léguer cet état à celles qui les suivront? Ce but tout terrestre ne peut être leur dernier but, puisqu'il est fini. Une existence qui ne satisfait pas la raison en soi, et qui ne répond pas à toutes ses questions, ne peut pas être la véritable existence. D'ailleurs, l'obéissance à la loi morale souvent n'atteint pas le but auquel elle tend, et souvent la bonne intention doit nous suffire; la destinée terrestre semble s'accomplir sans notre concours et par l'impulsion d'une antre puissance. Si la vie devait se borner à la terre, il y aurait de la sagesse à n'écouter jamais que les conseils de la prudence, de l'intérêt actuel, et à mépriser la voix de la conscience comme une illusion trompeuse.

Je n'en ferai rien cependant : je sais aussi sûrement que je suis, que cette voix est l'expression de mon essence comme être raisonnable : je ne puis ne pas lui obéir, et cette obéissance ne peut demeurer stérile. Or, puisqu'elle n'atteint pas son but dans cette vie, il faut de toute nécessité croire à une autre vie, où la moralité puisse réaliser la fin que la raison lui assigne, où puisse régner la liberté.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage , p. 214-247.

Dans ce monde surnaturel, éternel, c'est la volonté qui est la loi fondamentale, le principe de tout mouvement, et par ma volonté, je suis dès à présent citoyen de ce monde intelligible, en même temps que, par l'action matérielle, j'agis sur le monde sensible. Dès à présent je participe, par mes intentions, à la vie éternelle et bienheureuse, et c'est par là uniquement que la vie terrestre m'est supportable. Je puis, en agissant selon la loi, ne pas atteindre mon but dans le monde sensible; mais nul mouvement moral n'est perdu pour le monde intelligible, et toute détermination de ma volonté, quelles qu'en puissent être les conséquences matétérielles, a nécessairement son effet moral dans la vie éternelle.

Évidemment donc l'homme appartient par la liberté, par tout son être, à une sphère qui s'étend au delà de cette vie terrestre, et celle-ci ne peut être raisonnablement considérée que comme un moyen, une préparation. Ce que nous aurons voulu ici-bas servira de lien et de transition d'une vie à l'autre. Les conséquences intelligibles de nos intentions, nous les posséderons dans l'autre vie, et elles seront, dans cette autre existence, le fondement, le point de départ de notre activité future. Cette nouvelle activité sera également déterminée, et il se peut que la seconde vie ne soit encore que la préparation à une troisième; mais dans tous les cas il y aura progrès et existence continue, développement infiniment progressif.

Telle est donc ma destination, ma véritable essence : je suis citeyen de deux mondes, l'un sensible, où j'exerce une action matérielle, l'autre spirituel, où je règne par ma seule volonté, par la volonté pure, qui est le principe vivant de la raison. Le premier n'a pour moi qu'une réalité phénoménale, et je ne vis réellement que par le second. Je suis immertel

<sup>1</sup> Même ouvrage, p. 247-268.

du mement, que je prends la résolution de n'obéir qu'à la loi de la raison. Par cette résolution, je m'élève-au-dessus du monde sensible, et j'entre dans la vie éternelle. Ce n'est qu'en faisant à ce devoir suprême le sacrifice de la vie matérielle et de tous ses avantages, que nous pouvons croire de toute notre âme à une vie supérieure. Ainsi se justifient ces paroles de l'Évangile: pour avoir part au royaume de Dieu, il faut mourir au monde. Tant que nous ne nous intéressons qu'aux choses terrestres, l'immortelle Psyché, attachée au sol, ne peut déployer ses ailes pour s'élever aux célestes régions : méconnaissant notre véritable liberté, nous ne croyons pas réellement à un ordre de choses supérieur; la promesse d'une antre vie nous paraît une fable; mais à mesare que la volonté s'épure à la voix de la raison, le sens des choses divines devient plus vif en nous, et notre être et notre destination s'éclairent d'une lumière nouvelle : la vinie sagesse est le prix d'un cœur pur, d'une volonté toute morale et raisonnable !. ...

Par ma volonté pure je prétends exercer une action dans un monde intelligible; par là même je suppose une loi qui régisse ce monde de telle sorte que ma volonté y ait aussi sûmement de certains effets que l'action de ma main en produit dans le monde matériel. Or, cette loi ne peut avoir pour auteur ni ma volonté à moi, ni celle d'aucun autre être fini, ni la volonté collective de tous les êtres finis; mais une volonté de laquelle toutes les autres volontés dépendent; car nulle intelligence finie ne peut même comprendre cette loi; ni le monde qu'elle gouverne. Cette loi souveraine du monde spirituel ne peut être qu'une raison agissant par elle-même et absolument indépendante, c'est-à-dire, une volonté pure, qui est à la fois action et effet, détermination de soi et réalité, se déterminant selon sa propre loi, volonté immuable, in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 269-281.

Entre cette volonté infinie et la volonté des êtres raisonnables finis, il existe un lien spirituel, et cette volonté souveraine est elle-même le lien du monde intelligible. En elle ma volonté s'accomplit, et par elle sont garanties les conséquences morales de mon obéissance à la loi. C'est par la que j'insteue sur la volonté infinie, tandis que par la voix de la conscience, qui est sa voix, elle influe sur moi. Cette voix n'est autre chose que l'oracle émané du monde éternel, et traduite dans la langue humaine : la volonté infinie est l'ordre moral même. Il n'y a en moi de vraiment durable, d'immortel, que la voix de ma conscience et ma libre obéissance. Par la première, le monde supérieur descend jusqu'à moi, et par la seconde, je m'élève jusqu'à lui, et cette volonté infinie est le médiateur entre lui et moi; car elle est elle-même la source première de ce monde et de moi-même 4. Cette volonté me relie à elle-même et à mes semblables : tel est le grand mystère du monde invisible et telle est-sa lei fondamentale, en tant que ce monde est un système de plusieurs volontés individuelles et indépendantes en soi: La voix de la conscience, qui impose à chacun des devoirs personnels. circonscribet détermine la personnalité de chacun; et la constique ressentiellement : la liberté absolue que nous avons apportée : avec la voix de la conscience, du sein de l'infini! dans ce monde temperel, est le principe de notre vie. Veille peuronoi e bien que l'intuition sensible soit le condition de l'intellizence personnelle, et que mon action s'exerce dans le mende sensible rie n'en demeure pas eneins dans mon propre domaines tout ce qui est pour moi se développe uniquement

de mon propre fonds, et je ne perçois hors de moi aucun véritable être qui me soit étranger. Cependant je reconnsis à côté de moi l'existence d'autres personnalités, libres comme moi ; ce qui ne peut s'expliquer que précisément par ce lien

<sup>1</sup> Même ouvrage p. 282-292.

universel qui les unit dans la volonté infinie, tout en laissant à chacun sa personnalité. Nous ne nous connaissons réciproquement que par la source commune d'où nous sommes sortis. C'est aussi parce que nous dépendons tous d'une même volonté infinie, la raison éternelle, que nous avons les mêmes sentiments quant aux choses terrestres. Notre foi en un monde réel extérieur, que nous avons d'abord fondée sur la foi dans la voix de la conscience, est, à bien dire, foi en cette volonté, cette raison infinie.

Qu'y a-t-il de purement vrai au fond à quoi nous croyions dans le monde sensible, si ce n'est la conviction que de l'accomplissement fidèle de nos devoirs en ce monde se développera une vie pleine de liberté et de moralité, éternellement progressive?

Ainsi le monde actuel ne manque pas de réalité: il est le résultat de la volonté éternelle qui est en nous. Le monde phénoménal de Kant n'existe pas pour des intelligences autrement organisées que nous, il est notre création. Selon Fichte, la volonté infinie a créé le monde sensible; mais seulement dans la raison finie. Il n'y a de vraiment réel que la raison; la raison infinie l'est par elle-même, la raison finie l'est par elle-même, la raison finie l'est par la raison infinie. C'est dans nos âmes que Dieu crée l'univers par la voix de la conscience, et cet univers est le même pour tous, parce que nous sentons tous de la même manière, et obéissons tous aux mêmes lois intellectuelles: il se conserve en nous, et se développe en nous avec notre existence sensible. A la mort il s'évanouit pour nous; et alors nous entrons dans un autre monde, qui sera le produit de notre moralité!.

Ici la discussion se transforme en un hymne magnifique; qui est comme le résumé de ce qui précède. « Volonté souveraine et vivante, s'écrie le penseur, être ineffable, incom-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 293-300.

préhensible! il m'est donc permis d'élever mon âme vers toi. car rien ne nous sépare. Ta voix résonne dans mon cœur, et la mienne remonte vers toi. Ma pensée, si elle est conforme à ta loi, est ta pensée. En toi, tout incompréhensible que tu sois, je me comprends moi-même et le monde : tous les mystères de mon existence me sont dévoilés, et tout, dans mon esprit, devient lumière et harmonie.» Il reproduit ensuite contre la personnification de Dieu, dans le sens humain. les objections que nous avons déjà indiquées. Cette volonté infinie, dit-il, est vivante, et l'être le plus réel, puisqu'elle sait, qu'elle veut et agit, mais son essence est telle que nous ne pourrons jamais la concevoir, dussions-nous traverser un nombre infini d'existences spirituelles. Il la concoit en même temps comme Providence dans toute la force de ce terme. Il n'y a qu'un seul monde possible, dit-il, et ce monde est bon; il croit de toute son âme que tout ce qui arrive doit servir au développement moral de l'humanité. La seule chose qui nous importe est le progrès de la raison et de la moralité dans le règne des êtres raisonnables, le progrès pour lui-même, et ce progrès est assuré 1.

Ayant ainsi fermé notre cœur à tout ce qui est terrestre, l'univers se présente à nos yeux sous un jour tout nouveau, éclairé d'une lumière toute nouvelle. A la place de la matière morte, qui ne faisait qu'encombrer l'espace, je ne vois plus qu'une source éternelle de vie, de force, d'action, un courant infini de vie, d'intelligence et de mouvement. La vie de la raison infinie, autant que la raison finie peut la comprendre, est une volonté qui se détermine absolument par elle-même: elle s'épanche sous mille et mille formes sensibles dans toute la nature. C'est une même force qui, par un même mouvement, produit ici des veines et des muscles, là le gazon, la plante, l'animal, l'être doué de liberté. Cette vie universelle, éternelle, qui circule dans toutes les veines de la nature

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méme ouvrage, p. 301-310.

sensible et de la nature intelligente, mon œil l'aperçoit à travers ce qui à d'autres n'apparaît que comme une masse inerte, et je vois cette vie croître et s'élever, se transfigurer jusqu'à devenir l'expression de plus en plus immatérielle d'elle-même. Vu ainsi, l'univers n'est plus pour moi un mouvement circulaire revenant éternellement sur lui-même, un monstre qui se dévore incessamment pour se reproduire ce qu'il était; j'y vois un développement continu et en ligne droite, un perfectionnement indéfini et éternellement progressif... La mort partout est naissance, manifestation d'une vie plus élevée. A plus forte raison, mon trépas à moi ne saurait être qu'un enfantement pour une vie nouvelle, puisque je porte en moi, non l'image et la simple expression de la vie, mais la vie primitive, la vie véritable et essentielle. La nature n'a aucune prise sur une existence qui n'est pas issue d'elle : mon être est immuable et destiné à l'éternité; car il est mon être propre, et le seul être véritable.

Ainsi se termine ce livre si remarquable pour le fond, et si admirablement écrit. L'idéalisme s'y maintient quant à l'essentiel, tout en se transfigurant et en se complétant par la foi. Une foi intelligente aux convictions naturelles, à la voix de la conscience, établit la réalité relative du monde sensible, la réalité absolue du monde moral, de la vie à venir, continuation de la vie morale présente, l'existence de Dieu, volonté souveraine, source éternelle de la loi morale, et raison infinie, racine et lien des intelligences finies, animant toutes choses, et présente dans tous les esprits, se manifestant surtout dans la conscience comme sentiment du devoir. La pensée du philosophe, fécondée par la foi, aboutit à un panthéisme qui a sa raison dans l'être incompréhensible de Dieu, mais qui laisse intacte la personnalité des intelligences finies, qui, loin de les absorber, les réunit, comme autant d'unités indépendantes, par un lien et un fondement substantiel communs, en une communion morale éternelle.

II. Fichte n'entendait pas encore à cette époque modifier autrement son système, comme on peut le voir dans les deux petits écrits, la Réponse à Reinhold et le Rapport au public.

L'incident à l'occasion duquel Fichte écrivit sa Réponse à Reinhold', a peu d'importance. Reinhold, dont les variations en philosophie devinrent proverbiales, avait alors quitté Fichte pour Bardili<sup>2</sup>. Adversaire prononcé de Kant; Bardili essava de lui opposer un système peu goûté de son temps et à peu près oublié aujourd'hui. Ce système est remarquable cependant en ce qu'on peut le considérer comme l'obscur et aveugle précurseur de la philosophie de l'identité de Schelling et de Hegel. Comparant la pensée au calcul et la faisant consister dans la répétition indéfinie de l'unité ajoutée à ellemême, Bardili prétendait construire à priori, en appliquant la pensée à une matière donnée, tous les êtres réels, depuis le minéral jusqu'à Dieu, de telle sorte que Dieu n'eût été en quelque façon que le minéral élevé à sa plus haute puissance. La logique était ainsi, comme elle le sera dans la philosophie de Hegel, identique à la métaphysique. C'est ce système que Reinhold préconisait et que la Réponse de Fichte à Reinhold était destinée à ruiner aux dépens de ce dernier. Reinhold ne s'était pas contenté d'appeler la théorie de la science un égoïsme, un individualisme spéculatif; il avuit de plus, et contre toute vérité, contre toute justice, comme nous le savons par la Morale et surtout par la vie de Fichte, accusé son auteur d'égoïsme pratique. C'est ce qui explique la sévérité avec laquelle Reinhold est traité ici comme penseur. Cependant, plus juste que lui, Fichte s'est bien gardé, dans sa critique, de confondre l'homme avec l'écrivain. Il rend justice à la bonne soi et à l'honnêteté de Reinheld, coupable seulement d'entraînement et d'inconséquence. Tandis que Reinhold, le représentant de ceux qui cherchent et

<sup>1</sup> OEuvres complètes, t. II, p. 504-534.

Nous donnerons quelques détails sur Bardili dans la note x. TOME II. 24

étudient sans cesse, toujours prêts à quitter un système pour un autre, n'ose pas affirmer qu'il s'en tiendra à tout jamais à celui de Bardili, Fichte, l'homme aux convictions propres et inébranlables, déclare qu'il est prêt à jurer, sur son salut éternel, qu'il ne rétractera jamais rien de sa théorie, de ce qu'il a reconnu avec une entière évidence.

Le Rapport au public sur le véritable esprit de la nouvelle philosophie<sup>1</sup> était destiné à présenter son système sous une forme plus populaire; il y voulait, comme il le dit, forcer les lecteurs à le comprendre. La préface de cet écrit renferme des observations intéressantes sur l'étude de la philosophie. en tant qu'elle peut et doit devenir générale parmi les classes cultivées. Tous ne doivent pas consacrer leur vie aux sciences et à la philosophie, leur fondement commun; pour se livrer avec succès à ces recherches, il faut une liberté d'esprit, un talent et une application rares. Mais quiconque aspire à une culture générale de l'intelligence devrait savoir au moins ce que c'est que la philosophie, ce qu'elle veut, où elle tend, ou ce qu'elle ne peut vouloir ni produire, afin de s'assurer qu'il n'en a rien à craindre. Une pareille connaissance est d'autant plus nécessaire dans un temps où, à une philosophie tout éclectique, philosophie facile, qui conviait chacun à prendre part au banquet de la science, a succédé un système tout nouveau et fondé sur un principe unique. Le présent écrit, ajoute Fichte, n'a point pour objet de gagner de nouveaux adhérents à notre philosophie, d'en étendre les conquêtes, mais seulement d'assurer la paix dans l'intérieur de son empire. Du reste, il ne renferme rien de nouveau et ne doit que servir d'introduction à l'étude du système. Il est suivi d'un postscriptum, adressé aux philosophes de profession qui s'en sont montrés les adversaires. Il y a là des paroles dures et acerbes qui ne font pas honneur à la modestie de l'auteur, mais qui prouvent du moins avec quelle im-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OEuvres, t. II, p. 323-420.

perturbable conviction il demeurait attaché à sa première doctrine.

## CHAPITRE II.

DES AUTRES ÉCRITS DE FIGHTE DE LA SECONDE PÉRIODE : LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DU SIÈCLE PRÉSENT; — LEÇON SUR LA FONCTION DU SAVANT; — LA PHILOSOPHIE RELIGIEUSE; — DISCOURS A LA NATION ALLEMANDE.

Cependant, cette tendance nouvelle de son esprit à compléter le savoir par la foi, qui s'est déja manifestée dans la Destination de l'homme, devient de plus en plus prédominante dans les écrits qui suivirent : dans les Traits caractéristiques du siècle présent, dans les Leçons sur la fonction du savant, dans la Philosophie religieuse, qui parurent tous en 1806.

Dans ses leçons sur les Traits caractéristiques du siècle présent¹, Fichte expose ses idées sur la philosophie de l'histoire, idées déjà indiquées dans le traité de la Destination de l'homme, et qu'il développa plus tard dans les Leçons sur la politique. Le fondement de sa doctrine, à cet égard, est l'idée d'une révélation éternelle de Dieu dans la conscience de l'homme. Cette révélation se montre d'abord sous la forme de l'instinct et d'une foi traditionnelle, et devient peu à peu une vue claire et réfléchie de l'univers, rapportée à l'idée religieuse. Le dernier terme de la manifestation divine dans l'humanité serait une sorte de théocratie rationnelle, le règne de Dieu, amené par le progrès de la raison et de la moralité, et dans lequel le christianisme raisonné deviendrait la base d'une communion politique et sociale universelle.

Le temps actuel, dit Fichte, et ce temps était celui de la fondation de l'Empire français et du renversement du saint Empire romain, le temps actuel est un moment nécessaire dans le développement du plan de la Providence dans le

<sup>1</sup> Grundzüge des gegenwartigen Zeitalters, OEuvres, t. VII, p. 3-256.

gouvernement des choses de la terre. Il faut chercher à expliquer le présent par le passé et à prévoir l'avenir prochain en interprétant le présent. Au point de vue religieux, tous les phénomènes du temps sont le développement nécessaire de la vie divine, et toute révolution actuelle est la condition d'un développement nouveau. Cet avenir, nous ne pouvons le déterminer; mais nous devons voir dans le présent une préparation à une vie meilleure et plus parfaite. Tout ce qu'il y a de grand dans l'humanité a pour condition que l'individu se dévoue pour l'espèce, et que chacun offre sa vie pour le salut de tous, pour le triomphe des idées morales. La véritable originalité, l'individualité idéale, spirituelle, consiste en ce que l'idée une et éternelle se montre dans un individu sous une forme nouvelle... Pour comprendre un siècle donné, il faut se faire une idée à priori du temps en général et pris dans sa totalité; il faut s'être fait à priori une idée du plan du gouvernement universel, de laquelle puissent être dérivées toutes les époques de l'histoire de l'humanité. L'humanité est destinée à devenir l'expression pure et complète de la raison. Pour concevoir la possibilité de la réalisation de cette idée, il faut supposer l'existence d'un peuple normal primitif, qui, par sa seule manière d'être, sans réflexion et sans art, se soit trouvé dans un état de parfaite obéissance à la raison. Mais comme le vrai but de l'existence, ce n'est pas d'être raisonnable naturellement et par instinct, mais de le devenir par la liberté, ce n'est qu'après que ce peuple normal a été, par suite d'un événement quelconque, expulsé de l'Eden qu'il habitait primitivement, qu'a pu commencer le libre développement du genre humain.

L'histoire de ce développement de la vie de l'humanité se divise en cinq périodes. Dans la première, la raison, la loi fondamentale de l'être humain et de toute vie spirituelle, règne sans effort et sans contrainte: elle y règne comme loi de la nature, comme instinct naturel et sans liberté comme

sans réflexion; c'est la domination absolue de l'instinct rationnel, l'âge de l'innocence. Dans la seconde période, cet instinct s'est généralement affaibli et ne vit plus dans toute sa force que dans quelques hommes d'élite : c'est l'âge de l'autorité, des doctrines positives, en même temps que de la chute et du péché. Dans la troisième période, les hommes travaillent à secouer le joug de l'autorité et de la raison traditionnelle par esprit d'orgueil et d'indépendance irréfléchie : c'est l'âge de l'indifférence absolue pour toute vérité, l'âge de la licence et de la corruption universelle. La quatrième période est celle de la science rationnelle, le temps où la vérité est reconnue pour ce qu'il y a de plus élevé, et recherchée comme ce qu'il y a de plus grand et de meilleur : c'est l'état de la justification qui commence. Le cinquième âge enfin, est celui où à la théorie se joint l'art, la pratique : c'est l'age de la justification accomplie, de la sanctification, le règne de la raison et de sa loi. Par là s'accomplit la destination de l'espèce humaine sur la terre.

Ainsi, dans tout son progrès, l'humanité ne fait que retourner à son état primitif; mais elle doit devenir par la réflexion et par l'exercice de la liberté ce qu'elle a été primitivement par instinct et naturellement. Toute civilisation est un retour à la nature par la connaissance et la liberté. L'esprit de chaque époque est d'abord déterminé par l'initiative de quelques individus supérieurs, et ne pénètre que par degrès l'espèce tout entière. Voilà pourquoi chacune présente l'apparence de deux directions opposées et d'àges parallèles pour ainsi dire. Le développement de l'humanité se fait avec nécessité; mais cette nécessité n'est point aveugle : c'est la nécessité interne et tout intelligente de l'être divin, qui se manifeste dans l'homme, et ce n'est qu'autant que l'on s'abandonne en toute confiance à son impulsion qu'on devient vraiment libre.

L'âge présent est le milieu du temps total : c'est la troisième

période; et si l'on veut appeler les deux premières le règne de la raison instinctive, et les deux dernières celui de la raison réfléchie et ayant conscience d'elle-même, le temps actuel participe de ces deux caractères, et forme le passage de l'un à l'autre. L'organe de la délivrance, qui commence à cette époque, est la notion, le raisonnement. C'est pour cela que la maxime de ceux qui marchent à la tête de l'âge présent, est de n'admettre que ce que l'on comprend clairement, ce qui s'impose avec une entière évidence à la raison individuelle. Vu ainsi, le temps actuel ressemble à la quatrième période, et par là même il la prépare. Seulement, et par là il diffère de l'âge qui le suivra, il fait de ses idées actuelles la mesure de l'être, tandis que dans l'époque de la science, ce sera sur l'être que se règlera le savoir. L'âge présent n'admet que ce qu'il voit; il sait tout sans avoir rien appris. et juge de tout sans un examen approfondi. Ce que je ne comprends pas immédiatement et comme de moi-même, n'est pas, dit le temps actuel; ce que je ne comprends pas d'après une notion absolue et élaborée par moi, n'est pas, dit l'âge de la science.

L'age présent, en s'affranchissant de l'instinct rationnel, qui a pour objet la conservation de l'espèce, ne reconnaît pour réel que la vie de l'individu; il ne lui reste que l'individualisme, l'égoisme pur : c'est une liberté sans réalité. La plus grande erreur, et la source de toutes les autres erreurs de notre temps, c'est de s'imaginer que l'individu puisse exister, penser et agir pour soi. L'espèce, qui seule existe véritablement, n'est pour cet age qu'une vaine abstraction. Comme il rapporte toutes choses à l'existence personnelle et sensible, la sensation est pour lui la source unique de toute connaissance, et il ignore ou méprise les idées d'un ordre plus élevé : la vraie philosophie consiste alors à douter de tout ce qui ne tombe pas sous les sens.

Les diverses phases de l'État correspondent par des formes

analogues à l'esprit général des âges. L'État absolu, l'État parsait est une institution qui a essentiellement pour objet de faire concourir toutes les forces individuelles à la vie et à la fin de l'espèce, représentée par les citovens. Or, la fin de l'espèce est la plus grande culture des facultés : c'est à cette fin que chacun doit employer ses moyens dans l'État, et chacun participe en retour à toute la culture de l'espèce. S'élever par degrés jusqu'à cet État absolu, telle est la destination finale du genre humain. La forme primitive de l'État est l'inégalité absolue de ses membres : tous ne sont pas soumis à tous : ceux qui dominent n'ont en vue que la domination. Cette forme correspond aux deux premiers âges. Le second degré du développement politique est l'État où tous sont négative-MENT; soumis à tous : chacun a un droit que tous sont tenus de respecter: il y a égalité du droit, mais non des droits, de telle sorte qu'une partie des forces des moins favorisés est employée au profit de ceux qui le sont davantage; à côté du droit communily a des priviléges. Au troisième degré enfin, dans l'État parfait, tous sont soumis à tous positivement, de telle façon que nul individu ne peut poursuivre une fin comme sienne, et qui ne soit en même temps dans l'intérêt de l'espèce, et que, malgré la diversité des conditions, toujours nécessaire, il y a égalité de droits et de devoirs. Dans cet ordre de choses chacun est, quant à la fin nécessaire de son activité, et comme membre de l'espèce, entièrement souverain, et quant à l'usage de ses facultés entièrement sujet. C'est vers cette perfection sociale que le christianisme dirige l'État moderne. De notre temps, l'État en est au second degré et tend à s'élever au troisième.

Tel est le sommaire plutôt qu'une analyse des Leçons sur les caractères du temps présent. Ce qui en est surtout remarquable, c'est l'idée générale, selon laquelle Fichte détermine et construit pour ainsi dire l'histoire universelle, et qui domine toute sa philosophie de l'histoire. Déjà indiquée dans le traité

de la Destination de l'homme, elle est largement développée ici 1. Il importe d'en prendre acte, parce que cette idée, suggérée elle-même par la philosophie de Kant, servira à son tour de base à la manière dont Hegel construira l'histoire. Dans le système de Fichte, les âges divers sont subordonnés à la vie totale de l'humanité sur la terre, et caractérisés à priori selon l'idée de cette totalité, et celle-ci doit être déterminée d'après l'idée de la vie une et éternelle, relativement à laquelle la vie terrestre n'est elle-même qu'une époque, un temps d'épreuve et de préparation.

C'est en vue de la destination définitive de l'espèce que doit être déterminé à priori le plan de la Providence dans le gouvernement du monde. Il tend nécessairement au triomphe de la raison et de la liberté dans l'organisation de la société, dans toutes les relations de la vie sociale, dans toutes les manifestations de la vie en général. Fichte proclame cette proposition, adoptée depuis par Hegel, et reproduite par celui-ci sous une autre, forme: «Tout ce qui est véritablement, est nécessairement, et existe nécessairement tel qu'il est?.» Cette proposition, il l'établit d'après les principes de son idéalisme, tel qu'il le concevait, ou plutôt l'exprimait alors. Voici le précis de cette déduction.

Dans ce qui est véritablement, il n'y a ni naissance, ni yariabilité, ni détermination arbitraire. Ce qui seul est ainsi absolument et nécessairement, est ce que toutes les langues appellent. Dieu. Dieu n'est pas seulement le principe, la raison du savoir, de telle sorte que l'un puisse se concevoir sans l'autre: l'existence de Dieu est le savoir lui-même, le savoir est Dieu se manifestant. Or, un monde n'existe que par le savoir, qu'autant qu'il est su et pensé, et le savoir est lui-même le monde : donc le monde est médiatement, au

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir surtout la neuvième lecon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Was da nur wirklich da ist, ist schlechthin nothwendig da, und ist schlechthin nothwendig also da, wie es ist. OEuvres, t. VII, p. 129.

moyen du savoir, l'existence même de Dieu. Donc le monde est éternel, nécessaire comme Dieu qu'il exprime. Mais le monde vu ainsi, est savoir au point de vue de Dieu et de la philosophie. Le savoir divin, absolu, en devenant conscience de soi, devient le produit de la liberté dans le temps, un savoir qui se développe éternellement, et qui tend à égaler celui dont il est l'image et l'expression finie. Vu ainsi, le monde paraît un objet déterminé, qui pourrait être autre qu'il n'est actuellement, qui présente le caractère de la contingence; mais ce n'est là qu'une apparence, qui a sa cause dans la nature du savoir humain, lequel ne peut jamais entièrement comprendre l'absolu; il ne peut que s'y appliquer continuellement, et c'est cette application continue de l'activité humaine à embrasser l'absolu, à le réaliser dans le temps. qui constitue l'histoire. Dans la marche générale de l'histoire. tont est donc nécessaire.

L'office de l'historien se borne à suivre et à décrire le développement progressif de l'existence temporelle, d'après les faits: c'est au philosophe à rechercher les conditions et la fin-de cette existence. Mais il n'appartient ni au philosophe, ni à l'historien de nous rien apprendre quant à l'origine du monde, ou aux commencements du genre humain: car il n'y a pas d'origine ou de commencement: l'Etre un et absolu qui seul est véritablement, est supérieur au temps; il est nécessaire et partant éternel.

Le petit écrit intitulé: Entretiens sur le patriotisme (1807)<sup>2</sup>, et les Discours à la nation allemande (1807)<sup>3</sup> peuvent être considérés comme le complément des leçons sur le temps présent. Dans le premier de ces écrits, Fichte présente le temps actuel comme étant près d'entrer dans la quatrième période, dans l'âge de la science. L'instinct rationnel, au-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir là même, p. 129-132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> OEuvres posthumes, t. III, p, 223-274.

<sup>3</sup> OEuvres, t. VII, p. 259-499.

quel le troisième âge a renoncé, n'était que la possibilité de la science; avec lui s'est perdu le génie prophétique, l'esprit de divination des premiers temps. Désormais le progrès dépendra de la science, et le moment de son règne paraît venu. C'est à la nation allemande qu'en est réservée l'initiative, grâce à l'idéalisme de Kant et de Fichte, joint à une meilleure éducation nationale selon les idées de Pestalozzi. Si jusqu'ici cette philosophie n'a pas été comprise dans son principe, la faute en est à la corruption morale et intellectuelle de la génération présente. Le remède à cette décadence sera une meilleure éducation, à laquelle doit présider la méthode intuitive.

Le but de la science est de mettre les hommes en possession de la source primitive de toute vérité et de toute réalité, dans son unité absolue. Cette connaissance, il faut librement l'acquérir: Insque-là, sous l'empire du réalisme, du sensualisme, de l'utilitarisme, l'homme ne possède que l'ombre de la réalité : il faut détruire son illusion à cet égard: Kant a commencé l'œuvre, et la théorie de la science a achevé de réduire au néant la prétendue réalité de l'être objectif, en démontrant que tout est vie et mouvement, que la vie et le mouvement sont seuls réels, sont la réalité même, et que ce qu'on appelle l'être n'est que l'image; l'ombre de la vie. Mais pour comprendre cela, il ne suffit pas de le penser, il faut s'en donner l'intuition vivante. L'intuition immédiate de la vie est elle-même la vie spirituelle, comme reproduction de la vie absolue. On ne peut saisir le principe de la science sans le devenir soi-même, sans s'identifier avec lui : par là on devient l'artisan et l'organe du savoir dans tous ses développements. On ne peut l'apprendre; il faut que chacun le produise par soi-même.

Si la génération actuelle ne comprend pas la science, c'est que par son éducation elle est incapable de l'intuition de la vie immédiate. A peine l'enfant commence-t-il à se développer, qu'on le nourrit de mots au lieu de choses, de phrases au lieu de sentiments. On va plus loin : à la parole vivante on substitue la lettre morte, l'ombre d'une ombre. Or, comment une génération ainsi élevée, sevrée de toute réalité, s'élèverait-elle à l'intuition la plus haute, la plus réelle, celle qui est la source de toute autre intuition? Ceux qui n'ont jamais rien su réellement, ayant tout appris de mémoire, et ne possédant que de vaines formules, comment seraient-ils capables de bien saisir par l'intuition intellectuelle les opérations secrètes de la vie intime 1?

C'est à cette éducation qu'il faut attribuer la corruption du présent, qui n'a plus la foi instinctive, la raison naturelle du premier âge, et qui n'a pas encore la science résiéchie, laquelle n'est autre chose que la conscience du contenu natif de l'instinct rationnel : le remède à ce mal sera donc une éducation fondée sur l'intuition; tout l'art pédagogique consisterait ainsi dans une intuition bien dirigée. Ici se trouve une appréciation magnifique de l'œuvre de Pestalozzi. La pensée de Pestalozzi, dit Fichte, est infiniment plus grande que lui-même, et il en est ainsi de toute conception de génie. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de cette pensée : c'est l'éternelle raison qui l'a produite en lui, et c'est la pensée qui a fait l'homme. Le principe de la vie de Pestalozzi était l'amour du peuple pauvre et livré à lui-même, et en cherchant à le satisfaire, il a trouvé en même temps le seul moven de sauver l'humanité. Pour bien comprendre sa pensée, il ne faut pas seulement y voir une bonne méthode d'éducation intellectuelle pour les classes pauvres, mais le principe nécessaire de l'éducation élémentaire de toute la nouvelle génération. Fichte en espère à la fois le triomphe de sa philosophie et le salut de sa nation. Une nation ainsi élevée, dit-il en finissant, serait invincible 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OEuvres posth., t. III, p. 250-266.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même vol., p. 267-273.

L'analyse des Discours à la nation allemande, la plus noble action de Fichte, ne peut être faite ici. Ils appartiennent autant à l'histoire politique qu'à l'histoire de la philosophie, et intéresse celle-ci surtout par la théorie pédagogique que l'auteur y expose. Nous en indiquerons quelques pensées seulement pour compléter ce qui précède. La bataille d'Iéna avait consommé la ruine de la monarchie prussienne, et avec elle la soumission de l'Allemagne proprement dite. Depuis trois ans, dit Fichte dans le premier discours, le troisième âge de l'histoire, cet âge d'égoïsme est expiré quelque part: quelque part l'égoïsme s'est épuisé en se perdant lui-même. Un nouveau temps, un monde nouveau va commencer. L'Allemagne va entrer dans une ère nouvelle. Le moyen de sa régénération et de son salut sera la réforme, selon les idées de Pestalozzi et de la nouvelle philosophie, de l'instruction et de l'éducation publiques. C'est la volonté surtout et l'activité intellectuelle qu'il faut former, fortifier. Il faut montrer aux élèves qu'il n'y a de réel que la vie de l'esprit, qu'elle est la vie divine elle-même, qui n'existe et ne se manifeste que dans la pensée vivante : ainsi ils reconnaîtront leur vie et toute vie intellectuelle pour un anneau éternel dans la chaîne de la révélation de la vie divine. Les Discours, abstraction faite de ce qu'il y a de purement national, étaient destinés à annoncer la venue du règne de la science et de la raison, à le préparer par l'éducation 1.

A cette éducation nationale doivent présider les savants<sup>2</sup>. Le savoir n'est pas seulement l'image et la copie de l'existence; le savoir véritable est le savoir pratique, qui est le type et le principe de ce qui existe. Ce savoir est à priori.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous donnerons, sous la note xi, la table des matières des Discours, ainsi que celle de l'ouvrage sur les Caractères du temps présent.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber das Wesen des Gelehrten. Leçons sur la mission du savant, 1806. OEuvres, t. VI, p. 349-447. Conf. les Nouvelles leçons sur le même sujet dans les OEuvres posth., t. III, p. 147.

car il se pose son objet lui-même. Il est à priori, parce qu'il est l'expression du monde intérieur. Le vrai savant est celui qui saisit l'idée par laquelle Dieu se manifeste éternellement dans la conscience, sous une de ses formes diverses, et s'applique à la réaliser, à l'introduire dans le monde. Le savoir des idées est l'expression de l'être interne, de l'essence divine. Il est l'opposé d'un autre savoir déterminé par quelque chose d'extérieur. Le monde sensible, qui est l'objet de cet autre savoir, n'est qu'un moven pour arriver à la connaissance du monde véritable, du monde idéal, dont il n'est que le phénomène. La seule réalité est la vie, et la seule vie réelle est la vie en Dieu. Le monde n'est que l'existence sensible de cette vie divine. C'est à elle que le devoir, la loi morale rapporte le savoir. La vie divine est une unité absolue, immuable. Il ne peut en apparaître dans le temps qu'une image imparfaite, toujours inadéquate. La vie humaine, telle qu'elle doit être, en se développant, devient l'expression de l'idée de Dieu dans la production du monde : elle est la fin de la crétition. Dans le temps, l'expression future de l'idée divine dans le monde phénoménal est déterminée par son expression précédente. Le monde actuel renferme le principe d'un monde neuveau, et y tend. A chaque renouvellement; le monde change de face, et ainsi indéfiniment. A aucune époque données il n'est l'expression complète de la vie divine; c'est une aspiration infinie, qui ne peut jamais entièrement se satisfaire. G'est le savant qui est le héraut, l'instrument de ce développement continu : c'est par sa pensée que le monde se forme selon le type éternel et divin. Le savant qui entreprend de remuer le monde par une idée, de lui imprimer une forme nouvelle, est un artiste. L'art, dans ce sens élevé, est la mission du savant. L'homme simplement religieux accepte l'ordre de choses actuel tel qu'il est, s'y résigne en y voyant l'ouvrage de Dieu, et en portant ses regards sur un monde meilleur; l'artiste travaille à le transformer à l'image

de la raison divine : il est religieux dans un sens plus haut et plus vrai. Pour lui, il n'y a pas un monde avenir unique et placé au delà de celui-ci, mais une infinité de mondes futurs : l'éternité a déjà commencé pour lui.

C'est surtout dans le livre intitulé: Instruction pour la vie bienheureuse ou philosophie religieuse<sup>1</sup>, qu'éclate cette tendance mystique que nous avons vue s'annoncer dans le traité de la Destination de l'homme, et qui donne à l'idéalisme de Fichte de l'analogie avec le néoplatonisme. Le but du règne de la raison est la vie bienheureuse (vita beata). Cet état de satisfaction intime, cette félicité morale, qui résulte de la régénération par la liberté et la science, est le sujet de ces leçons, véritable prédication philosophique, qu'anime souvent une haute éloquence, et qui décèle partout une conviction profonde. En voici les principales propositions.

J'ai eu tort de parler d'une vie bienheureuse; il y a là un pléonasme, car la vie, la véritable vie, est en soi félicité, béatitude. La vie, l'amour, la félicité sont des termes identiques. Mais tout ce qui paraît vivant ne l'est pas : il y a une apparence de vie qui n'est qu'un mélange de vie et de mort, de l'être et du non-être. Notre vie dépend de l'objet de notre amour; elle est ce que nous aimons. Si cet objet est le monde sensible, la vie n'est qu'apparente; elle n'est réelle, véritable que par l'amour de Dieu, du monde moral, spirituel. Ainsi que l'être réel est simple, immuable, ainsi la vie véritable est une, immuable, éternelle. Son apparence, au contraire, est un changement continuel, et la vie apparente a le même caractère d'instabilité. La vie véritable est l'amour de cet être immuable, un, infini, amour de Dieu, ou de ce qu'on devrait appeler ainsi: elle est vie en Dieu. C'est uniquement dans cette union avec Dieu qu'est la vie, la lumière, la félicité; loin de lui il n'y a que mort, ténèbres, misère. Il y a dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anweisung zum seligen Leben. OEuvres, t. V, p. 399-580. Traduit en français par M. Boui lier; Paris, chez Ladrange, 1845.

toute existence finie une tendance vers Dieu, un secret désir de s'unir, de se confondre avec lui. Voilà pourquoi rien de ce qui appartient au monde sensible ne peut satisfaire l'homme; une seule chose peut combler ses désirs : c'est la vie en Dieu.

L'élément, l'éther, pour ainsi dire, la forme substantielle de la vie est la pensée; car hors de l'esprit il n'y a rien véritablement, et c'est par la pensée seule qu'on peut s'élever jusqu'à Dieu. La pensée pure est elle-même l'existence divine. Ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas une vulgaire vertu, c'est ce que l'Évangile appelle la foi, c'est la pensée qui constitue la vie réelle. L'absolu ou Dieu et le savoir qui en est l'existence, la manifestation, sont identiques. Mais nous ne pouvons saisir Dieu que dans une image, et nous ne pouvons jamais nous confondre réellement avec lui; il ne nous appartient que comme quelque chose d'extérieur, vers quoi nous tendons avec amour. Toute autre chose qui hors du savoir paraît avoir de la réalité, les corps, les âmes, nousmêmes, n'existe pas réellement ou en soi.

Deux choses sont nécessaires pour produire la vie bienheureuse. D'abord il faut avoir sur Dieu et nos rapports avec lui des idées arrêtées, qui ne soient pas admises par la mémoire seulement, mais qui soient vraies pour nous. Quiconque n'a pas de pareils principes, est sans religion, et par conséquent, ne vit pas véritablement, ni en Dieu, ni pour soi. Ensuite il faut être intimement convaincu que nous ne sommes rien qu'en Dieu, de telle sorte que cette conviction soit la source de tous nos sentiments, le principe de toutes nos pensées, le mobile de toutes nos actions.

La différence qui sépare en apparence l'être absolu des existences finies, n'est qu'un effet de notre nature bornée, et n'a rien de réel en soi. L'Être divin un, qui est le fondement de toute existence, est divisé par la réflexion en une variété et une succession infinies de formes diverses, et la réflexion ne peut jamais, comme telle, arriver jusqu'à la vie divine, qui demeure cachée: elle ne peut pas devenir l'objet de la conscience immédiate, mais seulement celui de la pensée spéculative qui va au delà. Ainsi la connaissance de Dieu n'est pas connaissance proprement dite, et les formes diverses sur lesquelles porte la réflexion, ne sont pas réellement déduites par elle de la vie divine, dont elles ne sont pourtant que des moments. C'est uniquement en se plaçant au point de vue religieux qu'il est possible de s'élever au-dessus de cette contradiction qui nous éloigne de Dieu. Nous ne savons rien naturellement de cette vie divine immédiate que proclame la spéculation, parce que la conscience finie la transforme en un monde fixe et mort pour ainsi dire. Peu importe au sentiment que Dieu soit caché derrière toutes ces formes, que ce soit lui qui vit en elles; ce n'est pas lui que nous voyons, mais seulement son enveloppe; nous le voyons comme pierre, comme herbe, comme animal, comme loi de la nature, comme loi morale, mais tout cela n'est pas lui-même : toujours la forme nous voile l'essence; toujours l'intuition se place entre Dieu et l'objet, et notre œil extérieur nous empêche de bien voir. Ce n'est que lorsqu'on s'élève au point de vue religieux, que tous ces voiles tombent. Vu de cette hauteur, le monde sensible s'évanouit; Dieu revient en nous tel qu'il est, comme vie, comme notre vie, comme la vie dont nous devons vivre, et dont nous vivrons. Alors il ne reste que la seule forme de la réflexion, la pensée pure, forme essentielle et indestructible. Alors vous pourrez répondre à la question, qu'est-ce que Dieu? Il est ce que fait celui qui s'inspire de sa pensée, qui se confie en lui, qui ne vit qu'en lui. Voulez-vous voir Dieu face à face? Ne le cherchez pas au delà de vous : il est partout où vous êtes. Voyez la vie de ceux qui se sont donnés à lui, et vous le verrez lui-même; donnez-vous à lui, et vous le trouverez dans votre propre cœur. La vraie vie religieuse n'est pas contemplative seulement; elle est nécessairement

active; car elle consiste dans l'intime conviction que Dieu agit en nous, et qu'il accomplit son œuvre par nous.

Fichte interprète le christianisme en ce sens, en distinguant entre le christianisme selon S. Jean, et le christianisme selon S. Paul. Il considère l'exorde de l'Évangile selon S. Jean, jusqu'au verset 5, comme l'expression véritable de la pure doctrine de Jésus-Christ<sup>1</sup>. Le logos, le verbe, la raison est l'essence divine virtuelle, cachée. Toutes les choses sont nées de la parole de Dieu. En tout homme qui a compris clairement son unité avec Dieu, la parole, la raison éternelle devient chair comme en Jésus-Christ, une existence humaine, personnelle. Chacun peut arriver à cette union avec Dieu, et devenir dans sa personne l'expression de la parole divine. Pour cela, il faut qu'il renonce à son individualité, à son indépendance. Tant que l'homme prétend encore être quelque chose par lui-même, Dieu ne vient pas à lui, car nul homme, comme tel, ne peut devezir Dieu. Mais lorsqu'il s'annule entièrement et jusque dans sa racine, il ne reste plus que Dieu qui est tout en tout. L'homme ne peut égaler Dieu, mais il peut s'unéantir luimême, renoncer à soi, et alors il se perd en Dieu : il retourne à sa source.

Dans ces leçons sur la vie religieuse, Fichte interrompt parfois le cours de ses déductions pour faire des observations sur la nature de la science, et pour aller au dévant des objections qu'on pourrait lui faire. C'est ainsi que dans la seconde leçon il marque la différence qui existe entre l'exposition scientifique d'un système philosophique, et un exposé populaire de son contenu et de ses résultats, et il soutient que ce dernier est possible et sans inconvénient. En même temps il se défend du reproche de mysticisme qu'on pourrait adresser à sa philosophie religieuse.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir la sixième leçon. OEuvres, t. V, p. 475.. TOME II.

Ce qui prouve surtout, dit-il, que la philosophie idéaliste peut être mise à la portée de tous, indépendamment de tout appareil scientifique, c'est que, depuis l'avénement du christianisme, cette même doctrine, quoique méconnue et persécutée par l'Église dominante, a régné en tout temps, et s'est transmise d'âge en âge, avec un degré de clarté et de pureté que nous ne pourrions surpasser. Pour faire admettre la possibilité et la nécessité d'un exposé populaire des éléments les plus profonds de la connaissance, il suffira d'ailleurs d'indiquer le caractère qui distingue essentiellement ce mode d'exposition d'avec l'enseignement scientifique, caractère qui jusqu'ici n'a pas été remarqué, et qu'ignorent surtout ceux qui n'admettent pas que la philosophie puisse être rendue universellement intelligible. Ce qui, selon Fichte, caractérise la méthode scientifique, c'est le travail par lequel la vérité est dégagée avec art de l'erreur qui l'assiège et s'y mêle de toutes parts; c'est le soin avec lequel, par une dialectique savante, la vérité est séparée d'avec les fausses apparences qui s'y trouvent mêlées. Ce travail fait en quelque sorte naître la vérité, naître et se produire à nos yeux du sein du chaos où elle est confondue avec l'erreur. Or, il est évident que pour réussir dans cette opération, le philosophe doit, avant de l'entreprendre, déjà être en possession de la vérité: le travail scientifique ne la lui donne pas; il lui fournit seulement les moyens d'en faire la démonstration. Et comment la possède-t-il, si ce n'est par un sentiment naturel du vrai, plus puissant en lui que chez ses contemporains? Or, c'est à ce sens naturel de la vérité, qui est le point de départ même de toute philosophie scientifique, que s'adresse directement, et sans autre secours, l'exposition populaire: elle ne démontre, elle ne prouve rien, elle n'a besoin que d'être comprise. La démonstration scientifique suppose qu'on est sous l'empire de l'erreur, produit d'une fausse culture, tandis que l'exposé populaire et direct de la vérité compte sur une disposition

toute naïve à la recevoir, sur une nature saine, mais non encore suffisamment cultivée <sup>1</sup>.

Cette doctrine, si opposée à la philosophie du siècle, Fichte affirme qu'elle est pour le fond celle de Platon, dans ses termes mêmes celle du Christ de S. Jean, et que dans ces derniers temps elle a été exprimée par les deux plus grands poëtes de l'Allemagne, Schiller et Gœthe. Pour la rendre odieuse, on l'accuse de mysticisme; mais qu'entend-on par cette expression? Il v a sans doute une manière très-pernicieuse de considérer les choses saintes, que Fichte appelle lui-même un mysticisme, qu'il repousse de toutes ses forces, et qu'il a toujours combattue. Mais si ses adversaires entendent désigner par ce mot si mal défini, une philosophie religieuse qui s'efforce de concevoir Dieu dans l'esprit et dans la vérité, qui enseigne une existence toute spirituelle et purement intelligible, qui proclame la réalité, l'intime indépendance et la puissance créatrice de la pensée, oh alors, s'écrie Fichte, j'accepte avec joie l'accusation : oui, dans ce sens ma doctrine est essentiellement mystique; mais ce mysticisme est l'expression même de la raison et de la vraie religion.

L'homme religieux, dans le sens de Fichte, est loin de se livrer à un quiétisme passif, à un amour sans objet, à une oisive contemplation. Son amour se manifeste nécessairement par l'action. Le tableau que Fichte trace de l'homme moral et religieux, offre de grandes beautés <sup>2</sup>. L'amour de l'homme religieux pour ses semblables, dit-il, le pousse à travailler constamment à leur ennoblissement. Son activité se porte nécessairement au dehors; lorsqu'elle rencontre des obstacles il rentre en lui-même et puise dans sa pensée des forces nouvelles. Son amour est ainsi pour lui une source éternelle de foi et d'espérance, non pas en Dieu, car Dieu

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OEuvres, t. V, p. 416-423.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir la neuvième et la dixième leçon de l'ouvrage cité.

est vivant en lui, il le possède, mais dans les hommes. Par cette foi immortelle et cette espérance inébranlable, il peut, quand il lui plaît, triompher de l'indignation ou de la douleur dont le remplit le spectacle de la réalité, et rappeler dans son âme une paix, une tranquillité inaltérable. L'avenir, un avenir infini ne lui appartient-il pas pour l'accomplissement de ses vœux?... L'homme religieux, et c'est là ce qui fait sa félicité, est à jamais à l'abri du doute et de l'incertitude : il sait à tout instant exactement ce qu'il veut, ce qu'il doit vouloir; et il le saura éternellement, car la source de l'amour divin qui jaillit en lui vive et intarissable, l'inspirera, le guidera toujours d'une manière infaillible... Qu'il le comprenne ou non, ce qui se passe autour de lui ne l'effraie ni ne l'étonne : il sait avec certitude qu'il vit dans un monde qui est à Dieu, que Dieu gouverne. Il ne regrette rien, ne désire rien, car il possède à jamais la plénitude de tout ce qu'il peut concevoir. Tel est l'homme religieux; sa religion est toute action désintéressée, amour, foi, résignation, félicité.

Il y a cinq manières de concevoir le monde, qui en soi demeure toujours le même, et il y a progrès de l'une à l'autre. La première, la plus vulgaire, celle qui a dominé au dixhuitième siècle, consiste à attribuer la réalité au monde sensible, à la nature. La seconde place la réalité dans une loi de la liberté qui ordonne le monde : c'est le point de vue de la légalité objective ou de l'impératif catégorique. La troisième place cette même réalité dans une loi qui par la liberté crée un monde nouveau dans le monde actuel : c'est le point de vue de la moralité proprement dite. La quatrième attribue la réalité à Dieu seul et à son existence, qui est la manifestation de son essence : c'est le point de vue religieux. La cinquième enfin est celle qui voit clairement la variété des existences émaner de l'unité réelle : c'est le point de vue de la science. La science ne se borne pas à reconnaître que

toutes choses sont fondées dans l'Être un, connaissance qui suffit à la religion : elle sait comment tout est un, et explique la diversité; ce qui pour la religion est un fait absolu, une simple foi, devient par la science une connaissance explicite et intuitive. Quoiqu'il y ait de l'un à l'autre de ces divers modes de concevoir le monde un progrès naturel, ils peuvent dans le temps coexister ensemble. Par une sorte de miracle, il est arrivé que des individus inspirés se sont trouvés, par instinct et comme à leur insu, placés à un point de vue plus élevé que leurs contemporains: tels furent dans tous les temps les hommes vraiment religieux, les sages, les héros, les poëtes, à qui le monde doit tout ce qu'il a de bon et de grand. En revanche, d'autres individus, et quelquesois des générations entières, par la bassesse de leur nature et par leur éducation, sont tellement attachés à la manière de voir vulgaire que nulle instruction ne peut les porter à élever, même pour un instant, le regard de dessus le sol, et leur faire comprendre autre chose que ce qui peut se toucher avec la main<sup>4</sup>.

D'après cela, la science serait le savoir à un point de vue plus élevé que la religion; mais il est facile de voir que, dans l'esprit de Fichte, la science ou la philosophie n'est que le complément et l'explication de la religion, et que la religion, telle qu'il l'entend, est l'expression populaire et pratique de la science. Il est évident, dit-il, que la vraie religiosité n'est pas une simple manière de voir, et qu'elle n'existe que là où elle est unie à une vie toute religieuse et toute morale, sans quoi elle n'est qu'une opinion vide, une pure superstition.

#### CHAPITRE III.

LES DERNIERS ÉCRITS DE FICHTE.

Parmi les derniers écrits de Fichte, un seul mérite encore Voir la cinquième leçon. Œuvres, t. V, p. 465. une attention particulière : c'est celui qui est intitulé : la Politique, ou le Rapport de l'État primitif au rèque de la raison<sup>1</sup>. Il achève d'y exposer ses idées sur la philosophie de l'histoire et sur les destinées à venir de l'humanité. Il décrit le cinquième âge, cet âge d'or où la raison règnera seule, et constituera le royaume de Dieu sur la terre : on peut y voir en même temps comment à cette époque il formulait sa philosophie générale. Cet ouvrage se rattache à celui que l'auteur avait publié précédemment sous le titre de l'État commercial fermé<sup>2</sup>. Là il avait défini la politique, l'art de réaliser par degrés l'État rationnel, vers lequel tout État actuel doit être un acheminement. Dans un État réel, disait-il, il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui est de droit absolu, comme dans l'État idéal, mais ce qui, dans les circonstances données, est actuellement réalisable. Ainsi, pour organiser le commerce dans un État, il faut commencer par examiner ce qu'il serait sous le règne de la raison, dans l'État définitif, voir ensuite ce qu'il est dans la société dont il s'agit, afin de montrer ce qu'il est possible de faire pour approcher de l'organisation la plus parfaite. Les institutions qu'il propose ont plus d'un rapport avec les théories communistes et socialistes de ces derniers temps, ainsi qu'avec la république de Platon3.

Dans l'introduction à la *Politique*, il cherche encore une fois la définition de la philosophie, non pour lui sans doute, mais pour ses auditeurs. Celui qui a un système la définit par elle-même. Celui qui est encore à la recherche d'une philosophie, ne peut d'abord la comprendre que par son contraire. Toute connaissance fournit elle-même et possède son objet, son monde, son système d'existences. La connaissance philosophique produit un ordre de choses tout nouveau, dont elle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Staatslehre, oder das Verhæltniss des Urstaats zum Vernunftreiche; 1813. OEuvres, t. IV, p. 369-600.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der geschlossene Handelsstaat, 1800. OEuvres, t. III, p. 389-513.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voir, pour plus de détails, la note xii.

est l'organe créateur. Elle est pour l'homme naturel ce que la vue rendue tout à coup à un aveugle est pour celui-ci: avec l'œil se révèle à lui un monde nouveau. Elle pose comme principe: Il est quelque chose d'immuable et d'absolu, et le système de cette existence n'est pas un ensemble de choses matérielles, subsistant par elles-mêmes, mais un système d'images, d'idées, un monde idéal, intellectuel, une conscience déterminée par elle-même, et qui devient la représentation d'un système de choses. La différence essentielle entre la manière de voir vulgaire et la philosophie, c'est que celle-là admet un être matériel existant en soi, tandis que selon celle-ci, il n'y a point d'être pareil, mais un être libre, vivant, qui ne devient une image déterminée que par la limitation de cette vie et de cette liberté. Pour le sentiment vulgaire, les choses sont l'être absolu; pour la philosophie, l'être ce sont des connaissances, des idées. Cependant la philosophie aussi a pour objet l'être absolu; mais tandis que pour l'homme naturel, il est donné dans la conscience immédiate. celui que reconnaît le philosophe ne lui est donné que par l'entendement, qui s'élève au-dessus de la simple conscience de fait. L'être absolu de la philosophie est la vie dans l'esprit. La connaissance est l'image, l'expression de l'Être, de Dieu. Le monde réel est le monde que crée incessamment la liberté à l'image, à l'imitation de la vie divine ou de la raison.

La dernière, la plus haute expression de la théorie de la science 1 est celle-ci: Dieu est; Dieu se manifeste dans la connaissance, dans la connaissance seule. Ce qui est, est Dieu et sa manifestation dans la connaissance. Il n'y a de monde réel qu'en elle, parce qu'elle est l'image de Dieu. Dieu lui-même est dans le savoir; mais il n'y est pas immédiatement donné, il y est donné par l'intelligence du savoir ou de la connaissance (durch das Verstehn der Erkenntniss),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OEuvres, t. IV, p. 381-382.

qui est la révélation de Dieu. La théorie de la science est intelligence parfaite, complète, indépendance de toute loi, de tout produit actuel de l'intuition, et partant liberté absolue: elle est connaissance intelligente de toute connaissance, parce qu'elle la voit clairement procéder de sa source et de sa loi.

Mais, si la théorie de la science est liberté absolue de tout objet extérieur et de toute autre réalité que celle de la pensée, l'homme est-il libre comme être pratique ou moral? Et comment faut-il entendre cette liberté 1? Si l'homme agit d'après une loi qui règne sur lui et qu'il ne connaît pas, il est évident que ce n'est pas lui qui agit véritablement, qu'il n'est pas libre. Donnez la conscience à une plante déjà développée, mais que la loi qui préside à son développement lui demeure cachée, évidemment elle se persuadera qu'elle se développe par elle-même, avec liberté; car pour elle le mouvement ne commence qu'avec la conscience. De subtils raisonneurs ont nié la liberté, se fondant sur l'exemple d'une boule ayant conscience de soi : elle est immobile; que la table où elle est placée soit remuée, la boule inclinera à tourner sur ellemême et se croira libre : tel l'homme, cédant aux impulsions de la nature ; il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté en effet si je ne puis commencer absolument une série d'actions, être moi-même le principe d'un événement. La conscience de la liberté, dit-on, repose sur l'ignorance de la force qui nous fait agir. Or, si cette force nous était connue, en serionsnous plus libres? Évidemment non; seulement nous ne nous ferions plus illusion là-dessus. Si le sujet agissant n'est pas libre, c'est parce qu'il y a au-dessus de lui une puissance à laquelle la détermination de sa volonté est comme l'effet est à sa cause. Pour qu'il soit reconnu pour libre, il faut donc prouver qu'une pareille force n'existe pas pour l'homme; qu'il est indépendant de toute loi physique, que le moi est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, p. 382-387.

lui-même la puissance absolue, que la volonté est elle-même la source de toute existence, l'être premier, le principe de l'être. La liberté est indépendance de la volonté de tout ce qu'on appelle nature, et pour l'assurer, il faut concevoir la volonté comme le principe créateur de la nature. Admettre une nature absolue, c'est réduire l'intelligence au rôle de simple spectatrice : la liberté est incompatible avec une philosophie de la nature. Affirmer la liberté, c'est nier la nature comme primitive et réelle en soi. Le monde sensible n'est qu'une sphère d'action, une matière donnée nulle en soi, et qui ne devient quelque chose que par l'activité idéale. Sans l'intelligence de l'homme, la nature livrée à elle-même, ne produit que désordre et ne sait que détruire. Selon la théorie de la science, la volonté est le principe absolument créateur qui produit par elle-même sa propre sphère, son propre monde, et la nature n'est pour elle que la matière passive de son activité, obligée de se soumettre à l'esprit de la liberté. Celui-là est absolument libre et créateur dont l'activité a pour motifs des idées qui n'ont pas leur origine dans un être donné extérieurement, des idées claires qu'il a librement concues, et qu'il cherche à réaliser dans le monde.

L'objet de la libre activité humaine, c'est de former la vie sur la terre à l'image de la vie divine ou de la raison, de réaliser l'État idéal, l'État parfait, l'idéal du règne de la liberté, de la justice, de la moralité, de la félicité publique et universelle. Pour cela, il importe de considérer le monde actuel, les conditions extérieures de la réalisation de cet idéal: tel est l'objet de ces leçons.

L'état juridique parfait, qui est la condition extérieure de la liberté, n'existe pas encore; les constitutions existantes ne sont que provisoires, les meilleures actuellement possibles. Pour le vulgaire, il n'existe que ce qui est donné de fait; les savants (philosophes, prêtres, artistes, hommes politiques) ont à préparer l'avenir, à diriger le progrès. Ils sont les libres artisans d'un avenir meilleur, les architectes du monde moral dont le peuple est la matière. Ils ne peuvent atteindre immédiatement au but, en établissant l'État parfait : ils peuvent seulement en approcher indéfiniment. Le moyen est un état juridique universel; et comme tous n'en sont pas actuellement susceptibles, il faut les y disposer par l'éducation. Le problème moral est de réaliser dans la société l'idéal de la raison; la moralité des individus en est le moyen; la liberté en est la condition.

Les Leçons sur la politique se faisaient à Berlin au moment même où se préparait en Allemagne la guerre de l'indépendance. Fichte s'y occupe tout d'abord de la question de la guerre légitime, et développe cette pensée: Une guerre est juste alors que la liberté et l'indépendance nationale d'un peuple sont attaquées. Les hommes, pour remplir leur destination, doivent former des sociétés libres, et un État n'a de valeur qu'autant qu'il peut contribuer à préparer et à amener le règne universel de la liberté et de la raison.

Traitant ensuite de l'établissement de ce règne, Fichte s'exprime en substance ainsi : Dieu seul est; hors de lui il n'y a que sa manifestation, le monde phénoménal. Dans ce monde la seule réalité est la liberté, sous sa forme absolue, dans la conscience, la liberté de sujets individuels. Ces sujets et les produits de leur libre activité sont la seule véritable réalité. A cette liberté s'adresse la loi morale. Le monde sensible n'est quelque chose que comme sphère d'action pour cette liberté. Il n'y a d'ailleurs en lui nulle force positive, ni de résistance, ni d'impulsion. Quiconque cède à une résistance ou à une sollicitation sensible, devient esclave, s'annule. Ce n'est donc que par la liberté que l'homme devient membre du monde véritable.

Sous l'empire de la raison, la moralité affecte la forme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, p. 401-430,

objective d'une vie de peuple, d'une vie nationale, par laquelle se réalise ce règne qui est la fin de l'humanité. Un individu ne peut participer à la liberté et au droit que comme citoyen d'un empire moral. La liberté civile consiste à n'obéir à aucune loi qu'on ne reconnaisse pour nécessaire et pour raisonnable. La souveraineté appartient de droit partout et en tout temps à la plus grande intelligence; mais provisoirement, pour l'éducation de l'humanité, elle appartient à la force, à la force intelligente...

L'histoire est le récit de l'exécution d'un plan divin pour l'éducation morale du genre homain, base morale du monde, combinée avec une base naturelle. La foi ou la conscience naturelle et l'entendement sont les deux principes fondamentaux de l'humanité, dont l'action réciproque produit l'histoire. Par la foi, le genre humain commence à se développer; par elle, il subsiste et dure, par elle il se fixe et devient permanent; l'entendement est le principe du mouvement et de la vie. Le progrès n'est assuré que par la réunion des deux éléments, alors que l'entendement s'appuie sur la croyance, et que la foi devient intelligente. L'État antique était d'institution toute divine, tout fondé sur la foi. Socrate, en s'adressant au raisonnement, et en l'appliquant à la religion et à la morale, attaqua l'esprit de l'antiquité dans sa racine, et commença une époque nouvelle. Dans l'antiquité, la cité et non l'humanité était le principe du droit des individus, et ne pouvait fonder l'égalité de tous. C'est à établir celle-ci cependant que tend l'histoire dans son progrès... La victoire des plébéiens fut la victoire de l'entendement sur la foi de l'aristocratie. Désormais l'État, la chose publique, n'est plus l'objet immédiat de l'intérêt de personne : on ne s'occupe plus que du bien-être individuel, et l'État n'est plus qu'un moyen pour cela. Le règne de l'entendement, par lequel périt l'État comme tel, est le commencement du monde moderne.... Le monde ancien avait pour principe un Dieu ordonnant arbitrairement les rapports sociaux : il en résultait un ordre de choses fixe et permanent. Dans le monde nouveau, au contraire, la volonté divine ne tend plus à une réalité permanente, mais à un développement progressif, et Dieu ne s'y montre plus que sous la forme de la liberté. Tel est l'esprit du christianisme, le principe de l'histoire moderne.

La pure humanité n'est autre chose que cette liberté, cherchant à se mettre d'accord avec la volonté divine : c'est pour cela que le christianisme est l'évangile de la liberté et de l'égalité; le vrai chrétien comprend qu'il ne doit faire la volonté de Dieu que selon la lumière de son intelligence. Le christianisme n'est plus seulement une doctrine, mais une institution, la constitution réelle de l'humanité.

L'histoire part d'une théocratie établie sur la foi, et aboutit à un règne de Dieu compris par tous. Pour que ce règne puisse s'établir, il faut que l'homme renonce entièrement à sa volonté individuelle. Par là il meurt véritablement au monde pour renaître. Jésus-Christ, en fondant le royaume des cieux sur la terre, a exécuté la volonté de Dieu. Comme premier citoyen de ce royaume, il est vraiment fils de Dieu. Un Christ était nécessaire dans le monde phénoménal, et Dieu l'a engendré de toute éternité. Dans son unité essentielle Dieu est trinité: il est un en soi, trinité dans sa manifestation. Le père est l'absolu dans le phénomène, l'universel fondement de tout ce qui est, de tout ce qui se montre dans le monde phénoménal. Le fils est la manifestation de Dieu, comme reconnaissance et intuition de son règne, et l'esprit est l'unité, la réunion des deux, la reconnaissance du monde intelligible par la lumière naturelle de l'entendement. L'esprit est l'intelligence universelle, l'organe du monde intelligible, commun à tous les hommes. Cet esprit s'était déjà montré de fait dans Socrate. Par la critique de Kant il s'est reconnu lui-même 1. Le sens du second avénement de Jésus

<sup>1</sup> OEuvres, t. IV, p. 570.

Christ et du jugement dernier est qu'en définitive tous les hommes seront citoyens du royaume des cieux, du règne de la raison, et que toute autre domination cessera parmi eux. Le règne du droit qui doit amener le triomphe de la raison, et le royaume de Dieu sur la terre promis par le christianisme sont un seul et même empire : c'est par la science, cultivée avec une pleine liberté, que l'humanité y arrivera.

Nous avons la ferme conviction que le christianisme nous promet mieux que cela, et l'auteur lui-même, dans ses précédents écrits, nous a fait espérer davantage : cet état parfait de l'humanité sur la terre à la fin des siècles, n'est point l'accomplissement de ses destinées; ainsi que Fichte l'a établi ailleurs, la vie terrestre tout entière du genre humain n'est qu'une fraction de sa vie totale, qu'une préparation à une autre vie.

Dans ce qui précède, l'idéalisme de Fichte est suffisamment caractérisé quant aux modifications qu'il subit dans les derniers temps. Nous pouvons nous dispenser de faire l'analyse des ouvrages posthumes où sa philosophie est exposée telle qu'il l'enseignait sur la fin de sa vie, ou qu'il comptait l'enseigner au retour de la paix. Mais nous devons, avant de finir, appeler l'attention sur un petit écrit publié en 1810 sous le titre de Précis de la théorie de la science<sup>1</sup>, expression sommaire et trop concise de sa pensée transformée plutôt et complétée que modifiée au fond. Cet esprit religieux qui était déjà en germe dans les premiers écrits de Fichte, et qui se développa avec force depuis l'accusation d'athéisme, dont sa philosophie avait été l'objet sous sa première forme, fut le principe de toutes les modifications qu'il y introduisit. A la place du moi absolu des premiers temps, il met Dieu, et la théorie de la science devient ainsi une théorie de Dieu : le savoir est la manifestation vivante de Dieu. La dernière fin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse, 1810. ORuvres, t. II, p. 695-709. Nous en donnerons un extrait sous la note xitt.

de toute activité, c'est l'union avec Dieu. Le moyen d'y arriver, ce n'est plus seulement une entière abnégation de soi dans l'intérêt de la communauté des êtres moraux, mais un complet anéantissement de soi (Selbstlosigkeit), une entière annihilation de son individualité; mais ce travail par lequel le moi fini doit égaler le savoir divin, et identifier sa volonté avec celle de Dieu, pour devenir intelligence et liberté absolues, est infini, et par là-même sa personnalité distincte est garantie à jamais. Mais la personnalité morale suppose la liberté, et nul n'est vraiment libre si, par la pensée et la volonté, il ne s'est élevé au-dessus de la nature. Une volonté libre et toute raisonnable étant la seule réalité, l'immortalité n'est réellement assurée qu'aux individus qui auront su la conquérir par la moralité; eux seuls vivent réellement même ici bas, et eux seuls survivront à la ruine de l'univers, tandis que les autres ne sont que des individualités passagères, qui périssent avec le monde sensible dont ils n'auront pas su se détacher<sup>1</sup>.

### CONCLUSION.

Fichte, par ses derniers écrits, forme le passage du règne de l'idéalisme subjectif à celui de l'idéalisme absolu et objectif, et à ce titre nous aurons à revenir sur sa philosophie au commencement de la seconde partie de cet ouvrage.

Il n'a pas formé une école proprement dite, mais il fit faire un grand pas à la philosophie dans la voie où elle s'était engagée, et Schelling aussi bien que Hegel relève immédiatement de lui.

Fichte a été longtemps méconnu comme philosophe, et il n'a été bien apprécié que de nos jours. On se riait de son idéalisme, de sa prétention de créer le monde par la seule activité du moi, ou de nier ce qui refusait de se laisser re-

<sup>1</sup> OEuvres, t. II, p. 676-677.

produire ainsi, comme si jamais telle avait été réellement son intention. De tous les bistoriens de la philosophie allemande, c'est M. Chalibœus qui lui a rendu le plus de justice. «Fichte, dit-il<sup>1</sup>, non-seulement a été mal compris pendant sa vie, mais il l'est encore aujourd'hui, en ce que généralement on s'imagine que son idéalisme n'est qu'une œuvre vaine, qui ne vaut pas la peine d'être étudiée. Et pourtant son système renferme la clef pour l'intelligence de tout ce qui est venu après lui. C'est une erreur de croire que Fichte ait été convaincu que le monde réel n'était qu'un vain fantôme qui n'existait que dans le moi : il croit à la réalité du monde, mais en dehors de son système, par la foi seulement dans la loi morale. Dans la philosophie théorique, selon l'idée qu'il s'était faite de la science, il refusait de rien admettre qui ne fût rigoureusement déduit de son principe. Sans nier le monde objectif, il ne pensait pas que la connaissance que nous en avons, puisse s'expliquer par son action sur le moi. Il voulait fonder la science sur un principe unique, sur un acte primitif du moi. Selon lui, on ne peut absolument connaître que ce qui est en nous, sous la forme de sentiment et de savoir... Ce que les choses sont hors de moi, elles ne le sont que par la pensée qui les détermine. Fichte ne niait pas les choses extérieures comme telles, mais il soutenait que ce que nous pouvons en savoir, leur existence même, est au fond en nous; que ce savoir, comme objet de la conscience, est simple pensée, pensé par nous, et en ce sens un produit du moi.»

Tel est le véritable sens de l'idéalisme de Fichte, et, pour le combattre, il faut autre chose que les lieux communs d'un réalisme vulgaire.

C'est à tort qu'on n'a vu dans le système de Fichte, sous sa première forme, qu'un idéalisme plus absolu, plus scep-

<sup>1</sup> Historische Entwickelung etc., 3º édit., p. 178.

tique que celui de Kant quant à la réalité du monde sensible, et qu'on l'a accusé d'avoir ensuite arbitrairement modifié son système pour échapper à l'accusation d'irréligion, pour se réconcilier avec le sens commun, et aussi pour se rapprocher des nouvelles doctrines qui s'élevèrent à côté de la sienne.

Il n'est pas difficile, à l'exemple de quelques critiques'de ces derniers temps, de montrer que c'est un seul et même esprit qui anime la philosophie de Fichte, sous toutes ses formes, au point de vue pratique surtout, et que le germe de la modification principale qu'il apporta à sa théorie primitive, y était déjà renfermé.

Sous sa première forme, la théorie de la science était en effet un idéalisme purement subjectif, négation du monde réel comme subsistant en soi, et telle était alors l'opinion de Fichte lui-même sur sa philosophie, comme on le voit clairement par la critique qu'il en fit dans le traité de la destination de l'homme. Mais dans le principe même cette philosophie tendait à devenir idéalisme objectif et absolu, en ce que tout d'abord Fichte déclara formellement que tout ce qui est fondé dans l'esprit est d'une vérité, d'une réalité absolue. Le moi individuel était présenté, il est vrai, comme distinct du moi absolu, mais comme tendant en même temps à s'égaler à celui-ci, et à en devenir l'expression de plus en plus parfaite. Le moi absolu lui-même n'était encore considéré que comme un sujet idéal, comme l'idéal à la fois de toute intelligence et de toute réalité; mais du moment que l'existence de Dieu était rétablie par la foi et fondée sur la nature même du moi fini, Dieu se substituait nécessairement au moi idéal et absolu, et dès lors Dieu devenait le principe et la fin du système, sans que le moi perdît aucun de ses droits. Sous cette nouvelle forme du système, Dieu est le sujet absolu, éternel, infini, l'être seul réel et la source de toute réalité et de tout savoir : le moi humain, l'esprit individuel en est l'image et l'expression. L'idéalisme subsiste, mais il se donne pour le réalisme le plus vrai, le plus élevé. Le savoir absolu est l'être de Dieu manifesté; l'univers est Dieu se posant hors de lui par la pensée, et le savoir humain est la reproduction, l'imitation du savoir divin au moyen de l'intuition intellectuelle, en même temps que la vie morale est la vie en Dieu par la liberté.

Ainsi, au point de vue théorique, on retrouve partout dans la philosophie de Fichte que le moi humain est virtuellement capable de se donner, par le seul mouvement de la pensée, la conscience de toute réalité, d'aspirer au savoir absolu tel qu'il peut se concevoir en Dieu, dans l'entendement archétype de Kant. Au point de vue pratique cette même philosophie attribue partout au moi humain une liberté absolue, la toute-puissance morale.

Tout d'abord le moi se pose lui-même par un acte spontané et primitif, comme étant virtuellement toute réalité; et en tant qu'il se sent limité par une réalité objective, qui lui semble étrangère, forcé de reconnaître qu'il n'est pas actuellement toute réalité, tout en se distinguant comme moi fini du moi absolu, il ne reconnaît celui-ci que comme un idéal de perfection et de liberté, qu'il s'impose la tâche de réaliser par un effort immortel, par une aspiration incessante, infinie.

Sous cette première forme, la philosophie de Fichte est idéalisme pur, négation du monde sensible et réel comme tel. Elle n'est pas positivement athée; mais Dieu en est encore logiquement absent. Déjà, il est vrai, Fichte, opposant sa philosophie à celle des stoïciens, qui, selon lui, ne distinguaient pas entre le moi humain et le moi absolu, proteste vivement contre l'accusation d'athéisme, et laisse entendre que ce moi idéal que le moi fini aspire à réaliser, peut être appelé Dieu; mais il ne peut l'établir directement par la voie où il s'est engagé: sa religion n'est encore théoriquement qu'une aspiration vers l'infini, vie morale, spirituelle, élétome II.

Digitized by Google

vation au-dessus du monde sensible, mépris et négation de la vie matérielle, en un mot un panthéisme moral.

Cependant, dans l'intérêt même de la loi morale et de la liberté, à l'exemple de Kant, pour ne pas la laisser sans objet, il se voit obligé de reconnaître l'existence du monde réel du moins comme sphère d'action, et celle de Dieu, comme volonté pure et souveraine, comme sujet absolu et source de toute vie et de toute réalité. A partir de ce moment, le système est non renversé, mais couronné, profondément modifié dans sa forme, mais non véritablement altéré dans son essence et son esprit.

Le moi humain a renoncé à la prétention d'être lui-même, l'absolu, mais il aspire toujours à le devenir. Dieu seul est l'être véritable, mais par la liberté le moi fini tend à participer à la vie divine. L'identité absolue de l'être et du savoir, de l'univers et de l'intelligence, est dans Dieu seul; mais l'esprit humain, fait à l'image de Dieu, est capable de se donner la conscience de cette identité, de reproduire en soi le savoir divin par un progrès infini. Dieu seul est félicité, liberté, raison absolue; mais l'homme est appelé à y participer, à y tendre éternellement, en s'affranchissant des besoins matériels, en s'élevant au-dessus des intérêts de la vie terrestre, en se conforment à la loi de la raison, image de la raison divine. Semblable à Dieu virtuellement, son devoir suprême est de travailler à le devenir de fait par le savoir et l'exercice de sa liberté raisonnable, et, comme il ne peut jamais entièrement réaliser cet idéal de science et de vie divine, une durée éternelle est son partage.

Telle est la dernière et véritable expression de la philosophie de Fichte, qu'on pourrait à plus juste titre appeler un spiritualisme absolu qu'un idéalisme subjectif. Loin de distinguer avec Kant entre les choses telles qu'elles peuvent être en soi et ce qu'elles nous apparaissent selon la nature de notre entendement, il nie qu'elles soient rien par elles-mêmes et en soi, et il fait de notre entendement la mesure vraie et absolue de toute réalité et de toute vérité. Son défaut est, non de ne voir dans l'univers que la manifestation de Dieu, la pensée divine réalisée, posée hors de lui, mais d'en nier la réalité indépendante, quant à l'homme, d'en méconnaître la grandeur et la beauté, et de le supprimer violemment, ne pouvant l'expliquer et le comprendre.

La plus haute pensée de Fichte, comme celle de Kant, c'est de voir dans l'humanité la fin de la création, et de lui reconnaître une origine et une destinée toutes divines. On a accusé sa philosophie, même sous sa dernière forme, d'être une sorte de panthéisme, comme celle de Spinoza, et d'aboutir au mysticisme, en ce qu'elle fait consister la félicité de l'homme et la fin de son existence dans une entière annihilation de son individualité et dans son union définitive avec Dieu, comme substance absolue et seul être réel.

Ce reproche est sans fondement dans ce qu'il a de plus grave.

Sous sa première forme, le système de Fichte était une sorte de spinozisme renversé. Comme Spinoza il n'admettait qu'une seule substance; mais au lieu de la considérer comme identité de la pensée et de l'étendue, comme substance infinie, se divisant, on ne sait comment ni pourquoi, en un système infini de modifications, Fichte concevait l'être seul réel comme une intelligence dont l'essence était l'identité du sujet et de l'objet; ensuite, au lieu de faire du moi fini un simple accident de la substance absolue, il ne présentait celle-ci que comme un idéal que le moi fini doit éternellement travailler à réaliser, et il faisait ainsi virtuellement du moi de chacun la substance unique. Dans le système ainsi conçu, Dieu n'était qu'une idée, dont la réalité ne pouvait être établie que par la foi.

Cependant l'idée de Dieu, comme moi absolu, introduite dans le système, n'en altéra pas essentiellement l'esprit. Dieu 26.

y est désormais présenté comme l'être seul réel; il est conçu comme intelligence souveraine et comme volonté pure; mais la personnalité lui est refusée de peur d'en limiter la compréhension infinie. Une pareille doctrine ne constitue-t-elle pas un véritable panthéisme? et que devient alors cette personnalité humaine, cette liberté absolue du moi qui était le principe et la fin de cette philosophie? La personnalité, selon Fichte, n'appartient qu'aux intelligences finies : Dieu en est la substance universelle, la source, le type éternel; mais il est intelligence et volonté. Le moi humain, l'esprit individuel en est l'image et doit en devenir l'expression par le savoir et la moralité. Sa tâche est de se donner la conscience explicite de l'être infini, de s'identifier avec lui, de se confondre avec lui, en se dépouillant de son individualité, de sa personnalité, c'est-à-dire en vivant de sa vie : tâche infinie, aspiration qui ne peut jamais être entièrement satisfaite. Ainsi l'individualité, la personnalité du sujet humain est assurée à jamais; il se sait virtuellement un avec Dieu, issu de Dieu, vivant en Dieu; mais cette unité ontologique, cette unité d'être ne devient jamais, ne peut jamais devenir union réelle, unité d'existence.

En concevant Dieu sans personnalité, parce qu'elle craignait par cet attribut d'en limiter l'essence infinie, la philosophie de Fichte échappe difficilement au reproche d'être panthéiste. Le panthéisme du système primitif, où Dieu ne semblait être que l'ordre ou la vie morale, est atténué, corrigé, mais non entièrement détruit dans son développement ultérieur. Dieu est ici intelligence et volonté, mais il n'est pas assez nettement distinct, ontologiquement distinct, des intelligences finies. Ainsi que Spinoza distinguait idéalement entre la nature passive et la nature active (natura naturata et natura naturans), Fichte distingua entre l'ordre moral et le principe de cet ordre, la volonté absolue, et cette distinction paraît plus réelle, sans être cependant assez posi-

tive pour que toute apparence de panthéisme disparaisse de sa philosophie, Une qualité analogue à la personnalité humaine étant refusée à Dieu, l'idée qui le représente manque d'unité et de consistance.

Ensin la doctrine de Fichte sur l'immortalité de l'âme, telle qu'il l'a exprimée désinitivement 1, en même temps qu'elle jette sur le sond du système une lumière nouvelle, en fait aussi mieux sentir le désaut principal: l'immortalité ne s'acquiert, selon lui, que par la liberté et une volonté toute morale, parce qu'il n'y a de vie, de réalité que par la liberté, et Dieu n'est le seul être réel que parce qu'il est volonté infinie et la substance de toute liberté. Ainsi, dans sa dernière expression, la philosophie de Fichte est idéalisme moral et spiritualisme absolu. Mais un principe qui, dans une de ses conséquences les plus graves, ofsense à ce point la raison et la justice, ne saurait être un principe vrai, du moins comme principe souverain et exclusif².



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans l'écrit posthume : *Die Thatsachen des Bewusstseyns*. OEuvres, t. II, p. 673-679.

<sup>2</sup> Nous renvoyons quelques jugements émis sur la philosophie de Fichte à la note xiv.

### PHILOSOPHIE DE JACOBI.

#### INTRODUCTION.

### 1. Vie de Jacobi. — Sa Correspondance 1.

L'organe principal de l'opposition qui s'éleva contre l'idéalisme de Kant et de Fichte, au nom du réalisme rationnel, fut Jacobi, également remarquable comme écrivain et comme philosophe.

Né le 25 janvier 1743, à Düsseldorf, Frédéric-Henri Jacobi était le second fils d'un négociant riche et considéré. Ainsi que tous les autres chefs de la philosophie allemande, il était protestant. Son père lui préférait de beaucoup son fils aîné, Jean-George, qui annonçait plus de talent et de facilité, et qui depuis s'est fait un nom comme poëte lyrique de second ordre.

Le jeune Frédéric-Henri, destiné au commerce, se sentit de bonne heure porté à la réflexion, à la contemplation religieuse en même temps que tourmenté de doutes philosophiques. Il raconte comment, étant encore enfant, il se prit à s'inquiéter des choses d'un autre monde, et à éprouver à ce sujet des sensations singulières. A l'âge de huit à neuf ans, dit-il, l'idée de l'éternité le saisit un jour avec une telle force que, jetant un grand cri, il tomba sans connaissance. Revenu à lui, cette idée lui revint à l'esprit, et le remplit de terreur. Bien que la pensée du néant lui inspirât de l'horreur, la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir la Correspondance de Jacobi (Fr. H. Jacobi's Briefwechsel; Leipzig, 1823, 2 vol.), précédée de sa biographie par Fr. Roth.

perspective d'une éternelle durée le remplissait d'épouvante. Peu à peu il réussit à dompter cette sorte d'apparition intellectuelle, et de dix-sept à vingt-trois ans elle l'épargna. Au sortir de l'adolescence, elle lui apparut de nouveau plus vive, plus effrayante que jamais. Cette fois, cependant, il osa la regarder en face. Depuis cette époque, dit-il en 1787, cette vision est encore venue souvent me surprendre, quelque soin que je misse à l'éviter, et j'ai lieu de croire qu'il dépendrait de moi de l'évoquer à mon gré, et de me tuer en m'y livrant plusieurs fois de suite 1.

Pour réprimer les indiscrétions de sa pensée, qui alarmaient sa conscience religieuse, il s'affilia, jeune encore, à une société de piétistes. C'est ainsi que, plus tard, devenu homme, il cherchera un refuge dans la philosophie de la foi et du sentiment, pour échapper aux incertitudes et aux témérités de la spéculation.

A seize ans il fut placé dans une maison de commerce à Francfort, où il se rendit ridicule aux yeux des gens du métier, en refusant de se prêter à certaines ruses de trafic qu'il regardait comme illicites. Son père lui ayant permis d'achever son apprentissage commercial à Genève, il profita de son séjour dans cette cité savante pour se livrer à l'étude. Il v passa trois années, qu'il compta toujours parmi les plus heureuses de sa vie. Il s'y lia surtout avec le physicien philosophe Lesage, dont les directions exercèrent sur son esprit une grande influence. Dans les premiers temps de sa jeunesse il ne comprenait bien que ce qui était intuitif, ce qui pouvait se ramener à des faits; il était sourd, pour ainsi dire, pour tout ce qui ne tombait pas sous les sens ou ce dont on ne pouvait lui faire connaître l'origine. On en concluait autour de lui qu'il manquait de capacité, d'intelligence, et il finit par le croire lui-même. A Genève, il en fit confidence à Le

<sup>1</sup> OEuvres complètes de Jacobi, t. IV, deuxième partie, p. 67.

sage. Celui-ci lui démontra, par plusieurs exemples, que ce qu'il n'avait pu comprendre, et ce qu'il avait naïvement cru au-dessus de sa portée, n'était au fond que de vains mots ou des erreurs, et l'engagea à persévérer dans cette voie 1.

A Genève, Jacobi se familiarisa avec la langue et la littérature françaises, et s'éprit surtout d'une grande admiration pour les ouvrages de J. J. Rousseau.

Il quitta cette ville en 1763 avec d'autant plus de regret que son père, loin de déférer à son désir de se vouer entièrement aux lettres, devait à son retour le charger de la direction de sa maison de commerce à Düsseldorf, tandis que lui-même entreprendrait une fabrique qui depuis devait causer sa ruine.

Un trait de cette époque, qui peint si bien sa passion pour l'étude, doit trouver place ici. Il avait emporté de Genève deux coffres remplis de livres; il s'embarqua sur le Rhin; il y eut un moment de danger; tous les passagers se firent mettre à terre: lui seul demeura dans le bateau, ne voulant pas quitter ses livres, parce qu'il ne croyait pas pouvoir les remplacer sitôt, et qu'il n'aurait pu vivre sans eux.

A vingt ans nous trouvons Jacobi placé à la tête d'une grande maison de commerce, et marié à une riche héritière, Betty de Clermont, semme d'un rare mérite, qui pendant vingt ans sit son bonheur. Au milieu des travaux du comptoir, il ne négligea pas les études littéraires et philosophiques, et trouva le moyen de se lier avec les écrivains les plus célèbres. Les deux personnages les plus considérables du pays qu'il habitait, adversaires déclarés sur tout le reste, lui vouèrent une égale bienveillance, et obtinrent pour lui de l'électeur palatin la place importante de conseiller des sinances pour les duchés de Berg et de Juliers. Il put alors renoncer au commerce, et, tout en s'acquittant avec succès de ses sonc-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir son écrit: Vom Idealismus und Realismus, dans les Œuvres complètes, t. II, p. 178-180.

tions d'économiste, consacrer plus de temps à l'étude, et se préparer à prendre rang parmi les littérateurs de sa nation.

Ayant fait à cette époque (1770) la connaissance de Wieland, il contracta avec lui une amitié pleine d'enthousiasme. C'était alors pour l'Allemagne le temps des grandes liaisons littéraires, des longues et intimes correspondances. Cet enthousiasme cependant, faiblement partagé par Wieland, dura peu. L'esprit de l'auteur d'Obéron et d'Agathon, fin et délicat plutôt que profond et sublime, sa philosophie, plus conforme à celle d'Épicure qu'à celle de Platon, avaient trop peu d'analogie avec l'âme pleine de chaleur, et la philosophie essentiellement religieuse de Jacobi. La publication du Mercure d'Allemagne, que Wieland entreprit par le conseil de celui-ci, donna lieu à de fréquentes querelles entre les deux amis. A force de réconciliations, leur amitié s'usa. Enfin, Wieland ayant inséré dans ce journal un article sur le droit divin des gouvernements, sur le droit de la force, d'après les idées de Linguet, l'apologiste du despotisme, Jacobi lui écrivit : « entre l'esprit qui a dicté cet article et le mien existe l'inimitié la plus décidée. » Il y eut encore quelques lettres, quelques compliments, puis tout fut fini entre eux.

Sa liaison avec Gœthe fut plus durable et plus féconde pour Jacobi, malgré la différence de leurs génies et de leurs tendances. Il fut un des premiers à pressentir la grandeur de la destinée de l'auteur de Werther. «La société de Gœthe, dit-il dans une lettre de 1774<sup>1</sup>, a donné à mes meilleures idées, à mes meilleurs sentiments, une invincible certitude.» «Il est impossible, écrit-il à Wieland, de donner à celui qui ne l'a pas vu, une idée de cet être extraordinaire. Gœthe est de tout point génie et indépendance. Il se développera comme se développe la fleur, comme mûrit la moisson, comme un arbre grandit et se couronne<sup>2</sup>.» Quarante années après, lisant

<sup>1</sup> Correspondance de Jacobi, t. I, lettre 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, t. II, lettre 60.

dans la vie de Gœthe, le récit de sa première entrevue avec le grand poëte, il répéta que Gœthe lui avait donné, pour ainsi dire, une âme nouvelle. Gœthe, en effet, lui donna une conscience plus certaine de ce qu'il y avait de talent en lui, et lui conseilla de l'employer à des compositions originales.

Le Mercure devint pour Jacobi une ressource même pécuniaire. Son père s'était ruiné, et le fils dut venir à son secours. Heureusement, en 1776, la fortune de sa femme fut mise à sa disposition, et ses succès comme administrateur appelèrent sur lui la faveur de son gouvernement. Mandé à Munich, il fut consulté sur les plus grands intérêts, et eut une part notable à plusieurs mesures d'économie publique. Il reçut un grade et un traitement plus élevés; mais une sorte de disgrâce suivit de près cette justice rendue à son mérite. Il résista énergiquement au projet d'étendre aux duchés de Berg et de Juliers le système douanier de Bavière, en défendant la liberté du commerce, et en insistant sur les inconvénients du système prohibitif. Le projet fut abandonné; mais ses auteurs ne pardonnèrent pas leur défaite à Jacobi. Ils réussirent à lui faire ôter une partie de son traitement, mais en lui laissant sa charge et son influence.

La philosophie le consola facilement de cette demi-disgrâce. Il mit la dernière main à ses deux romans philosophiques, qu'il avait publiés par fragments, et écrivit sur des questions sociales dans le sens des économistes français, qu'il admirait autant qu'il détestait l'école matérialiste, dont le baron d'Holbach et Helvétius étaient les chefs.

Dans sa maison de Pempelfort, près de Düsseldorf, il goûtait (vers 1780) tous les plaisirs de l'opulence, des lettres et des arts et de la vie de famille. Pempelfort, devenu le rendez-vous des esprits les plus distingués de ce temps, était alors, après Weimar, et en dehors des villes universitaires, le point de réunion le plus remarquable de l'Allemagne littéraire. Gœthe, Hamann, Lavater y vinrent visiter

Jacobi, et avec beaucoup d'autres il entretenait une correspondance suivie et animée.

Ce bonheur fut cruellement troublé par la mort d'un de ses fils et celle de sa femme (1781). Pour se distraire de sa douleur, il fit un voyage à Weimar, où il revit Gœthe et connut Herder.

Une entrevue qu'il eut avec Lessing, peu d'années avant la mort de ce grand critique, et dans laquelle il se convainquit que l'auteur de Nathan-le-Sage était Spinoziste, donna lieu entre lui et Mendelssohn à une polémique, qui ne demeura pas sans influence sur la marche de la pensée philosophique en Allemagne.

Au moment où paraissait la Critique de la raison pure, deux partis divisaient cette contrée sur les questions religieuses et morales : celui des déistes de Berlin, Nicolaï, Biester, Gedicke, qui représentaient en Allemagne l'esprit voltairien, et celui des hommes plus ou moins sincèrement religieux, plus ou moins orthodoxes, ayant à leur tête Jacobi, Stolberg, Lavater. Ce dernier surtout était vivement attaqué, et Jacobi, sans partager toutes les opinions du théologien de Zurich, se distingua dans la mêlée.

Au plus fort de la lutte éclata la révolution française, qui vint détourner de ces discussions l'attention du public, et captiva toute celle de Jacobi. Malgré ses sympathies pour les idées au nom desquelles se faisait cette révolution, Jacobi ne partagea pas les illusions qu'elle fit naître. Il prévoyait que la génération qui la faisait, en serait la victime, et que ce règne de la raison et de la liberté qu'elle semblait annoncer, serait longtemps encore à se réaliser.

Il reprit ses travaux littéraires. Cependant l'orage approchait des bords du Rhin; les Français menacèrent Düsseldorf vers la fin de 1794, et Jacobi, faisant ses adieux à son cher Pempelfort, alla se réfugier auprès de ses amis du Holstein. Il passa dix années dans le nord de l'Allemagne, à Wandsbeck, près de son ami, le bon et original Claudius, à Hambourg, à Eutin. C'est dans cet exil volontaire qu'il écrivit son Épitre à Fichte, et une partie de son ouvrage des Choses divines. Il ne sortit qu'une fois de cette retraite, en 1801, pour aller revoir ses enfants, et pour faire un voyage à Paris. Il revint à Eutin, où il comptait terminer ses jours.

Cependant, en 1804, ayant été appelé à Munich, comme membre de la nouvelle académie des sciences qui allait être instituée dans cette capitale, il se rendit à cet appel, malgré son âge déjà avancé, et son amour de l'indépendance. Il n'était plus riche; il avait perdu la plus grande partie de sa fortune, par la faute ou le malheur d'autrui. En 1807, il fut nommé président de cette même académie. Le discours qu'il prononça lors de son installation, prouva qu'il comprenait les devoirs que lui imposait ce poste élevé. Mais on sait de quelles luttes la Bavière était alors le théâtre; les vues les plus avancées et les plus arriérées, les partis les plus inconciliables s'y entrechoquaient dans le domaine de l'intelligence. La vieillesse d'ailleurs commençait à faire sentir son poids à Jacobi. A soixante-dix ans il résigna ses fonctions; le roi lui conserva son titre et son traitement. Les dernières années de sa vie s'écoulèrent tranquilles et sereines. Son dernier travail fut la révision de ses œuvres; il ne put l'achever : la mort vint, non le surprendre, - il y était tout préparé, — mais le rappeler le 10 mars 1819.

Nous n'écrivons pas un éloge; mais nous ne pensons pas qu'il soit de notre devoir d'insister sur quelques faiblesses qu'on a pu reprocher à notre philosophe. On peut dire que, même en réduisant de beaucoup les louanges dont il a été l'objet de la part de ses amis, et en admettant une partie des reproches que lui ont adressés ses détracteurs, la vie de Jacobi est encore de celles qui font honneur à la philosophie. Qui ne pardonnerait un peu d'orgueil à tant de vertu et à

tant de gloire, un peu d'intolérance à un si grand amour de la vérité, de la beauté, de la liberté?

Avant de nous occuper des ouvrages de Jacobi, jetons un coup d'œil rapide sur sa correspondance, qui peut nous le faire connaître mieux que toutes les biographies. Ses correspondants sont les philosophes et les littérateurs les plus distingués de l'Allemagne, Wieland, Lessing, Claudius, Gœthe, Schiller, Jean-Paul, Garve, Hemsterhuis, Fichte, Hamann, Reinhold, Herder, Lichtenberg, Lavater, Jacobs, Jean Müller, d'autres encore. Nous ne citerons que quelques traits de cette riche collection de sentiments et de pensées, qui, comme l'a dit Gœthe, récapitule tout un siècle.

En 1771, Wieland écrit à Jacobi : «Vous unissez l'enthousiasme du beau au discernement du vrai, l'imagination du poëte au coup d'œil du philosophe.» Dans une lettre en français, adressée à Sophie Laroche, Jacobi s'exprime ainsi sur le livre de Mercier, l'An 2440 : «C'est le véritable enthousiasme qui l'a dicté, cet enthousiasme qui est l'œil du génie, qui découvre et rend visibles aux autres les principes de la vérité et de l'erreur.»

Dans la vingt-deuxième lettre, Jacobi corrige ainsi la philosophie de l'Agathon de Wieland. On lit dans Agathon: «Je vois le soleil, donc il existe; je me sens moi-même, donc je suis; je sens l'esprit suprême, donc il existe; j'ai besoin de croire à une intelligence souveraine, donc elle est.» Jacobi admet tout cela, excepté le dernier raisonnement, et il ajoute: «Si Agathon avait dit: je pense l'esprit suprême, donc il existe, il aurait pu en déduire une véritable preuve de l'existence de Dieu. Il faut admettre une cause première de tout mouvement, qui soit autre chose que le mouvement. J'ignore quelle est la nature de cet être infini; je sais seulement qu'il est intelligence, puisqu'il a produit des intelligences; mais je ne puis ne pas admettre son existence, à moins de renier toutes les lois de la pensée.»

Les dissentiments qui vinrent rompre l'amitié de Jacobi et de Wieland, furent de plusieurs sortes, philosophiques, politiques, critiques. Wieland affectionnait Nicolaï, son journal et ses romans comiques; Jacobi détestait cordialement tout cela. En revanche, il admirait Klopstock, sa haute poésie, son généreux patriotisme, tandis que pour Wieland l'auteur du Messie est un être tout à fait antipodique, l'homme de la lune ou de Sirius, un être d'un monde qui lui est inconnu, qu'il ne comprend pas.

Wieland rend hommage au génie qui a inspiré à Jacobi son roman philosophique de *Woldemar*. Il l'appelle une composition tout idéale et vraie néanmoins: quel peintre de la nature vous êtes, et quel peintre des âmes! lui écrit-il (lettre 92).

La philosophie de Jacobi est quelquefois parfaitement résumée dans la correspondance. C'est ainsi qu'il écrit à Lavater : «La recherche de la vérité est la recherche de quelque chose de réel, qui n'est pas immédiatement présent à nos sens, mais que nous éprouvons en partie... Je me ris de ces philosophes qui se tourmentent à expliquer comment nous savons que quelque chose existe hors de nous. J'ouvre l'œil, j'écoute, j'étends la main, et je sens à l'instant le rapport du toi au moi, du moi au toi. Je vis par là même que je sens autre chose que moi; toute chose que j'apprends à connaître ajoute au sentiment de ma propre existence. Et une vie que ie viens à sentir hors de moi semblable à la mienne, quelle puissance nouvelle elle donne à ma vie! Enfin, Dieu reconnu par moi, porte au comble ce sentiment de ce que je suis. Dieu, s'il était seul, serait sans conscience, sans amour, sans puissance : aimer, c'est vivre réellement » (lettre 118).

«Il y a une grande différence, écrit-il à Claudius, entre la profondeur et la subtilité ou la pénétration, qui n'est profonde que sur les formes. Pythagore, Platon, Spinoza étaient autrement profonds que Aristote ou Hobbès : la subtilité désunit, le sens profond unit.» Il écrit à Lavater: «On court le moins risque de se tromper, en recherchant la valeur étymologique des mots; je n'ai pas, quant à moi, d'autre manière de philosopher, et je crois pouvoir tout ramener à la grammaire.»

«Le grand secret de la philosophie spéculative, dit-il dans une lettre à George Forster, est la magna scientia du P. Sanchez, quod nihil scitur. Lambert et Kant eux-mêmes ont reconnu que les philosophes n'en savent pas plus que les hommes ordinaires; moi je prétends qu'ils en savent beaucoup moins, et qu'ils ont en partage une ignorance acquise.»

La politique de Jacobi n'est pas moins nettement formulée dans sa correspondance; politique à la fois sage et hardie: hardie dans les principes d'où elle part et quant au but où elle tend, sage dans les moyens qu'elle propose.

Il veut la liberté de tous, sans tenir à la démocratie. « Je suis indifférent, dit-il (lettre 126), pour toute forme de gouvernement; je condamne tout pouvoir arbitraire, et n'aime que la domination des lois.» Il n'admet pas qu'on puisse mettre en question s'il est permis de tromper le peuple; car, dit-il, qu'est-ce que tromper? Et qu'est-ce que le peuple? Et quels sont ceux à qui l'on accorderait le droit de le tromper? (lettre 129). Si l'on veut voir fleurir le sentiment de l'honneur, la religion, la sûreté, écrit-il en 1787, il faut nous donner à tous une part toujours plus grande aux affaires publiques. Je rejette le principe du salut général, que le despotisme a toujours invoqué dans ses entreprises contre la liberté; mon principe est celui d'une justice immuable et universelle, qui ne se permet pas, comme ce dévot savetier, de voler du cuir pour raccommoder la chaussure des pauvres.

Plus tard, Jacobi comprit l'importance des formes constitutionnelles. «La forme, dit-il, est l'expression de la chose, et non son principe; mais la forme et le principe sont aussi intimement unis que la raison et le langage: seulement il ne faut pas que le culte de la forme nous fasse oublier le fond.» Ses sentiments religieux sont également exprimés trèsnettement dans sa correspondance. «Dans sa partie mystique, écrit-il à Lavater en 1791 (lettre 197), le christianisme est pour moi la seule philosophie religieuse possible; mais j'ai d'autant moins la foi historique.» Sa lettre (la 226°) à Frédéric-Léopold Stolberg est surtout remarquable à cet égard.

Dans un de ses écrits, Forberg avait soutenu que la religion chrétienne seule fondait la vertu sur de grands et nobles motifs, tandis que, selon lui, la morale des anciens n'invoquait que des mobiles égoïstes et terrestres. Jacobi le renvoie à Fénélon, et ajoute: « Qu'importe à la moralité des actions que j'en attende la récompense sur l'heure, ou dans dix ans, ou dans des millions d'années? Dans l'Église chrétienne, dans celle qui est visible, en présence du ciel ou de l'enser, il n'y a plus de vertu proprement dite. La vertu qui ne repose que sur la foi en une autre vie, est sans valeur aucune. Je suis un mystique, et le mysticisme n'est pas un système dogmatique; mais bien un état naturel de l'âme, lequel est le même partout, et dans tous les siècles. Lors de la renaissance, en Italie, à l'époque où florissaient les Pomponace et les Arétins, la plus grande corruption eût été la conséquence du retour des lumières, si la philosophie platonicienne, avec sa mystique, ne fût venuc y opposer une digue. Pour moi, je regarde toutes les théologies comme également vraies dans leur partie mystique, et comme également erronées, si ce n'est également absurdes et nuisibles, pour tout le reste. Le christianisme est, sans comparaison, supérieure à toutes les autres croyances, par la doctrine d'un miracle perpétuel, que chacun peut éprouver en soi, celui de la régénération par une force venue d'en haut.

«Je suis toujours le même, écrit-il à Reinhold sur la fin de ses jours (lettre 362) : païen par l'entendement, et chrétien de toute mon âme.»

Les plus nobles esprits de son temps reconnaissent la su-

périorité de Jacobi, ou reçoivent l'impulsion de lui, ou du moins tiennent à obtenir son approbation. Kant, tout en le combattant, recherche son suffrage; Fichte s'efforce de mettre son idéalisme d'accord avec son réalisme (lettre 249); Jean-Paul s'appuie sur lui: «Excellent Jacobi, lui écrit-il (lettre 272), c'est à l'aide de votre aviron que je me suis sauvé à travers les tourbillons de la philosophie de Kant et de Fichte. Nulle philosophie, après celle des anciens, ne m'a aussi vivement intéressé que la vôtre.» Herder supporte sa critique, et quelquefois s'y soumet. Enfin, Gœthe avoue dans sa Vie¹, que peu d'hommes ont exercé sur lui une plus grande influence.

Jacobi eut des correspondants à l'étranger, Lesage à Genève, Necker dans la retraite, Hemsterhuis, Laharpe à Paris. Il écrivait assez bien en français. Dans les dernières lettres on trouve les noms de M. Rover-Collard, de M. Cousin, de M. Bautain. Ces deux derniers vinrent le voir à Munich en 1818, et lui inspirèrent, le premier surtout, une haute estime. Longtemps avant que sept colléges électoraux choisissent M. Royer-Collard pour leur mandataire, dès 1817, Jacobi écrivit (lettre 363) : «Si l'humanité, la raison et la justice gagnent le dessus, nous le devrons surtout à la France, à cette majorité de la nation que, faute d'un terme plus convenable, j'appellerai la majorité Royer-Collard. Une monarchie absolue, pour devenir légitime, suppose, selon Platon, un souverain non-seulement aussi évidemment supérieur à ses sujets que le pasteur l'est à son troupeau, mais qui leur soit supérieur d'une manière toute divine.»

## 2. Ouvrages de Jacobi.

Jacobi, placé jeune à la tête d'une grande maison de commerce, chargé ensuite de fonctions publiques assez impor-

<sup>1</sup> Au livre xiv. TOME II. tantes, ne se mit à écrire que fort tard, et se borna d'abord à faire des traductions et des analyses. Ce ne fut que sur les instances de Gœthe qu'il se décida à exercer son talent dans des compositions originales. Ses premiers écrits, qui lui assignèrent aussitôt une place distinguée parmi les écrivains de sa nation, furent deux romans philosophiques, Woldemar et la Correspondance d'Alwill. Ils parurent presqu'en même temps, de 1779 à 1781, par fragments; le premier seul est achevé.

Dans ces deux ouvrages, Jacobi se montre surtout moraliste et peintre du cœur humain; mais déjà ses principes philosophiques s'y font jour de toutes parts. Le style en est animé, plein de chaleur, vivement coloré, et souvent plus poétique que ne le comporte la matière. Le défaut de son style est un excès de chaleur, une emphase qui lui est naturelle, mais qui souvent nuit à la justesse de la pensée et à la clarté, et qui, comme le lui reprocha Wieland, a quelque chose de gigantesque, peu en proportion avec les idées et les choses.

Son premier ouvrage de philosophie proprement dite, ce sont ses Lettres à Mendelsohn sur la philosophie de Spinoza, écrites à l'occasion de la déconverte qu'il avait faite que Lessing était Spinoziste. Il y raconte son entrevue avec ce grand écrivain, y donne un précis du Spinozisme, qu'il regarde comme le système de philosophie spéculative le plus conséquent; il en conclut que la spéculation démonstrative conduit nécessairement au panthéisme ou à l'athéisme et au fatalisme. A ces Lettres sont joints des suppléments, dont quelques-uns présentent un grand intérêt, notamment le premier qui renferme un extrait de l'ouvrage de Giordano Bruno, intitulé: De la causa, del principio et uno, et le septième, où Jacobi retrace de son point de vue l'histoire générale de la philosophie spéculative.

La première édition de ces lettres parut en 1785. Mendelssohn y ayant répondu par un écrit intitulé Aux amis de Lessing, Jacobi publia une sorte d'apologie de sa conduite dans cette affaire.

A cette première période de sa vie littéraire, qui va jusqu'en 1786, appartiennent encore un petit écrit qui a pour titre: Un mot de Lessing<sup>1</sup>, et sa correspondance avec Hamann, esprit dont la bizarrerie égalait la profondeur et l'originalité. Dans l'écrit Un mot de Lessing, Jacobi expose les principes généraux de sa politique: c'est un ouvrage de circonstance, mais qui renferme des vérités éternelles.

Les principaux écrits de la seconde période de la vie littéraire de Jacobi, époque de polémique contre l'idéalisme de Kant et de Fichte, sont au nombre de trois.

Le premier est un dialogue: David Hume ou l'Idéalisme et le réalisme (1787); le second, une Épître à Fichte (1799); le troisième, un examen de l'Entreprise du criticisme de rendre la raison raisonnable<sup>2</sup>: Nous donnerons l'analyse de ces trois ouvrages.

Parmi les autres compositions de la même époque, on remarque: Quelques considérations sur la fraude pieuse (1788); une lettre à Laharpe, pour lui recommander George Forster et M. Alexandre de Humboldt, en français (1790); les Épanchements d'un penseur solitaire<sup>3</sup>; quelques pages pour établir que les idées de liberté et de providence sont inséparables de l'idée de raison (1799). Le reste se compose de lettres souvent très-intéressantes.

L'ouvrage capital de la vieillesse de Jacobi, vieillesse pleine de vigueur, est celui qui a pour titre: Des choses divines et de leur révélation<sup>4</sup>; il est principalement dirigé contre le panthéisme de Schelling.

<sup>1</sup> Etwas das Lessing gesagt hat; 1782.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber das Unternehmen des Kriticismus die Vernunft zu Verstande zu bringen; 1801.

<sup>. 3</sup> Zufællige Ergiessungen eines einsamen Denkers, 1793.

<sup>4</sup> Von den gættlichen Dingen und ihrer Offenbarung, 1811.

Parmi les préfaces dont il fit précéder les divers volumes de l'édition de ses œuvres complètes 1, et qu'il écrivit plus que septuagénaire, deux surtout sont remarquables, et peuvent être considérées comme son testament philosophique: c'est celle d'abord qui se trouve en tête du dialogue sur l'Idéalisme et le réalisme, et qu'il donne lui-même pour une introduction à ses ouvrages de philosophie; c'est ensuite celle qui précède les Lettres sur Spinoza, et qui est le résumé de sa pensée, et comme le dernier mot tombé de cette bouche si éloquente et si pure.

Jacobi n'a composé aucun ouvrage de longue haleine, si l'on excepte son roman Woldemar, et aucun n'a la forme sévère du traité. La forme de ses écrits est analogue au fond de sa philosophie. Une philosophie qui s'adresse presque toujours au sentiment, aux convictions naturelles, qui est inspirée par un vif intérêt pratique et par les besoins du moment, ne s'accommode guère de la lenteur méthodique des ouvrages entrepris uniquement en vue de la science. Jacobi, homme du monde, philosophe opposant et passionné, ne songe jamais à l'école; il s'adresse à la société, et ne s'occupe des questions philosophiques que dans leurs rapports avec la vie, avec l'humanité. De la ses vertus et ses défauts comme écrivain et comme penseur. La plupart de ses écrits sont des œuvres de circonstance et de polémique. Sa pensée s'exprime le plus volontiers sous la forme du roman, du dialogue, de la familiarité épistolaire ou de la gravité un peu prétentieuse de l'aphorisme. Sa manière est en général poétique, passionnée, aphoristique, mais vive, énergique, éloquente. Il est presque toujours clair et intéressant. Si parsois il ne paraît pas naturel, ce n'est pas qu'il fût affecté, mais parce que sa chaleur l'entraîne trop loin, et que le lecteur ne partage pas toujours son enthousiasme.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. H. Jacobi's Werke; Leipzig, chez Fleischer, 1812-1825, 6 vol. in-8°.

Avec le temps sa fougue se tempéra; ses défauts s'effacèrent de plus en plus, tandis que ses qualités s'épurèrent sans s'amoindrir. L'Allemagne, aujourd'hui encore, le place à la fois parmi ses bons écrivains et ses plus grands philosophes.

Un critique contemporain, dont les jugements sont respectés, s'exprime ainsi sur Jacobi: «Jacobi, dit-il, n'est pas du nombre de ces écrivains corrects dont le plus grand mérite souvent est de fabriquer des phrases élégantes et sonores. Avec Herder et Jean Müller, il se distingue par la manière forte et originale dont il s'énonce. Si dans ses romans l'intérêt poétique est sacrifié à l'intérêt didactique, en revanche, ses écrits philosophiques ont de commun avec ses romans cette délicatesse morale et cette profondeur de sentiment qui distinguent ceux-ci.... Il n'est pas systématique, malgré son talent pour la spéculation, parce que sa philosophie ne se produisit que par fragments et par la critique des systèmes d'autrui; mais ce qui donnait un intérêt particulier à ses écrits, c'est qu'il rattachait les idées les plus générales et les questions les plus hautes à des relations individuelles, à des circonstances particulières, à des faits spéciaux. Son style est d'une extrême concision, malgré son abandon et sa vivacité, et les licences de construction qu'il se permet, ajoutent en général à la clarté et à l'énergie de l'expression 1.»

# 3. De la philosophie de Jacobi en général.

Jacobi, homme pratique et homme du monde, plus qu'homme savant et érudit, nourri d'ailleurs à Genève de l'esprit français, de l'esprit de Rousseau surtout, mais élevé très-religieusement, doué d'une sensibilité profonde et d'une brillante imagination, devint philosophe plutôt par sentiment et par indignation que par curiosité et le seul amour de la science.

<sup>1</sup> Bouterweck, Geschichte der Possis und Beredsamkeit, t. XI, p. 494.

Sa philosophie, que la Critique de Kant trouva toute faite, et qui depuis ne subit que de légères modifications, s'était formée par opposition au scepticisme de Hume et à l'idéalisme de Berkeley, au matérialisme français, tel surtout qu'il s'était exprimé dans les écrits d'Helvétius, et au naturalisme de Berlin, dont la bibliothèque allemande était le prolixe organe. Cette opposition toute pratique et toute religieuse se transforma par l'étude de l'Éthique de Spinoza, qu'il regardait comme le système logiquement le plus parfait, en une prévention systématique contre toute philosophie savante, contre toute spéculation discursive : elle se formula en une protestation énergique et éloquente du sentiment, de la conscience morale et religieuse, contre les prétentions et les subtilités de l'esprit spéculatif. L'existence d'un Dieu vivant et personnel, la réalité du sentiment externe et interne, la valeur absolue de la vertu, la divine origine de l'âme humaine, la conscience immédiate de la vérité : voila ce qu'il ne cessa d'affirmer avec enthousiasme, et de défendre envers et contre tous.

La philosophie de Jacobi est en général un réalisme rationnel, faisant de la conscience actuelle l'organe et la mesure de toute vérité et de toute réalité. A la fois réaliste et rationaliste, en ce sens qu'elle admettait d'une part la vérité objective de la sensation et du sentiment, et que de l'autre elle supposait l'esprit de l'homme dépositaire d'un savoir immédiat, qu'il ne s'agissait que de comprendre et d'analyser, sa pensée s'assimila tout ce qu'elle trouvait d'analogue dans Platon et dans Aristote, dans Locke et dans Leibnitz, dans les Écossais, dans Hemsterhuis, dans Rousseau.

Il est des croyances naturelles, des convictions naïves, qu'on retrouve plus ou moins pures, plus ou moins développées, dans tous les temps et chez tous les peuples qui ont pu s'en donner la conscience et exprimer ce qu'ils sentaient, convictions qui sont en quelque sorte l'héritage du genre

humain et l'expression du sentiment universel. Or, ces crovances qui font la dignité et l'espoir de l'humanité, et qui sont en même temps l'appui et la condition de la vie sociale, ont paru plus d'une fois menacées par les résultats d'une spéculation indépendante. La philosophie, qui s'inspire du seul amour de la vérité et de la science, poursuit et doit poursuivre sa route sans se préoccuper des conséquences qui peuvent résulter de ses théorèmes, parce que ce n'est qu'ainsi que la vérité peut se trouver, et que la recherche désintéressée du vrai, de la science pour elle-même, est aussi un des plus nobles besoins de la nature humaine. Mais toutes les fois que la spéculation s'égare au point de mettre en doute, et de vouloir abolir les convictions naïves, au lieu de les développer et de les rectifier seulement, le génie de l'humanité suscite des individualités puissantes dans lesquelles, elles vivent, fortes et invincibles, et qui les proclament avec une énergie nonvelle. Dans ces esprits d'élite elles se produisent, sous, la forme, d'une philosophie indépendante et désintéressée. Leur opposition à la spéculation du jour, bien qu'elle soit dans l'intérêt de la société, de la religion, de l'humanité, n'a pourtant rien de commun avec celle des gardiens d'une religion positive ou des désenseurs officiels de la morale ou de l'ordre public. Pour eux les principes des crovances universelles sont devenus une philosophie personnelle, qui pent, sur plusieurs points, s'écarter des croyances consacrées. Tel fut Socrate chez les Grecs, et tel fut Jacobi au dix-huitième siècle. Voilà pourquoi Socrate, tout en combattant les Sophistes, se sit accuser d'impiété, et que Jacobi sut loin d'être entièrement orthodoxe. Jacobi, préoccupé surtout du soin de raffermir les convictions naturelles, et de les défendre contre les subtilités philosophiques, se prononça tout aussi vivement contre tout formulaire dogmatique et moral qui aurait la prétention d'arrêter l'essor de la libre pensée et de la libre action, de renfermer toute vérité, que contre une

métaphysique raisonneuse et démolissante. Ces convictions s'étaient en quelque sorte individualisées en lui, et se ressentaient par conséquent de tous les accidents de sa personnalité. C'est moins comme universellement reçues que comme siennes qu'il les défendit, et c'est comme une véritable philosophie, comme une doctrine indépendante et personnelle, mais fortifiée par l'assentiment universel, qu'il les opposa à la philosophie dominante.

Jacobi s'est expliqué à diverses époques sur l'esprit et le but de sa philosophie, et toujours dans le même sens : il s'est montré animé des mêmes intentions dans la préface d'Alwill, qui fut un de ses premiers écrits, et dans les avantpropos qui précèdent les différents volumes de ses œuvres, et qu'il écrivit sur la fin de ses jours.

«L'éditeur de la Correspondance d'Alwill, dit-il, est un homme qui n'a jamais pu supporter la pensée que son âme soit dans son sang, qu'elle ne soit qu'un vain souffle, et cette répugnance n'a pas chez lui sa source dans un vulgaire instinct de conservation. S'il désire de vivre, et de vivre une seconde fois, c'est à cause d'un autre amour, sans lequel la vie même d'un jour lui paraîtrait insupportable... Toutes ses convictions reposent sur une intuition immédiate, et ses argumentations, sur des faits jusqu'ici peu remarqués ou mal appréciés... Son ouvrage ne devait être ni plus édifiant que la création, ni plus moral que l'expérience, ni plus philosophique que l'instinct des natures sensibles et raisonnables.»

Dans une lettre à Hamann, en 1783, il dit: « En écrivant Woldemar et Alwill, mon unique but a été de peindre l'humanité telle qu'elle est, compréhensible ou non. Notre philosophie est dans une mauvaise voie : au lieu d'expliquer les choses, elle en fait abstraction. Le grand mérite du penseur, c'est de montrer la réalité. L'explication est un moyen, mais non la dernière fin de la science. Son objet, au contraire, est ce qui ne se laisse pas expliquer. J'ai voulu montrer, autant

qu'il était en moi, tout ce qu'il y a dans l'homme d'indépendance de la chair, et en même temps quelle est notre faiblesse, notre fragilité... Il y a une vive lumière dans mon cœur; mais dès que je veux la porter dans la région de l'entendement, elle s'éteint. Laquelle de ces deux clartés est la vraie, de celle de l'entendement qui nous fait voir des formes déterminées, mais derrière elles un abîme, ou de celle du cœur qui nous montre le ciel et ses promesses, mais qui se refuse à la connaissance?»

«On a dit de moi, écrit-il ailleurs 1, que je suis philosophe par caractère, et non de profession; que je ne suis devenu écrivain que par occasion, que je n'ai point cherché la vérité pour elle-même, que je manque de l'esprit philosophique; enfin que ma doctrine n'est que l'esprit d'une vie individuelle, l'expression d'une pensée qui s'appelle Fréderic-Henri Jacobi. Je ne m'inscris pas en faux contre ce jugement, tout sévère qu'il paraisse, je l'admets en partie, et j'en ai fait l'aveu dans une lettre écrite, en 1803, à Frédéric Kæppen. Depuis que je pense par moi-même, dit-il dans cette lettre, je n'ai cessé de rechercher la vérité de toutes mes facultés; mais je ne l'ai jamais recherchée pour le vain plaisir de m'en parer comme de quelque chose que j'eusse découvert ou produit : j'aspirais à une vérité qui ne fût pas ma création, mais dont je fusse moi-même la créature, qui éclairât la nuit dont j'étais environné, et qui m'apportat la lumière dont j'avais en moi la promesse et le pressentiment. Il ne m'est pas donné de me vanter de cette indifférence quant aux résultats de mes recherches, de cette curiosité pure qui, selon les grands hommes de notre temps, constitue l'esprit philosophique; mais j'ai toujours plus été sur mes gardes contre mes propres préjugés que contre ceux des autres, et je crois m'être toujours montré moins prévenu que les philosophes purs....

<sup>1</sup> Dans la Préface du tome IV des Œuvres, écrit en 1819, p. XII-XV.

J'accepte donc, continue Jacobi, le reproche de ne pas aimer la science par dessus tout, et de n'estimer la connaissance qu'en raison de son contenu.»

Peu de temps avant sa mort, il voulut encore une fois s'expliquer là-dessus. Voici la substance de cette espèce de testament, tracé en partie seulement de sa main défaillante et achevé dans son esprit par un de ses disciples les plus distingués, Frédéric Kœppen<sup>1</sup>. «Je n'ai jamais philosophé sans intention: je voulais m'entendre avec moi-même sur la réalité de ce Dieu inconnu vers qui me portait un sentiment inné en moi. Je n'ai jamais songé à élever un système pour l'école; en écrivant, je n'ai jamais sait que céder à une impulsion irrésistible.... Qu'est-ce qu'aimer la vérité? Est-ce rechercher quelque chose qui soit étranger à l'homme, ou qui puisse menacer son existence spirituelle? ... L'âmenhumaine recherche l'immuable, l'éternel, l'infini : la vérité est un besoin pour elle; mais ce n'est pas l'ombre qu'elle veut connaître : c'est la réalité qui produit l'ombre. Tous les hommes appellent d'avance vérité quelque chose à quoi ils aspirent, et qu'ils ne pourraient supposer s'il ne leur était présent de quelque manière. Un crépuscule leur ouvre les youx et leur annonce un soleil qui va se lever; le matin a commencé, le jour va naître... La science tend au surnaturel. Ainsi-que la religion constitue véritablement l'homme, de même c'est elle qui fait le philosophe. Elle a toujours été l'objet principal de ma pensée. Je m'appuie sur un sentiment invincible et irrécusable, qui est le fondement de toute philosophie et de toute religion. Ce sentiment est d'effet d'un sens pour les choses immatérielles, spirituelles, et ce sens, je l'appelle raison.... La connaissance humaine procède d'une révélation; la raison révèle la liberté, en révélant la Providence: telle est la racine de l'arbre de la science. La conviction de.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OEuvres, t. IV, première partie, p. xvi-Liv.

Dieu est, selon moi, en raison du sentiment de la personnalité, et Dieu me paraît plus sublime comme créateur de personnes telles que Socrate ou Fénélon, que comme auteur du ciel étoilé et de son mécanisme nécessaire... Ma philosophie demande qui est Dieu, et non ce qu'il est. Elle s'enquiert d'un Dieu vivant et personnel, qui seul nous intéresse. Il n'v a pas de raison sans personnalité, et par conséquent la raison étant, il est un Dieu, et non pas seulement un être divin... L'histoire de l'humanité le prouve : l'homme est déchu de son état primitif, de sa ressemblance avec Dieu. et sa connaissance, à mesure qu'il dégénéra, s'égara dans le doute et l'erreur.. La science, au lieu de dissiper notre ignorance et nos doutes, souvent y ajoute une confusion nouvelle. Cette science orgaeilleuse s'égale à Dieu : elle prétend produire son objet et créer sa vérité. Ouvrage de la réflexion; elle rejette tout savoir primitif. Les Arabes. en disant d'Aristote qu'il était comme une coupe qui puisait partout sans pouvoir épaiser l'ansvers, ont parfaitement caractérisé cette science de réflexion : c'est contre elle, et non contre la philosophie véritable, que sont dirigées mes objections. J'ai toujours pensé que la conscience que l'esprit a immédiatement de lui-même et de Dieu, est le fondement de toute philosophie qui veut être autre chose que de la physique et de la logique. J'ai établi dans tous mes écrits que le philosophe qui dans ses recherches perd Dieu, arrive nécessairement au néant, que personne ne cherche et ne saurait aimer. Ma philosophie part du sentiment et de l'intuition. Il n'y a pas de voie spéculative pour s'élever à Dieu, et la réflexion peut servir uniquement à démontrer qu'elle est vide sans les révélations du sentiment, à les confirmer par là même, et non à les fonder... Dieu est le premier, ou il n'est pas; on ne peut donc pas arriver à lui par le raisonnement. Les révélations primitivement déposées dans l'âme, apprennent à l'homme qu'il est dans un état de déchéance, et qu'il a

besoin de recouvrer une lumière qui s'est éteinte dans son entendement. A travers les ténèbres qui l'environnent, la raison, armée de la foi, entrevoit la vérité, ainsi que l'œil muni du télescope voit dans les nébulosités de la voie lactée d'innombrables étoiles. Cette foi est la lumière primitive de la raison, le principe du vrai rationalisme. Sans elle toute science est creuse et vide. Nous ne voyons pas l'absolu, nous y croyons; nous ne voyons que le relatif, le conditionné, et cette intuition, nous l'appelons un savoir. Mais la vraie science est l'esprit qui rend témoignage de lui-même et de Dieu. Autant je suis convaincu de l'objectivité de mes sentiments du vrai, du beau, du bien, et d'une liberté qui règne sur la nature, autant je suis persuadé de l'existence de Dieu, et à mesure que ces sentiments s'affaiblissent s'affaiblit aussi la foi en Dieu... La vraie science est la conviction que nous ne savons rien, et l'on ne peut sortir de cette ignorance que par la foi dans la révélation dont la raison est dépositaire. La raison affirme ce que l'entendement nie. Le sentiment religieux, qui nous fait concevoir Dieu comme un être personnel, libre, aimant, et ayant conscience de luimême, est ce qui constitue la vraie nature humaine; avec lui s'éteint la foi; et avec la foi périssent nos convictions morales... Il y a dans la foi des enfants et du peuple quelque chose de plus élevé que dans une philosophie sans foi.

«L'objet de mes recherches a été constamment la vérité native, qui est bien supérieure à la vérité scientifique. Il y a une Église invisible de philosophie, comme il y a une Église chrétienne invisible. La philosophie visible prétend dresser l'entendement, lui faire inventer et toucher la vérité : elle prétend faire Dieu. Ma philosophie est de l'Église invisible. S'il m'a été donné d'en défendre l'esprit et l'éternelle vérité contre les systèmes changeants du siècle, et si j'ai été assez heureux pour que ma doctrine compte aujourd'hui plus d'amis qu'au début de ma carrière, et que mes adversaires

même la jugent avec plus d'équité, je n'aurai pas vécu en vain.»

Gœthe, dans une lettre à Bettina Brentano, s'exprime ainsi sur Jacobi : « De tous les philosophes de notre temps, il est certainement celui qui s'est le moins trouvé en contradiction avec le sentiment et la nature primitive, et qui conserve pour cela saine et sans atteinte sa conscience morale. »

«Jacobi, dit un historien de nos jours, M. Chalibœus, osa plaider contre la philosophie dominante la cause de la conscience naturelle. Son grand mérite fut de comprendre la présence dans l'âme d'un trésor mystérieux auquel à peine on avait encore touché; et s'il ne lui fut pas donné de lever ce trésor, du moins il sut le garder et le défendre, et y appeler incessamment l'attention, de telle sorte qu'aujourd'hui encore la plus grande partie du public cultivé est de son opinion sur ce point.

C'est surtout comme faisant opposition à toute philosophie spéculative que doivent être considérés les travaux, ou pour mieux dire, les épanchements philosophiques de Jacobi.

Avant la révolution produite dans le domaine de la pensée par la critique de Kant, Jacobi opposait la philosophie du sentiment au matérialisme, à la morale de l'intérêt, au spinozisme. Ensuite il fit successivement la guerre à toutes les formes que la spéculation affecta depuis Kant jusqu'à Schelling.

Par là même est indiquée la division de l'histoire de sa pensée en deux sections. Dans la première nous exposerons sa philosophie avant la publication de la critique de Kant; dans la seconde, nous le suivrons dans sa polémique contre l'idéalisme de Kant et de Fichte, et contre le panthéisme de M. de Schelling<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir, pour la biographie, la note xv.

## PREMIÈRE SECTION.

LA PHILOSOPHIE DE JACOBI AVANT LA PUBLICATION DE LA CRITIQUE DE KANT.

#### CHAPITRE PREMIER.

### WOLDENAR ET: LA CORRESPONDANCE D'ALWILL.

L'analyse du roman de Woldemar, fort intéressant en luimême, achèvera de nous initier à la philosophie de Jacobi toute fondée sur le sentiment, et toute pratique dans ses motifs et ses intentions.

Un riche négociant, nommé Hornich, qui ne connaît d'autre morale que celle de son catéchisme et de son intérêt, honnête homme d'ailleurs, mais à vues étroites et toutes positives, a trois filles. Il accorde l'ainée à Dorenbourg, son associé, et la cadette à Biederthal, à condition que celui-ci renonce à son état de savant pour celui de négociant. Henriette, la seconde fille, est l'amie de tous; elle n'est pas belle, mais elle a toutes les qualités d'une femme supérieure. Elle a une amie riche et aimable. Allwina de Clarenau. Biederthal a un frère plus jeune. Woldemar, fonctionnaire public, qui vient loger dans la maison Clarenau. Woldemar, le héros du roman, est un mélange de calme et d'impétuosité, de complaisance et de fierté, d'enthousiame et de mélancolie, de réflexion et de sensibilité. « La vue d'une chose qui périt, dit-il, dans une lettre à son frère, quelque chétive qu'elle soit, peut me toucher jusqu'à la défaillance. » Cette lettre rappelle, par le ton et les idées, celles de Werther. Woldemar s'y annonce aussitôt comme le principal personnage, comme celui qui sera l'organe de la philosophie de l'auteur.

Il a beaucoup résléchi sur la nature humaine, parce que c'est là le sujet qui préoccupe surtout le romancier philosophe. «Je me suis fait, dit-il, de l'homme en général d'une part une idée plus haute, de l'autre une opinion moins savorable qu'autresois. On ne saurait imaginer rien de si beau; de si grand dont l'homme ne soit capable; mais il est en même temps d'une inconstance, d'une fragilité désespérante. Il veut toujours trop ou trop peu; rien en lui ne sorme un tout, un ensemble qui dure, qui demeure. Depuis que j'ai compris cela, je suis devenu plus humble et plus calme; j'espère moins et tâche de jouir davantage.»

Biederthal lui destine Henriette; celle ci, son amie Allwina. Cependant il arrive et plait d'abord à tous; mais à mesure que son caractère se déploie; on le trouve de plus en plus singulier, bizarre. Il expose longuement à son frère et à Dorenbourg sa philosophie pratique, à laquelle se mêlent, contre la société, des invectives qui rappellent celles de Jean-Jacques: «La plupart des maux, dit-il, s'évanouiraient, si chacun ne voulait rechercher et poursuivre que ce qui lui fait véritablement plaisir.» Il se plaint de la puissance de l'exemple et de la trop grande complaisance pour les préjugés de l'opinion. «Qu'y a-t-il dans le regard de l'homme de si puissant qu'il soit plos terrible que l'enfer, plus attrayant que le ciel? - Tolle est sa nature que son âme ne peut se sentir ni se connaître que par le moyen d'une autre âme. L'instinut social est ce qui domine en lui a mais de la aussi que de faiblesses! » Woldeman s'élève surtout contre la vie dissipée, contre la manie de veir beaucoup de monde et de s'accommoder de tout. Il voudrait que, dans l'intérêt même de la société, chacun fit son œuvre à soi, travaillant à son propre bonheur, comme dans un concert chacun ne songe qu'à exécuter sa partie et à jouer de son instrument.

Woldemar voit fréquemment Henriette chez Allwina, et conçoit pour elle une amitié qui ressemble fort à l'amour, et qui pourtant n'est pas de l'amour. Ce qui le captive dans Henriette, c'est la fermeté de son caractère, la profondeur de ses sentiments, la supériorité de sa raison. Cette amitié héroïque est partagée par Henriette, et elle est si peu de l'amour à ses yeux que celle-ci continue à destiner Allwina à Woldemar.

Le vieux Hornich seul conserve ses préventions contre lui; l'incident suivant vient rendre son aversion pour lui irrémédiable. Un Écossais, Charles Sidney, disciple du grand Ferguson, vient voir Dorenbourg, qui, pour l'honorer, lui donne un banquet auguel assiste toute la famille. Woldenar raconte comment la lecture de l'Essai sur la société civile de Ferguson a fait époque dans sa vie. Sidney parle avec admiration des ouvrages de Thomas Reid. Woldemar reproche aux Anglais d'être inférieurs en philosophie aux Allemands et même aux Français. Sidney convient ironiquement, en disant que l'autorité du sensi communidemine un penitrop en Argleterre, et que certaines pensées qui faisaient grand bruit sur le continent rétaient accueillies la avec indifférence. Woldemar réplique que Forgason lui-même n'a pas trouvé dans son pays toute l'approbation qu'il méritait. Cependant, ajoute-t-il-sil-est juste de dire que la morale de l'intérét n'a jamais pu s'établir en Angleterre comme système; le sceptique Hume lui-memora soutenu d'indépendance de sentiment moral, tandis qu'en Franco (les philosophes n'orst pas craint de prêcher cette morale/du haut des toits:

Hornich s'impatiente de cette discussion sur la vertu désintèressée, qui lui paraît une chimère. Elle n'en continue pas moins entre les deux amis avec une nouvelle chaleur. Sidney cite Aristote, qui dit quelque part que la vertu héroïque est plus grande que la vertu ordinaire; que si celle-ci distingue l'homme de la brute, celle-là le rend semblable aux dieux. Woldemar ajoute que nul philosophe n'a vu aussi clairement que le Stagirite que la vertu suppose un sentiment inné qui

# WOLDEMAR ET LA CORRESPONDANCE D'ALWILL.

l'inspire. Sidney rappelle un passage de Ferguson sur l'origine de la morale. On trouve chez tous les peuples quelque connaissance des lois de la nature, ainsi qu'une distinction du bien et du mal, avec les notions d'estime et de mépris, d'éloge et de blâme. De là l'origine de la physique, comme connaissance des lois du mouvement, et celle de la morale, ou de la science des lois de l'estime. Ces lois diffèrent de celles-là en ce que fondées sur une force qui se détermine avec liberté. elles se présentent seulement sous la forme de devoirs, et ne sont pas nécessairement suivies d'effet. - La science du bien. réplique Woldemar, est, en effet, comme celle du beau, soumise à la condition du goût, sans lequel elle ne peut naître et au delà duquel elle ne saurait s'étendre. Le goût du bien, comme le goût du beau, est cultivé par la vue des modèles, et les modèles les plus achevés sont toujours des œuvres de génie. C'est par le génie que la nature donne sa règle à l'art, à l'art du bien comme à l'art du beau. Tous deux sont le produit de la liberté et ne se laissent pas enfermer dans les règles étroites du métier. Rien de plus vrai que cette pensée d'Aristote : des actions bonnes et justes sont celles que font les hommes bons et justes; mais pour être juste et raisonnable, il ne suffit pas de faire de pareilles actions. Une action utile ne rend pas hon celui qui en est l'auteur; au contraire, une action utile devient bonne par la bonté de celui qui l'a faite. La vertu est ce qui rend bon l'homme qui l'exerce et tout ce qu'il fait<sup>1</sup>. Elle est, ajoute Woldemar, un instinct de notre nature, et cet instinct, comme tout autre, nous pousse à l'action antérieurement à toute expérience. L'homme se sent porté à des actions de bienveillance et de justice sans autre motif que de suivre cette impulsion, et cet instinct est si décidément instinct fondamental de la nature humaine que non-seulement l'homme trouve à le satisfaire sa plus grande

Aristot., Mor., liv. II, ch. Iv.
TOME II.

Digitized by Google

433

volupté, mais encore qu'il ne juge pas digne du nom d'homme celui qui présère sa vie à cette volupté suprême. - Ce serait une chose singulière, dit Sidney, que tous s'accordassent à reconnaître que la félicité est recherchée pour elle-même, et que néanmoins le plus petit nombre comprit qu'il en est tout ainsi de la vertu. Et pourtant il n'y a personné qui consentit à passer pour n'être pas un voleur ou un assassin uniquement par prudence, pour ne pas aimer la vertu, et pour n'être guidé dans sa conduite que par la crainte du châtiment et l'espoir des récompenses. Chacun sent irrésistiblement qu'il doit avoir une valeur quelconque, et que cette valeur est absolue; mais ce sentiment, tout irrésistible qu'il soit, trouve dans l'esprit philosophique un adversaire, parce que celui-ci refuse d'admettre une conviction qu'il n'a pas produite. Par la même raison il repousse tout savoir immédiat, toute conscience actuelle qui se prouve par cela seul qu'elle existe. La philosophie spéculative, jalouse de tout savoir indépendant, l'attaque partout et josqu'au fond de la conscience, où elle cherche à rendre suspect le sentiment même de l'identité et de la personnalité. Du reste, ajoute Sidney, il faut une grande force de caractère pour n'écouter jamais que cet esprit de vertu inné; de grands hommes même ont succombé quelquesois sous l'effort. C'est ainsi que Timoléon, après avoir délivré sa patrie de la tyrannie de son frère, ne put supporter la désapprobation de ses concitoyens et les reproches de sa mère.

La conversation est redevenue générale, lorsque survient l'ecclésiastique Alkam, théologien vulgaire, ami de la maison et partenaire de Hornich. On parle de la conduite de Timoléon, à qui Biederthal oppose et préfère Epaminondas. Le vieux Hornich croit trouver dans la vie du héros thébain une preuve en faveur de sa morale, selon laquelle l'homme sage change de principes selon les circonstances. Sans doute, réplique Woldemar avec chaleur, l'homme de bien change

de conduite selon les circonstances, mais non de principes; sans doute, pour se satisfaire et pour demeurer d'accord avec lui-même, il doit quelquesois paraître un autre au dehors. Des actions, poursuit-il, qui ne découlent pas immédiatement et librement du sentiment du devoir, ne sont pas vraiment bonnes et vertueuses. Tous les hommes connaissent ce sentiment sous le nom de conscience, seule source de la morale, du droit et de toutes les formes sociales. La conscience, loin de leur être soumise, leur sert elle-même de règle et de principe.

Hornich, secondé par son ami Alkam, renouvelle la discussion pendant le dîner. Il ne veut admettre que des règles sanctionnées par les lois civiles, les institutions et les usages. Alkam n'admet d'autre religion ni d'autre morale que celles qui peuvent se réduire à des notions claires et indépendantes du sentiment : il veut que les hommes ne se guident que par la raison, et non pas seulement par les inspirations du cœur. Il fait aux dépens des anciens l'éloge des temps modernes. Woldemar éclate enfin, et prenant occasion d'une dinde truffée que Alkam lorgne avec complaisance, tout en parlant de vertu, il déclare qu'il aime mieux le rossignol, voire même le moineau, que le superbe oiseau de Calicut. Il m'est avis, dit-il, que l'homme n'est pas estimable en raison de son habileté à se procurer des jouissances, mais en raison de son désintéressement, de sa honté, de sa fermeté. Je méprise un siècle où le bien ne se fait que par égoïsme, et qui ne croit plus à la vertu. Je ne vois devant moi qu'une eau bourbeuse et stagnante, et j'invoque quelque inondation qui vienne balaver ce marais fangeux, et me rendre un sol nouveau et fertile.

A ces mots Alkam triomphe, espérant tirer parti de ce langage emporté. Que planterez-vous sur ce terrain renouvelé, demande-t-il à son adversaire? — oubliez-vous quel est le but de la société, quelle est la destination de l'homme

Digitized by Google

sur la terre? — Je le sais comme vous, répond Woldemar; l'homme, fait à l'image de Dieu, doit vivre conformément à cette noble origine. - Fort bien, répond Alkam; nous devons surtout imiter la bonté de Dieu, car c'est par là principalement que Dieu se montre le souverain du monde. — Je ne partage point cette opinion, dit Woldemar, en l'interrompant. Le bien se montre partout mêlé de douleur. Mais dans ma conscience, je trouve un Dieu saint qui gouverne le monde, et pour ce Dieu et sa loi un amour qui se suffit à lui-même, et qui voue à son objet une confiance sans bornes. - Sir, s'écria Sidney, vous parlez comme le vénérable évêque de Durham, Joseph Butler, précurseur de Ferguson, le premier parmi les moralistes modernes, qui remit dans tout son jour le pouvoir de l'homme d'approuver ou de désapprouver les actions en elles-mêmes, indépendamment de leurs effets, et qui ait reproduit la doctrine que cette faculté est le vrai caractère de l'espèce humaine. — Au tître de l'ouvrage de l'évêque de Durham, qui traite de l'Analogie de la religion naturelle et révélée avec le cours de la nature, Alkam, qui ne l'a pas lu, s'avise de dire : cette analogie est telle sans doute, qu'on peut se passer de la révélation. Woldemar éclate alors contre le prêtre hypocrite : la révélation, dit-il, suppose une religion naturelle, et serait impossible sans celle-ci. Ce serait en vain que l'on essaierait, à force de miracles et de prédications, d'inculquer Dieu et la vertu à un Yahoo. La musique suppose de l'oreille, les couleurs des yeux.

Alkam reste muet; on se lève de table. Hornich, qui veut compromettre Woldemar, en l'excitant de plus en plus, prend la parole. Il soutient que le cœur de l'homme est naturellement mauvais; que ce sont les commandements positifs qui font la conscience, que c'est par la que subsiste la société. Il expose la philosophie morale de Hobbès, de Larochefoucauld, la morale de la peur et de l'égoisme. Woldemar la

combat avec vivacité, et le vieillard se retire, en jurant que jamais Woldemar ne sera son gendre.

Biederthal reproche à son frère d'être tombé dans l'exagération et d'avoir avancé des choses contradictoires, en soutenant d'abord qu'il y avait une sorte d'héroïsme à qui il était permis de s'élever au-dessus de la morale ordinaire, et ensuite avec l'évêque de Durham, que dans aucun cas un homme ne pouvait s'écarter des lois de la justice et de la vérité, sous le vain prétexte de faire mieux le bien. - Woldemar s'explique : la corruption d'un siècle, dit-il, peut arriver à un tel point qu'une révolution devient nécessaire, comme d'ordinaire aussi elle ne se fait pas attendre; alors une vertu héroïque ne prend conseil que de sa conscience, pour agir conformément à la grandeur des circonstances; il v a des cas où il faut voiler un instant les saintes images de la justice et de la clémence. La morale alors suspend quelques-unes de ses lois secondaires pour maintenir ses principes 1. Il y a de hautes licences morales que nulle règle ne peut déterminer, sans que pour cela il soit licite à personne d'agir comme il lui plaît. Woldemar cite Hemsterhuis, que Jacobi estimait beaucoup, et qui dit expressément que le sentiment moral est diversement développé dans divers individus; que Brutus, en frappant César, commit peut-être un crime contre la société romaine; mais que dans sa conscience. son action fut sans doute conforme aux lois éternelles du bien; que la plus grande sagesse consiste à conformer toutes ses actions à son sentiment moral, sans se soucier du jugement d'autrui ni des institutions humaines. - A l'objection de Henriette, qui craint que cette doctrine ne soit mal interprétée par les passions individuelles, Woldemar répond que ce qui ne peut être mal interprété a d'ordinaire peu de sens,

¹ Cette opinion est celle de Burke, dans ses Réflexions sur la Révolution française. Périsse le monde plutôt qu'un principe, disait-on, dans le temps de la terreur.

comme ce dont on ne peut abuser a peu de force; qu'il y a deux espèces d'hommes, les circonspects et les modérés, qui exagèrent la prodence et la peur, et les hardis, qui exagèrent le courage et l'espérance. Ceux-là craignent la vérité, parce qu'elle peut être mal comprise, et les grandes qualités, parce qu'elles peuvent s'égarer. Ceux-ci, qui ont plus de confiance dans la voix du cœur qu'en toute parole extérieure, regardent les passions généreuses comme aussi légitimes que la froide raison. Woldemar est de ce dernier parti. La conscience individuelle seule donne du poids aux lois de la société, aux commandements de la raison et de la religion. Le cœur seul nous dit immédiatement ce qui est bien; la prudence en fournit les moyens, et l'habitude y ajoute la constance; mais les habitudes passives ne peuvent faire de l'homme qu'un animal domestique utile; la véritable vertu ne peut être que le fruit d'un libre développement de l'instinct moral.

La discussion en demeure la pour le moment. On se donne rendez-vous pour le lendemain. Seulement Woldemar raconte encore à ses amis comment, autrefois, il a cherché avec anxiété la solution de la question de savoir quel était le but de la vertu; qu'après bien de vaines réflexions il l'a trouvée enfin dans les vies d'Aqis et de Cléomènes de Plutarque.

Dans la conversation du jour suivant Woldemar expose sa doctirine sur ce point. En voici le résumé :

«Il y a des propositions qui n'ont nul besoin d'être démontrées, et dont toute démonstration ne pourrait qu'affaiblir la conviction immédiate. Telle est celle-ci : Je suis. Cette conviction est savoir immédiat, et sert de mesure à tout autre savoir. Telle est encore la proposition que l'honnête doit être préféré à l'agréable, la vertu au bonheur. Il n'y a pas de troisième terme avec lequel ces deux puissent être comparés, et qui puisse faire pencher la balance plutôt d'un côté que de l'autre. C'est donc à la conscience de décider immédiatement entre eux. Nous trouvons dans notre volonté

même qu'elle préfère l'honnête à l'agréable, que telle est la nature, et par conséquent la loi de notre être.

Partout dans cet ouvrage Jacobi distingue la raison de la conscience immédiate, du cœur, de la volonté, et n'y voit qu'une faculté logique. « C'est, dit Woldemar, l'art primitif, l'instrument immédiat de l'esprit, faculté d'unité, de généralisation, d'abstraction. D'elle procède la parole, comme elle procède elle-même de l'esprit. Infatigable à chercher le mot pour la chose et la chose pour le mot, tour à tour synthétique et analytique, elle produit des systèmes théoriques et pratiques. Mais ce qui est vrai en soi et absolument, nous ne le savons pas par cette voie. La nature de la vérité immédiate et absolue est de n'être pas engendrée (unerzeugt), de n'être pas déduite. Ainsi toutes les fois que la raison prend de ces vérités pour prémisses de ses conclusions, elle se sert de ce qu'elle n'a pas produit. Toute proposition absolument première est en dehars de son domaine. Tout son office est une médiation entre les sens, le cœur et l'entendement, dont elle administre l'économie commune...Elle ne saurait douc être elle-même la source de cette sagesse à laquelle nous aspirons comme au bien suprême 1. Tout à l'heure Woldemar a dit que la source des vérités immédiates n'est pas l'entendement, mais quelque chose de secret en quoi s'unissent le cœur, l'entendement et les sens : cette faculté secrète où tout l'homme se concentre, ne serait-ce pas la raison ellemême, la raison proprement dite? C'est bien ainsi que Jacobi l'entendra plus tard.

Cependant Dorenbourg et Biederthal subissent de plus en plus l'influence de Woldemar. Il leur prêche surtout la simplicité et la franchise. « La vérité et la simplicité, disait-il, sont la vraie sagesse; elles supposent toutes les autres vertus ou les font naître. » La réforme à laquelle ils soumettent leur

<sup>1</sup> Woldemar, dans les OEuvres, t. V, p. 121-125.

genre de vie, va même au delà de son but. On affecte maintenant la simplicité, comme jadis on affectait le luxe et la recherche. » Alors Woldemar rectifie et complète ce qu'il a dit sur la vérité et le naturel. « Il faut, dit-il, vivre selon son état et les mœurs du temps. Vouloir au dix-huitième siècle imiter les mœurs homériques ou patriarcales, c'est précisément retomber dans ce vice d'ostentation et d'affectation que vous cherchez à fuir. Le luxe est chose très-relative. Il peut y avoir du naturel et de la simplicité dans un palais, du luxe et de la vanité dans une cabane. L'essentiel est diêtre vrai en tout, et d'harmoniser sa vie extérieure avec ses sentiments les plus intimes. » .... Aux plaintes que Biederthal élève contre la corruption du siècle. Woldemar répond : « Il est vrai que notre vie s'écoule dans un des plus mauvais siècles de l'histoire. Nous voyons se briser les plus nobles formes de l'humanité. Il faut cependant ne pas perdre courage. Le temps approche peut-être où de ces formes: vieillies et ruinées il naîtra une forme nouvelle, meilleure et plus pure 1. Les réparer, les rapiécer, est impossible. L'esprit invisible qui s'est retiré de son enveloppe temporaire et matérielle, n'y reviendra plus : il l'a usée et détruite par l'usage. Les formes n'ont rien d'essentiel. Tout dépend de l'esprit qui les anime. Le même esprit n'affecte pas toujours la même forme, ni la même forme ne recèle toujours le même esprit. On loue les mœurs patriarcales, mais là déjà que de misères! Les fils de Jacob, ne voulaient-ils pas assassiner leur frère pour une robe? Parcourez ainsi toutes les époques de l'histoire, et vous porterez sur la nôtre un jugement moins sévère. C'est sans doute, un spectacle déplorable que cet athéisme moral, ce hideux matérialisme qui s'est emparé des esprits. Mais il faut savoir gré à Helvétius d'avoir formulé nettement un système qui était vaguement dans tous les cœurs. Le nouvel

<sup>1</sup> Même ouvrage, p. 73.

évangile doit perdre de sa force dès qu'il sera hautement proclamé et réduit à sa plus simple expression. Déjà beaucoup d'hommes généreux en sont revenus et ont embrassé la vertu d'une foi plus vive. L'humanité ne peut exister à la longue sans cette foi : elle est un besoin de sa nature. Née de ses plus pressants instincts, la vertu révèle à l'homme les mystères de son être avec plus de clarté qu'aucune autre forme de son développement.»

« J'ai toujours pensé, dit Biederthal, que la vertu qui est le fruit du raisonnement, n'est qu'un fantôme; que la vraie verto s'exerce sans prétexte, sans loi et sans intention : elle est d'instinct, et se fortifie ensuite par le plaisir qui l'accompagne: elle n'est sûre d'elle-même que comme sentiment, comme mouvement passionné. Mais je comprends encore moins une vertu née comme d'elle-même de nos plus pressants instincts; car il n'v a point d'activité interne qui ne soit provoquée par quelque excitation venue du dehors. - La vertu, reprend Woldemar, sans doute ne s'inculque pas; de bons sentiments ne peuvent sortir que de bonnes impulsions; mais l'âme apprend à se connaître, et en se contemplant elle devient pour soi un objet d'appréciation, d'approbation on d'herreur, de douleur ou de plaisir ! elle est pour soi l'objet le plus immédiat et le plus intéressant. La est l'origine du remords et de la honte secrète, des joies de la vertu et de la puissance de l'honneur. Sans doute la conscience a besoin d'être excitée et nourrie par la vue des choses extérieures; mais elle ne peut exister et durer que par le sentiment vif et distinct de la personnalité et de la liberté, lequel est la vie réelle de l'âme. La pensée est donc plus importante, plus féconde, meilleure que la sensation. Aussi négligeons-nous la représentation sensible et son objet à mesure que la notion s'en est établie dans l'esprit. Notre vie n'est au'une intellectualisation continuelle des choses sensibles... Chacun est bon et excellent dans la mesure de l'empire que

la raison exerce sur ses sentiments et ses passions. Mais la raison suppose des passions et des désirs; sans eux il n'y a ni vertu ni sagesse, comme sans peuple il n'y a pas de gouvernement; et plus un peuple est nombreux et fort, plus est puissant le souverain qui règne sur lui. Tous les peuples se sont accordés pour admirer par-dessus tout, non l'ardeur des sentiments et le courage héroique, mais la force de caractère qui soumet à sa loi le cœur et les sens, cette vertu qui brilla surtout dans Agésilas, trouvant plus de volupté à vaincre ses désirs qu'à les satisfaire.... Lorsque les hommes ne sont conduits au bien que par leurs penchants, leurs vertus sont toujours mêlées de vices.... De tout temps l'esprit philosophique, ramenant tout à des lois éternelles, a été le sel de la terre, et la science a tonjours présidé aux destinées du monde. La vraie lumière a toujours été favorable à la moralité. L'homme est fragile et inconstant ; s'il est capable de quelque grandeur, ce n'est que par la vertu de quelque haute idée qui domine son âme; alors il agit par raison; la raison est la vie de l'esprit, le sentiment de la divinité et de la force<sup>1</sup>. » — On le voit, le rôle de la raison grandit à mesure que la pensée de Jacobi se développe; elle n'est plus seulement une faculté logique; elle est elle-même vie et sentiment. le sentiment ou la conscience de ce qu'il y a dans l'homme de plus noble et de plus élevé.

Woldemar voit avec une secrète joie l'effet de ses discours; mais lui-même ne se doute pas quelles douleureuses épreuves l'attendent. Le vieux Hornich tombe malade; sa fin est prochainé. Lui mort, rien ne s'opposerait à l'union de Woldemar et de Henriette; mais tous deux repoussent cette idée; le sentiment qui les anime n'est que de l'amitié, une amitié passionnée, mais qui n'a rien de commun avec l'amour. Henriette engage Woldemar à épouser Allwina; pour elle, elle sera leur amie commune, et vivra avec eux comme le 1 Même ouvrage, p. 215.

modèle des tantes. Biederthal est effrayé de ce projet; il craint que Henriette et Woldemar ne se trompent sur leurs véritables sentiments. De son côté, Hornich mourant, exige que sa fille lui promette de ne jamais épouser Woldemar. En vain, pour se dispenser de prononcer un serment qui lui paraît une offense pour Woldemar, Henriette annonce à son père le prochain mariage de son ami avec Allwina. L'obstiné vieillard persiste à demander une promesse que Henriette fait enfin, vaincue par les supplications de ses sœurs et la vue de son père mourant.

Le mariage de Woldemar et d'Allwina est consommé; tous deux sont heureux au delà de toute expression; Henriette, qui vient demeurer avec eux à la campagne, est heureuse de leur félicité. Rien d'abord ne trouble ce bonheur. Woldemar, dans une lettre à son frère, lui en fait un tableau ravissant; en même temps il lui parle de son amitié pour Henriette, amitié singulière qui n'est pas de l'amour, et qui cependant n'est pas la même que celle qui peut s'établir entre des personnes d'un même sexe. - Biederthal, dans sa réponse à son frère, exprime la crainte que son bonheur ne dure pas, parce que ses sentiments sont trop exaltés. Cette prévision ne tarde pas à se justifier. Par l'indiscrétion d'une des sœurs de Henriette, Woldemar apprend la promesse faite par celle-ci à son père mourant. Cette découverte jette dans son cœur un trouble inexprimable, et y dépose un germe de mésiance que tout concourt à développer. Cette amitié héroïque à laquelle il avait attaché son bonheur, n'est donc qu'une chimère. De son côté, Henriette avait appris que des bruits injurieux sur ses rapports avec Woldemar s'étaient répandus dans le monde : elle leur attribue les inégalités de la conduite de Woldemar envers elle. Elle s'en explique avec lui, et le prie de ménager les apparences vis-à-vis d'un monde incapable de comprendre une liaison comme la leur. Cette explication ne fait qu'ajou-

ter aux tourments de Woldemar. Il n'y voit qu'une preuve de plus que son amitié est trahie; il devient de plus en plus froid et sombre; il affecte une indifférence qui n'est pas dans son cœur : son état approche du désespoir, du délire. Cependant Henriette, malheureuse à son tour et toujours plus dévouée, apprend que Woldemar a été instruit du serment qu'elle a fait à son père. Tout dès lors s'explique pour elle, et elle s'écrie : Dieu soit loué! Ces paroles effraient Biederthal, qui croit toujours que Woldemar aime Henriette. Henriette le tranquillise : elle n'aura plus qu'à implorer le pardon de Woldemar; elle l'obtiendra de son énergie morale. -- Biederthal en doute : « Woldemar, dit-il, est bon; mais il n'a jamais aspiré à la vertu. Rappelez-vous sa doctrine: la justice, la vertu, c'est ce que pratique, selon sa nature, l'homme juste et vertueux. Ainsi que le génie, par ses œuvres, donne des règles à l'art, ainsi le génie moral est la loi de la liberté. De la son mépris de l'opinion, son orgueil, qui l'a perdu. - Oui, il est tombé, reprend Henriette, mais ce ne sera que pour s'élever plus haut. Il croit à la vertu, mais il est homme, il est faible, et c'est l'ignorance de cette faiblesse qui a fait sa felie.»

Biederthal plaide la cause de la merale reçue, de l'opinion publique. « Woldemar n'a voulu reconnaître que ses propres inspirations, muintenant son propre droit le tue. — L'exercice /de ses nobles facultés, ajoute Henriette, l'a fait croire à quelque chose d'éternel dans les sentiments de l'homme, sur quoi il puisse s'appuyer comme sur quelque chose de divin. Pour éprouver la vérité de sa foi, il a recherché l'alliance d'une âme à l'unisson de la sienne, qui fût le garant de sa félicité et de sa foi en lui même. Je partageai ses sentiments, son enthousiasme. Me croyant infidèle à ce pacte d'une amitié héroïque, il a commencé à douter de la foi, de l'humanité. Il faut ranimer la force qui est en lui, et elle renaîtra entière.»

Dans cette espèce de consultation sur l'état de Woldemar. Henriette et Dorenbourg défendent sa morale contre Biederthal. Celui-ci accuse la fragilité de la nature humaine, et ne croit pas qu'elle puisse se suffire pour se guider dans la vie. - Dorenbourg réplique que l'homme est faible et grand à la fois. Il ne peut se rabaisser sans rabaisser toute la nature et son auteur. Biederthal ne se rend pas: nous sommes une race boiteuse, dit-il; tenons-nous-en à la voix du peuple; ie hais l'orgueil moral, et présère l'obéissance à la souveraineté de la volonté individuelle. - Mais, pour préférer l'obéissance à la liberté, répond subtilement Dorenbourg, il faut encore se décider par soi-même, et après avoir choisi la servitude, il faudra encore de la constance pour lui demeurer fidèle; or, la constance est le principe de la vertu. Je ne conçois plus la moralité, si l'on met la loi extérieure, l'opinion dominante, au-dessus de la raison, de la conscience individuelle: Vous voulez empêcher l'homme de manquer à son devoir, et vous lui ôtez toute dignité. - Il y a sans doute ici une grande difficulté, réplique Biederthal. L'homme est placé entre sa raison, sa liberté, à laquelle il ne peut renoncer, et des formes extérieures qui réclament son obéissance. Il est de sa nature de faire le bien, mais sa nature aussi l'empêche d'être toujours bon. Parmi ses inclinations, il n'en est aucune qui, devenue souveraine, produise à elle seule le caractère vertueux. Ce fut là l'erreur de Woldemar; il a voulu placer l'amitié sur le trône, et a fondé sur elle toute sa vertu et tout son bonheur. Or, s'il n'y a pas une pareille inclination, quel sera le principe de la vertu? Le contentement de soi n'est rien en lui-même : la question est toujours de savoir quels sont les moyens de ce contentement. La raison n'a pas de réponse à cette question, parce que ses recherches ne peuvent aller au delà de ce qui lui est donné par les sens, et que ses limites sont celles de l'observation 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 43.

Comme elle ne peut, par le raisonnement, parvenir à construire une faculté de la vertu, elle ne peut pas non plus construire une théorie de la vertu qui soit à l'épreuve. Il faudrait que cette faculté fût reconnue pour un fait, et son objet placé sous les yeux, pour qu'une théorie en devint possible. La raison ne peut faire naître dans l'homme que le désir d'être un avec lui-même. Or, ce vœu, en soi, est sans énergie, parce qu'il est sans contenu. La crainte en est le mobile, et comment la crainte produirait-elle la vertu? Si la vertu est quelque chose en soi, si elle est, comme on le dit, la plus haute manifestation de notre existence, elle doit naître de l'amour. Or, où est cet amour dans l'homme, et où trouve-t-il son objet?

Dorenbourg rappelle les principales pensées d'Aristote sur l'origine et la nature de la vertu : « Ces pensées, dit-il, serviront à rapprocher son système de celui de Biederthal. Pour expliquer les habitudes vertueuses, il faut, selon Aristote, supposer des dispositions analogues. Les vertus ne sont ni le produit de la nature seule, puisqu'elles sont des habitudes, ni contraires à la nature, parce que nul être ne peut prendre des habitudes qui changeraient sa nature 1. La vertu est une habitude acquise par l'activité interne d'une force naturelle. Ainsi que nous entendons et que nous voyons, parce que nous avons des oreilles et des yeux; ainsi la vertu actuelle suppose une disposition vertueuse innée. Celle-là est inspirée par celle-ci. La nature, poursuit Dorenbourg, nous a doués d'un savoir et d'une conscience immédiate, au moyen de laquelle nous décidons primitivement et absolument, sans autre preuve, de ce qui est et de ce qui n'est pas, du bien et du mal. Ces décisions servent de base aux opérations de la raison, qui par elle-même ne peut juger ni de ce qui est bon, ni de ce qui est vrai<sup>2</sup>. La raison produit la

<sup>1</sup> Arist. mor., liv. 11, ch. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dorenbourg a l'air de dire tout cela au nom d'Aristote, qui cependant

science et la vertu volontaire; mais ce qui est vrai primitivement, est déterminé par l'entendement, ce qui est primitivement bien, par la volonté. La raison est subordonnée au sentiment de la vérité que donnent l'entendement et la volonté réunis, ainsi que les moyens sont subordonnés au but... Toutes les forces et toutes les dispositions d'un même être doivent se concentrer vers un but commun, pour former un être et une vie commune. C'est cette fin commune qui détermine sa nature et sa destination: ce qui sert à son but, il le sent comme bon, et le but lui-même lui paraît désirable en soi, comme son bien suprême.

« Or, l'homme a conscience de son imperfection, de la duplicité de sa nature, et il aspire à l'unité et à la perfection. C'est là sa tendance fondamentale, l'instinct humain. Ce qui est conforme à cet instinct est pour lui convenable, honnête, décent... Il est partagé entre la poursuite de l'hopnête et la recherche de l'agréable. Cette recherche de l'agréable lui est commune avec les animaux, tandis que l'amour de l'honnête fait sa véritable nature, son existence distinctive. L'amour inné de l'honnête est la vertu naturelle de l'homme, laquelle devient vertu proprement dite lorsque cet amour parvient à être dominant en lui, et se montre comme l'habitude de préférer toujours et librement l'honnête à l'agréable... Il est donc de la nature de l'homme de subordonner tous ses penchants à cet instinct supérieur, de choisir souvent ce qui est douloureux, de renoncer au plaisir, de réprimer ses passions, de sacrifier même la liberté et la vie. Mais de la aussi résulte une félicité supérieure, une félicité qui lui fait sentir sa ressemblance avec la divinité, et le porte à se confier avec abandon à sa destinée... On peut donc dire de la

dit expressément: C'est l'intelligence qui juge ce qui est bien ou mal, vrai ou faux. Il n'y a pas de préférence sans pensée; mais la pensée ne détermine par elle-même aucun mouvement; il faut qu'elle soit sofficitée par quelque motif (Mor., liv. vi, ch. 11).

vertu qu'elle est la plus haute volupté, et de cette volupté qu'elle est la vertu, la perfection, la félicité des dieux...» L'homme peut aspirer à cette perfection, mais sans y atteindre jamais, ses résolutions ne pouvant changer sa nature double et imparfaite. Dans le sentiment de sa dépendance et de son imperfection, il doit considérer comme impossible de réaliser dans cette vie cet idéal de grandeur morale. Il s'en dédommage en s'élevant par le sentiment, sur les ailes de l'amour, vers un objet invisible et transcendant, qui ne se fait connaître à lui que par l'effet de cet amour; amour qui rend capable d'espérer et de croire avec confiance ce qui semblait impossible à la raison sensible.

Voila pourquoi, continue Borenbourg dans son enthousiasme, nous aspirons à une amitié qui ressemble à ce noble amour. Qui croit à l'amitié, croit nécessairement à la vertu, à une faculté divine dans l'homme; car toutes deux sont fondées sur un amour désintéressé, libre, immédiat, invariable. Et cet amour est tout-puissant dans notre ame, non comme prépondérant, mais comme étant d'une nature céleste. J'admets avec vous, Biederthal, que, de toutes nos inclinations de même espèce, nulle, en prédominant sur les autres, ne peut constituer le caractère vertueux. La vertu même qui se fonde uniquement sur la modération des penchants limités et réprimés les uns par les autres, ne peut se suffire; elle a besoin de s'appuyer sur les lois et les mœurs, les usages et les préjugés de la société. D'ailleurs la morale publique, en tout état de société, est si juste au fond, qu'elle mérite tous nos respects, et qu'elle est le plus solide rempart contre le vice. La voix du pouple est un saint écho, l'écho de la voix de Dieu, et je blâme avec vous Woldemar pour l'avoir trop méprisée. Mais il n'est pas aussi coupable qu'il nous le paraissait dans son malheur. Il saura expier son crime, et il nous apparaîtra plus grand qu'avant sa chute.

## WOLDEMAR ET LA CORRESPONDANCE D'ALWILL.

«Oui, sans doute, s'écrie ici Henriette, la liberté est la force propre de la vertu; elle en est à la fois le germe et le fruit. Elle est le pur amour du bien et la toute-puissance de cet amour. Elle est cachée et pourtant évidente comme la divinité. On a douté de l'une et de l'autre, parce qu'on ne peut expliquer comment elles agissent, parce qu'elles échappent aux sens. Quoi, la vertu et la liberté seraient une chimère, parce qu'elles n'ont rien de terrestre, parce qu'elles sont de nature divine, parce qu'elles sont plus puissantes que la volupté, les honneurs et le pouvoir?»

Biederthab s'avoue vaincu; il se rend à toutes ces raisons et à la foi qui est dans son propre cours. Henriette siexpliquera avec. Woldemar, et la paix sera rendue à tous. C'est en effet se qui arrive, mais à travers de bien pénihles péripéties : et quand plus tard Woldemar raconte à Allwina tout conquiss'est passéren son absence reseauttes auson désespoint son retour à la raison, il reconnaît avec effroi et à sa grande confusion, qu'il dui a involontairement caché quelque chose, et qu'à cette amitié sous Henriette qu'il croyait si pure : s'était insensiblement mêlé : was sentiment d'une autre nature. Il en devient plus humble, et la conscience même de sa fragilité donne plus de force à sa vertu. H-confessa tout à Biederthal, s'unit à lui d'arne amitié plus vive e et depuis répéta souvent qu'il croyait lire partout autour de lui cette inscription ... Insensé est celui qui se fie à son como Honriette lai esposait alors ces paroles de Fénélon : Confiez-vous à l'amour : il ôte tout, et il donne tout. Ensemble ces deux devises sont la morale du roman de Woldemar, dont le sujet philosophique, comme l'a dit Frédéric Schlegel, est de montrer qu'il y a dans l'homme un germe de nature divine, bien que du reste il soit essentiellement dépendant et fragile 1.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Charakteristiken und Kritiken, t. I, p. 3. TOME II.

«Démontrer l'existence dans l'homme d'un instinct, désintéressé, d'un amour pur, dit encore Frédéric Schlegel, tel est, le but principal de plusieurs ouvrages de Jacobi, qui n'est pas un philosophe de profession, mais de caractère.» Tel est aussi le sujet de son, autre roman : Le correspondance d'Alwill<sup>1</sup>......

La gorrespondance d'Alwill, ourrage inacheué d'ailleurs. offra peu d'événements, et peu d'action... Tout l'intérêt est dans les sentiments et les pensées exprimées par les différents correspondents, Les deux principaux personnages sent Sylli Clerdon et Édouard Alwill Sylli Wallbourg qui a perdu de hanne heure une mère excellente, et dont le père, en proje à une passion supeste, s'est fait, chartreux, a épousé Auguste Clerdon, qui, après trois ans de mariage, l'adaissée venue at sans fortune. Edonard Alwill est un joune homme brillant, qui tient à la fois de Lavelece, et de Grandisson. Sylli est, la raprésentant, de gette, tendance, à l'amoun mustique qu'on la gemarquée dans (Woldemar : Alwill : l'organe de la philosophie du sentiment et du savoir immédiat (DSHH) qu'un procès tient éloignée de ses amis use montreu dans ses lettres, dégoûtée de la vulgarité de la vie qui l'entangen elle aspire à l'amour infini, « à devenir une corde tonieurs plus pure et plus harmoniques sur la lyre, de la nature un organe toniours plus puissant dans le monde de celui dont l'amour embrasse tout? ... Elle ne pout vivre sons amour let un amour qui ne se, sait pas éternel , in'est, pas amoura Le véritable amour est l'amour divin, qui constitue la versie, pature de l'homme, .... Tu as le ciel dans ton cœur dui écrit une amie. mais axec ton ciel tu es dans l'enfer; tes lettres sont un chœur alternatif de félicité et de désespoir.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans le tome I des OEuvres de Jacobi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine immer reiner und voller klingende Saite auf der Laute der Natur, ein immer mæchtigeres Organ in dem Ganzen des Allliebenden zu werden. Lettre VIII, p. 53.

## WOLDEMAR ET LA CORRESPONDANCE D'ALWILL. 451

Dans une lettre à son ami Clément Wallberg!, Alwill, à l'occasion des vertus naïves d'Amélie Clerdon, fait des réflexions sur la nature de la vertu en général. Sa conduite est exemplaire, dit-il, et pourtant elle ignore la philosophie morale, et elle n'est pas dévote : c'est une créature de Dieu, avant conservé sa beauté naturelle. Élevée sans art, elle s'est bouvée dans une position di tontes ses facultés ont our s'exekter harmoniquement et d'une manière régulière et conversables: Poutes les vertus sont un libre don du Créateur, des instincts immédiats, diversement développés selon les formes et les situations diverses de la société. Il n'y a pas de vertu qui n'ait existe avant d'avoir eu un nom', et d'avoir été réduité en précepte. C'est ainsi ; dit-on, que les Pélasges | sacrifialent | aux Dienx avant d'en connaître les nums: Toute murale n'h lemais été ud'histoire philosophique. spéculation! science; tandis que cette harmonie intérieure, cette utitti de l'action et de l'intention qui constitué la moralite o est le fruit d'un amour victorieux .... Il fant être sans childur et sans vie; mort intérieurement, pour régler tous ses penchants sur la morale; et pour pouvoir les supprimer or greater of an value accessed by the dual engineering

Nos philosophes dementent sur des hauteurs voisines des cieux; ayant tout autour le vide et la clarte: Alwill aime mieux une atmosphère plus dense, un horizon plus étroit, mais où l'on sente mieux les objets. Dans la lettre XI, Amélie Clordon rapporte à Sylli une scène qui s'est passée entre son mari et un philosophe de l'école matérialiste, lequel prétendait que le principe de toutes choses, l'âme du monde, était l'intérêt; l'amour de soi: Pour toute réponse son mari lui a montré ses enfants, que certes il n'aimait pas par égoisme : elle pense qu'il aurait suffi de lui montrer son chien Carletto.

<sup>1</sup> Voir la lettre 1x.

Un des morceaux les plus intéressants de la correspondance d'Alwill est la lettre de Claire à Sylli<sup>1</sup> qui rend compte d'une discussion sur l'idéalisme. Claire a vu, chez son beaufrère Henri Clerdon, un livre de Berkeley, sur le frontispice duquel est représenté un enfant qui tend les bras à son image réfléchie dans une glace. En lui expliquant cette allégorie, il a cherché à la convertir à l'idéalisme. L'idéalisme, selon elle, peut se réduire à ceci, que, comme nous ne voyons qu'avec nos yeux, et n'entendons qu'avec nos oreilles, nous ne voyons que nos yeux, et n'entendons que nos propres oreilles. Elle ne conçoit pas qu'il y ait des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent rien, et une raison éternellement occupée du néant. Une philosophie qui peuple l'univers de fantômes, fait un fantôme de la raison elle-même. Alwill est venu au secours de la jeune personne. Il a sommé les désenseurs de l'idéalisme, qui prétendent que ce que neus voyons n'est rien, de dire quelle est donc la chose que nous ne voyons pas, la chose réelle qui échappe à nos sens. Nous avouons, dit Alwill, que nous ne concevons pas comment, par une simple commotion de nos organes, non-seulement nous sentons, mais comment encore nous sentons et apercevons quelque chose de tout différent de nous : nous concevons encere moins comment nous nous sentons et nous représentons nous-mêmes. Mais nous croyons plus sûr d'admettre un instinct primitif par lequel commence toute connaissance de la vérité, que de prétendre, en raison de ce qu'il y atà d'incompréhensible, que l'âme sent non elle-même ni autre chose, mais ce qui n'est ni elle-même, ni autre chose. Et, remarquons-le bien, ajoute Alwill: comme nous, nos adversaires s'appuient sur un instinct primitif qui nous commande de supposer immédiatement la réalité et la vérité comme principe et fondement de tout, qui doit par conséquent aussi nous

<sup>1</sup> La lettre xv.

donner immédiatement une représentation de la vérité et de la réalité; car il est absurde de supposer quelque chose qui ne serait donné d'aucune manière dans l'intuition. Nos adversaires nous demandent comment se justifie un pareil instinct, et si nous leur répondons en toute humilité que sa légitimité est dans sa puissance et son droit d'aînesse, ils repoussent cette juste prétention par une fin de non-recevoir... Notre réalité à nous, ils l'appellent un néant, et ils ne savent donner à la leur d'autre nom que celui du non-néant (das Nicht-Nichts), impuissants qu'ils sont à dire ce qu'est ce je ne sais quoi qu'ils prétendent substituer à la réalité; car à quelque chose qu'ils arrivent, ils sont toujours obligés, par leur manière de raisonner, de répéter que ce n'est rien: l'idéalisme conséquent ne peut arriver qu'au nihilisme.

Cependant Alwill, à l'occasion d'un concert, est tenté de prendre parti pour ce même idéalisme qu'il vient de battre en ruine. Qu'avons-nous réellement entendu, demande-t-il? Rien que des sons. Nous nous sommes écriés : cela est beau. touchant, sublime, divin. Mais ce ne sont pas les sons que nous avons appelés ainsi. Ces épithètes n'ont fait qu'exprimer nos propres sentiments. Le son lui-même, quoique produit par les instruments, n'existe réellement que dans notre oreille, et n'est qu'une modification de notre ouïe. Il cite ce mot de Hamann: «La raison est semblable au devin aveugle de Thèbes, Tiresias, à qui sa fille Manto décrivait le vol des oiseaux, et qui prophétisait sur ses rapports.» Le Créateur, continue Alwill, n'a pu créer des êtres raisonnables qu'à son image, et il a dû donner à chaque être autant de vérité que de vio. Nous ne sommes que l'ombre d'un rêve, a dit un poëte antique; mais un être qui ne serait rien qu'un rêve, rien qu'une ombre, serait une absurdité. Nous sommes, nous vivons, et il est impossible qu'il y ait une existence qui ne soit une manière d'exister de l'être suprême.

Dans une autre lettre, la seizième, Alwill cite à l'appui de

sa doctrine de la vertu désintéressée et du savoir immédiat ; le Théages de Platon, et surtout le Phèdre, qui renferme en quelque sorte l'argument de toute la philosophie de Jacobi:

Une fettre encore fort intéressante est la dix-neuvième, de Sylli à Amélie. N'est-ce pas une chosé étomante, demande-t-elle, que l'homme puisse se résoudre à mourir? De tous les êtres vivants l'homme seul sait choisir entre la vie et la mort. « Tu as choisi la vie, dit Antigone à Ismène, moi j'embrasse la mort. » Un amour est donné à l'homme, qui foule laux pieds la douleur et le plaisir, et qui brave le trépas. L'homme sait perdre la vie pour la sauver; et c'est par l'institution de cet amour qui triomphe de la mort et chante l'immortaire, qu'a commencé le monde.

Dans la vingtième lettre, Alwill, en meme temps turil peint son propre caractère, expose encore une fois les drincipes de cette morale haturelle quil refette toute theore et fait de la vertu elle meme une passion ! le Choyez-mbi, ant ... vivons d'actord avec la hature! Son essence est innocunes; et il suffirit, pour bien faire, d'écouter les avis qu'effe nous donne selon les circonstances. Nous avons besein de sentiments forts, de mouvements vifs; de passion en am mot! Ce qu'on appelle ordinairement une conduite raisonnable et prudente, est chose forcer, artificielle! Et moi utussi Pon a cherche à me dresser à une parelle conduite.!! Mais mon coeur m'a sauvé; je ne cesserai de preter l'orefle à sa voix. Comprendre cette voix, sera ma sagesse; lti obeir, ma vertu. Tout être devient ce que veut sa nature. Réunissez toutes les morales possibles: s'il y a en vous un vrai sentiment du beau et du bien, que d'exceptions à la règle vous serez obligés de reconnaître, et si vous ne voulez pas admettre d'exceptions, votre âme perdra toute vie, votre esprit toute liberté.... Il serait facile de prouver, par une foule d'exemples, qu'il y a toujours, même dans la notion des vertus les mieux déterminées, quelque chose de vague, de telle sorte que parfois

c'est en faisant tout le contraire de ce que le précepte semble commander que l'homme agit le plus vertueusement. La plus sublime des vertus, la plus généralement applicable, celle qui protége et enfante toutes les autres, c'est sans doute une constante véracité, et le moindre mensonge est un crime contre nous-mêmes et contre l'humanité : et cependant il est des cas où le mensonge est le plus applime effort d'une grande âme. Tel fut le mensonge de Resdémons mourante, s'acqueant du crime d'Othello. On ne songe pas assez à l'immense différence qu'il, y a entre l'image et la chose, la nation et l'intuition; voils pourquoi une religion et une morale seulement apprises par cour, produisent si peu d'effets, tandis que celui qui serait toujours entouré de vertus, vivantes ferait difficilement le mal

...Ce système toutefois n'est, pas admis sans restriction. La réponse de Luque, une des victimes des nobles qualités et du laisser-aller, d'Alwill 1 ...ep\_est., le, correctif; elle, lui rappelle quolques nassages d'une lettre égrite par lui dans une autre occasion : " Un enfant avait il dit est rayi de tout ce qui france agréablement ses sens ; à chaque beure l'objet de son admiration est autre chose. Mais un homme distingue les choses par leurs caractères propres; il les classe selon leur nature pour toute sa vien et il sait nommer par son nom ce qui, est bien, ce qui est beau... Quiconque a un cœur sensible et quelque seu dans les veines, sera sacilement de belles choses; mais pour éxiter le mal, il faut d'autres efforts. Il est facile de faire le hien, et il y a de la volupté à être généreux; mais, vivre, sans péché, sans crime, c'est ce qu'il y a de plus difficile à la fois et de plus sublime. Je ne sache rien de beau à quoi un homme tout à fait vicieux ne puisse parfois s'élever, excepté l'ordre, la modération et la constance... Yous d'accord avec la nature! vous qui méprisez et défaites sans

<sup>1</sup> La lettre xxi.

cesse les plus véritables liens de la nature, pour en mettre à leur place de chimériques, d'imaginaires! Qu'y a-t-il de plus contraire à cette nature que cette intempérance de sentiment qui multiplie tous les besoins, et ne produit que la misère, avec ses privations et ses funestes ressources, l'angoisse, la violence, l'astuce et la mauvaise foi?... Théorie de l'intempérance, principe de l'immodération la plus insatiable: voilà le vrai nom de tout ce que vous cherchez, avec tant de zèle et de sophismes, à mettre à la place de l'ancienne sagesse, non par le conseil de votre cœur, qui est noble et bon, mais pour complaire à votre sensualité que vous confondez avec le sentiment.

«Votre philosophie frivole voudrait bannir tout ce qui s'appelle forme et principes. Tout, selon vous, doit naître librement du fond de l'âme, et vous ne songez pas que le caractère de l'homme est semblable à une matière liquide, qui ne peut prendre de la consistance et une forme déterminée que renfermée dans un vase, et que de l'eau pure dans un yerre est présépable à du nectar versé dans le limon.... Je vous abandonne tous les systèmes de morale, comme impuissants à former réellement le caractère; mais tout homme a besoin de principes et de principes liés entre cux; pour que l'humanité en lui puisse se développer avec sureté, et prendre de la consistance. A quoi sert l'expérience si elle n'est réduite en notions fixes et en règles déterminées? Agir d'après des principes, est si généralement regardé comme le plus grand avantage de l'homme que c'est la-dessus que se mesure notre estime ou notre mépris. Nous louons celui chez qui la sensation est balancée par le sentiment et le sentiment par la pensée. Ainsi la sagesse ne consiste pas à affaiblir la sensibilité, mais à l'épurer, à la spiritualiser, à l'idéaliser... Toute sublimité dans le caractère a sa source dans l'idée infinie; et ce que les hommes honorent le plus, c'est la prépondérance de la pensée sur les instincts sensuels. L'homme est si plein

de contradictions que des notions fixes de ce qui est honnête et estimable, des principes inviolables lui sont absolument nécessaires.»

La Correspondance d'Alwill est semée de tableaux d'une grande beauté et de caractères admirablement tracés. Tel est entre autres celui de Wigand Erdig, homme dont la vertu est tout active, et que Lucie, dans sa dernière lettre, oppose à cette vertu toute de sentiment trop prônée par Alwill. Nous en reproduisons les principaux traits, afin d'achever, de corriger, dans le sens même de Jacobi, le système de son héros<sup>1</sup>.

« Il y a quelques mois que mourut un vieillard nommé Wigand Erdig, qui a fait de la misérable bourgade de D. une ville considérable et pleine d'heureux habitants. Je ne crois pas qu'outre son état il sût beaucoup au delà de son catéchisme; mais il entendait bien sa profession, unissait à un sens droit l'amour de l'ordre, de l'application, de la tempérance, et était ainsi devenu de jour en jour plus sage, plus habile, plus laborieux et plus entreprenant. Il eut enfin l'idée d'établir à D. une manufacture de draps. Il eut d'abord à vainore de nombreux obstacles. A force de constance, il les surmonta l'un après l'autre, et chaque victoire ajoutait à son courage et à son habileté. Après quelques années déjà il donnait du pain à des centaines de familles. Pour le fournir, les paysans des environs défrichèrent des terres jusqu'alors incultes; on planta des arbres fruitiers, des jardins; toute la contrée s'embellit. La vallée étant devenue trop étroite pour la population, on fit sauter les rochers, et cultiva les penchants des montagnes. Tout cela était l'ouvrage d'un seul homme, et cet homme ne semblait avoir d'autre but que de faire fleurir son industrie, et d'enrichir sa famille. Ses vertus s'étaient accrues avec ses facultés. La sagesse et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tome I, p. 214.

l'intégrité de sa conduite lui valurent le respect et l'affection de ses concitoyens, qui l'honoraient comme un père. Son jugement, la lumière de sa conscience avaient sur eux plus d'autorité que toutes les lois du monde. Dans les dérirères années de sa vie, quand il paraissait en public, les gens sortaient de leurs maisons pour mieux le voir, et tous teux qui le rencontraient, se rangeaient pour le laisser pusser, et le saluaient avec respects.

CHAPTRE! H. changes of the transfer of the tra

"Ces lettres Idrent écrites de 1783'à 1785, et leur publication fut, après celle de la Critique de la raison puré, l'événement philosophique le plus remarquable de cette époque, en Allemagne. Voici quelle fut l'octasion de cet du raise, qui, sous la forme d'un pamphiet, d'un écrit de tireonstance, concourut avec la critique à la citute de l'ancienne metaphysique.

Dans on entretien que Jacobi eut avec Lessing vers la fin de la vie de ce grant écrivain, il apprit de lui qu'il était spinozine. Après sa mort, ayant su que son ani Mendelssohn se disposait à écrire sur Lessing; Jacobi crut de son de de voir de son de lessohn in accom de lessohn il des details sur le spinozisme de Lessing : avait il entendu se prononter sans réserve pour le panthéisme de Spinoza, ou bien avait il seulement rendu justice aux grandes qualités de ce philosophe, et approuvé certains points de sa doctrine? En réponse, Jacobi écrivit sa première lettre à Mendelssohn. Après des détails fort intéressants sur sa propre personne, que nous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Œuvres, t. IV, première partie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 37-47.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Elle est datée du 4 novembre 1783. Voir p. 47.

avons rapportés ailleurs, il reconte son entrevue avec Lessing à peu près en ces termes des la constant de la

....J'avais toujours professé beaucoup de respect pour ce grand bomme surtout depuis ses querelles théologiques. principalement après avoir lu sai Punabole 1; il avais nivement désiré de faire sa connaissance personnelle.... Mon Alwill eut le bonheur de l'intéresser, Il m'écrivit en 4779, L'allai le voir à Wolfenbüttel. Entre autres communications que in lui fis. je lui donnai à lire le poëme de Prométhée de Goethe. Au lieu d'en être scandalisé. Lessing se déclara très-satisfait de la forme et du fond. «Le point de vue du poëme, dit-il, est le mien. Les idées orthodoxes sur la divinité ne sont plus les miennes; , , 'sy, xau you est ma devise; n ..... Vous êtes , doro de l'avis de Spinoza? lui demandai je i si je dois me nommer d'après, quelqu'un, répondit Lessing, oui, je suis spipoziste?, » "" Nous fames intercompusici. Le lendemain Lessing vint me trouver pour s'expliquer avec moi sur son éviraville ng lui cachai pas que j'avais été surpris et affligé de sa déclaration, parce que en partie j'étais venu le voir pour implorer son secours contre Spinozai "Il n'y a pas d'autra chilosophie, me répondit-il, que celle de Spinoza, -- Cela pent être, lui repartis-je; car le déterminisme conséquent conduit au fatalisme, et tout le reste découle de la ...... Nous nous entendons dès lors reprit Lessing ; je suis d'autant plus curieux, d'apprendre de vous, ce que vous regardez comme l'esprit de Spinoza. Cet esprit, répondisgie, n'est autre que l'antique axiome ex nihila nihil fit, que Spinoza appliqua d'après des notions plus abstraites que les anciens cabbalistes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette Parabole est peut-être le morceau le plus remarquable de la grande polémique qui suivit la publication des Fragments de Wolfenbuttel. Nous en donnous la traduction à la suite de ce volume. Voir la nete xvi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gœthe parle lui-même de l'effet que produisit son *Prométhée*. Voir la *Vie de Gœthe*, par lui-même, liv. xv ou t. XXVI, p. 308, de l'édition Cotta. Nous donnons à la suite du volume une traduction de *Prométhée*. Voir la note XVII.

Il rejeta tout passage de l'infini au fini, toutes les causes secondaires, transitoires, éloignées, et à la place de l'Ensoph émanant de la cabbale, il mit un principe immanent, une cause inhérente, éternelle et immuable de l'univers, une et identique avec tous ses effets pris ensemble.»

Nous ne suivrons pas l'auteur dans l'exposé qu'il fit à Lessing de la philosophie de Spinoza. Nous devons nous borner ici à noter les incidents les plus remarquables de cette entrevue si curieuse, et de la correspondance qui s'ensuivit.

Après les premiers développements, Lessing interrompit Jacobi: « Nous ne nous diviserons donc pas sur notre Credo. dit-il. Non, répondit Jacobi, mais mon Eredo n'est pas dans Spinoza. Je crois, moi, en une cause intelligente et personnelle du monde. -- Oh, tant mieux, dit Lessing, vous m'apprendrez done quelque chose de nouveau: --- Je me tire d'affaire par un salto mortale, reprit Jacobi, et voici comment je procède : du fatalisme je conclus immédiatement contre lui-même et contre tout ce qui v tient. S'il n'v a que des causes physiques et point de causes finales, la pensée n'a rien à faire dans toute la nature; tout son office consiste à suivre le mécanisme physique... L'inventeur de l'horloge ne l'inventa pas; il fut seulement témoin de la manière dont l'horloge fut produite par l'action de causes aveugles; et ainsi de Raphaëly dessinant l'école d'Athènes, de Lessing composant Nathan le sage, etc. Celui qui est de force à admettre ces conséquences, ne peut être réfuté; mais celui à qui elles répugnent, sera l'antipode de Spinoza. » - Je comprends, répondit Lessing; vous tenez à la liberté de votre volonté. Pour moi, je n'y tiens nullement. Ce que vous dites de la pensée ne m'effraie pas. C'est un de nos préjugés de considérer la pensée comme ce qu'il y a de plus excellent, et d'en vouloir tout déduire, tandis que tout, y compris les perceptions et les idées, dépend de principes plus élevés. L'étendue, le mouvement, la pensée sont évidemment sondés dans

une force supérieure, qui n'en est point épuisée, et qui est quelque chose de plus noble que tous ses effets. — Vous allez plus loin que Spinoza, répliqua Jacobi; Spinoza regardait l'intelligence comme ce qu'il y avait de plus grand et de meilleur. — Pour l'homme seulement, dit Lessing; mais il était loin de mettre la pensée en général au-dessus de tout... Du reste, quelle idée vous faites-vous de votre divinité personnelle et extramondaine? Serait-elle par hasard conforme à celle de Leibnitz? Je crains que Leibnitz aussi ne fût spinoziste dans le cœur. Rappelez-vous ce passage où il dit que Dieu est dans un mouvement continuel d'expansion et de contraction, que c'est en cela que consiste la création et la conservation de l'univers. Il est vrai qu'ailleurs : dans sa Théodicée, dans ses Nouveaux Essais sur l'entendement humain, dans tous ses écrits. Leibnitz tient un autre langage: mais le passage dont je parle n'en demeure pas moins chose singulière! Mais enfin comment établirez-vous le contraire du spinozisme? Sera-ce par les principes de Leibnitz? --Comment le pourrais-je, réplique Jacobi, avec la conviction que j'ai que le déterminisme conséquent conduit au fatalisme? Les monades n'expliquent pas la réalité. Le système de Leibnitz est de tous les systèmes celui qui s'accorde le plus avec le spinozisme. Mendelssohn a prouvé que l'harmonie préétablie se trouve dans Spinoza. Je me fais fort de dériver de Spinoza toute la psychologie de Leibnitz. Ils se sont la même idée de la liberté. Tandis que Spinoza explique le sentiment-de la liberté par l'exemple d'une pierre qui s'imaginerait, en tombant, qu'elle le veut?, Leibnitz se sert de celui de l'aiguille

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c., p. 64. Le passage, auquel Lessing fait allusion, se trouve, selon Jacobi, dans les Lettres de Leibnitz à son ami Bourguet, oper. 11, s. 1, p. 334, où il est dit: «Un rapport de l'état de l'Univers ne reçoit jamais aucune addition, sans qu'il y ait en même temps une soustraction ou diminution pour passer dans un autre état.» Voir OEuvres de Jacobi, liv. 1v, deuxième partie, p. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spinoza, Epist. LXII.

aimantée qui croirsit qu'elle se tourne vers le nord de son propre mouvement. Dans le système de Leibnitz, comme dans celui de Spinoza, toute cause finale suppose une cause physique... La pensée n'est pas le principe de la substance, mais la substance est le principe de la pensée. Il faut doile admettre antérieurement à la pensée un principe hon pensant. Voilà pourquoi Leibnitz appelait les ames des automates spirituals. Cette même expression se trouve dans le fragment de Spinoza intitulé: De intellectus emendatione.

Après ce parallèle, Jacobi ayant fait l'éloge de Spinoza, Lessing lui demanda : et vous n'étes pas spinoziste? Non, sur mon honneur; répondit-il. Il faut donc, reprit Lessing due vous renenciez à toute philosophie, et que vous professiez le scepticisme. Jacobi ! An contraire, je me rethe d'une philosophie qui ne peut que conduire au scepticisme. Lessina. Etioù inezuvous stors? I debte: Id survent la hithiels fibilis parle Spinoza, qui s'éclaire elle-même et les ténèbles. J'alme Spinozat parce que proseque tout autre philosophe, "il" h'a donne la conviction qu'il y'a des choses du'un ne peut expliquer, et qu'il faut néunmoins admettre à moins de les nets les yeuxv. : Armon sens; le plus grand merite du penseur. c'est de devoller ce qui existe; d'établif des faits! L'éxbit! cation n'est qu'an moyen ; et non le but.' Son derniel but est, de qui ne pett pas s'expliquer; le simple "l'indesom' posable : l'immediat !! Le désir de tout expliquer nous lait tout genéraliser et oublier les différences qui sont l'essènce des choses. A force de généraliser ; 'on sacrifié les especes et les différences spécifiques à ce que Spinoza appelle la connaissance du genre suprême.»

Cet entretien fut suivi de plusieurs autres qui, sous d'autres formes, roulaient toujours sur les mêmes questions<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Leibnitz, Théodicée, § 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spinoza, Op. posthum., p. 384.

<sup>3</sup> OEuvres de Jacobi, t. IV, première partie, p. 74-85.

Un jour Lessing dit à Jacobi, en souriant, qu'il était peutêtre, lui-même, l'être suprême, et dans ce momentalà à l'état de contraction, et il explique ces paroles dans un sens qui pouvait le faire accuser de cabbalistique... Lorsqu'il essayait de se représenter une divinité personnelle. il se la figurait comme l'âme du tout, et le tout comme analogue au corps. Cette âme universelle ne serait donc, comme les autres âmes, qu'un effet 1, Mais on ne pouvait concevoir son étendue organique d'après l'analogie des autres parties organiques du tout, en ce qu'elle ne ponvait être rapportée à rien qui existat hors d'elle, et d'où elle pat en quelque sorte tirer sa vie et sa substance. Pour continuer d'exister, elle aurait donc besoin de temps en temps de se confracter en quelque sorte, de mourir tour à tour et de renattre, Lessing tenait, beaucoup, à cette idée. Un jour qu'il plenyait, il dit à Jacobi, c'est neut-être nous ou moi aus faisons cette pluie 3-19 amont offe on the control of storie . Pu reste, il ne regandait pas comme in unisemblable l'immortalité, personnelle de l'ama, humaine met avait landessus des idées semblables à celles de Bonnet a mos time is reau "Jacobi, en quittant Lessing, lui laissa plusieurs écrits de Hemstenhuis, A, son retour auprès de lui, il le troure enchante d'Aristee: c'était à son avis une exposition exatérique du spinozisme Jacobi soutint que Hemsteuhuis n'était pas

spinoziste "et cita le témaignage que Diderot lui-même lui avait donné. Aristée "sclon lui "n'est qu'un développement de la doctrine de l'intime et éternelle union de l'infini avec le fini "de la force générale ou indéterminée avec la force

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En disant que d'après tous les systèmes possibles l'âmé n'est qu'un effet. Lessing n'e pas voula dire que l'âme était un effet de l'organisation physique, mais que le principe de l'âme, ou, comme disait Laibnitz, que l'entéléchie ne devient esprit que par le corps ou par son association avec le corps.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même volume, p. 74-79.

<sup>3</sup> Lettre sur l'homme et ses rapports; Aristée, Sophile.

particulière. — Lorsqu'on se quitta, Lessing promit à Jacobi de lui écrire ses pensées sur la philosophie de Hemsterhuis La mort l'empécha de tenir sa promesse.

« Tant que je regardais Lessing comme un théiste, continue Jacobi dans sa lettre à Mendelssohn, je trouvais de l'obscurité dans son Éducation du genre humain, notamment dans le § 73 de cet écrit remarquable¹. Maintenant tout y est clair pour moi. D'ailleurs plusieurs personnes, peuvent attester que très-souvent Lessing déclara le έγ και παν pour la quintessence de sa théologie et de sa philosophie.»

La lettre se termine un peu rudement. Les questions que Mendelssohn avait faites concernant le genre de Spinezisme de son amí, supposaient et de la part de Lessing et de celle de Jacohi une certaine ignorance de la vraie philosophie de Spinoza. Mendelssohn avait demandé entre autres si par hasard Lessing avait pris Spinoza selon la fausse interprétation de Bayle. A cela Jacobi répond que Bayle ne s'est pas mépris sur les résultats du système, mais qu'il ne s'est pas assez pénétré de ses principes. Leibnitz a compris le spinozisme dans le même sens que Bayle<sup>2</sup>.

Mendelssohn répondit à la tierce personne qui jusqu'alors avait servi d'intermédiaire entre lui et Jacobi<sup>3</sup>, qu'il avait mal connu Jacobi, qu'il rendait justice à son talent et à ses intentions, mais qu'il lui fallait du temps pour lui répondre convenablement; que du reste il était toujours d'avis de faire connaître au monde le spinozisme de Lessing, afin d'avertir, par d'éclatants exemples, à quels dangers s'exposaient ceux qui se livraient à la spéculation sans se munir de principes fermes qui pussent leur servir de guide. Sept mois après,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous donnerons à la suite de ce volume la traduction de ce § 73. Voir la note XVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez la note n de l'article de Bayle avec les §§ 173, 374 et 393 de la *Théodicée* de Leibnitz.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Elise Reimarus, fille de l'auteur des Fragments de Wolfenbüttel.

Jacobi apprit que Mendelssohn s'était décidé à mettre de côté l'écrit dont il s'occupait sur Lessing, et à rompre auparavant une lance avec les spinozistes.

Bientôt après, Mendelssohn, qui n'admettait pas que toute philosophie proprement dite aboutit nécessairement au spinozisme, envoya à Jacobi des observations sur la manière dont celui-ci avait résumé le système de Spinoza, et l'avait présenté comme le seul système possible. Dans ces observations, Mendelssohn reproduit sa théologie fondée sur l'idée de l'être parsait (entis persectissimi) ou la preuve ontologique. Du reste; ajoutait Mendelssolin, votre salto mortale me paraît conforme à la nature. Après m'être égaré quelque temps à la suite de la spéculation à travers les épines et les ronces, je cherche à m'orienter à l'aide du bon sens.» Il appelle l'idée de Lessing, qui avait dit que c'était un préjugé de regarder la pensée comme ce qu'il y avait de plus excellent, un de ces tours de force qui lui étaient familiers.» Quant à moi, dit-il ensuite, ce que je ne puis concevoir comme vrai, ne saurait m'inquieter comme doute. Une question que je ne conçois pas, n'est pas une question pour moi. Je ne me suis jamais avisé de vouleir monter sur mes propres épaules, pour avoir une vae plus étendue... En disant que la substance unique et influie de Spinoza n'a point par elle-même, et indépendamment des choses particulières, une existence complète et déterminée, "Vous bouleversez toute la notion que je m'étais faite du spinozisme!!! Aitisi, d'après ce système, les choses individuelles auraient leur existence déterminée. et leur ensemble serait une unité indéterminée? «L'Être infini, dit Mendelssohn plus loin, est donc seulement un collectif, qui n'a d'autre substantialité que celle des membres dont il se compose. Or, tout collectif n'existe comme tel que par la pensée qui unit la diversité ou le multiple; car en soi, et indépendamment de la pensée, chaque chose particulière existe isolée et pour soi. Les rapports par les-30 TOME II.

quels les choses isolées sont liées entre elles, sont un produit de la pensée. Alors je vous demande : où donc subsiste cette pensée qui rapporte les choses individuelles les unes aux autres et en fait un collectif?

Elle ne saurait exister dans les parties, qui subsistent chacune pour soi; elle peut encore moins être le produit du collectif lui-même, qui en résulte seulement. Si donc il v a quelque vérité dans ce tout, il doit subsister dans une unité réelle et transcendantale, qui exclut toute pluralité, et nous revenons ainsi à la philosophie de l'école d'Élée. Mais la plus grande difficulté du système de Spinoza, ajoute Mendelssohn, est pour moi dans sa prétention de faire naître l'illimité, l'infini de la collection des choses finies. Si dans les autres systèmes il est difficile de comprendre le passage de l'infini au fini, dans celui-ci, le retour du fini à l'infini me paraît de toute impossibilité. Le nombre n'ajoute rien à la force intensive; l'agrégation des choses finies, en si grande quantité qu'elles soient, ne saurait produire l'infini. Jusqu'ici nul défenseur du spinozisme n'a répondu à cette objection, déjà présentée par Wolff1.

En réponse à ces observations de Mendelssohn, Jacobi lui fit part de sa lettre à Hemsterhuis sur la philosophie de Spinoza. Hemsterhuis avait attribué les erreurs de ce penseur principalement à sa méthode. Jacobi, au contraire, soutient que cette méthode de Spinoza est innocente de son système, dont le fond, selon lui, se trouve dans les traditions où avaient déjà puisé Pythagore, Platon, d'autres encore. « L'âme de la philosophie de Spinoza, dit-il, c'est l'axiome ex nihilo nihil. S'il a nié tout commencement d'action, et regardé l'idée des causes finales comme le délire de l'esprit humain, c'est en conséquence de ce principe, et non de sa méthode géométrique.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 103-119.

Le reste de cette lettre est un exposé systématique de la pensée de Spinoza, reproduit plus loin sous une autre forme. Jacobi et Mendelssohn s'accordaient à repousser le spinozisme; mais le second croyait qu'il pouvait être réfuté par une saine métaphysique, tandis que le premier pensait que ce système était irréfutable, et qu'on ne pouvait lui opposer que la philosophie du sentiment et de la foi aux instincts de la nature raisonnable de l'homme. Ils voulaient unir leurs efforts pour combattre une doctrine funeste, et d'autant plus dangereuse qu'elle avait séduit jusqu'à la haute intelligence de Lessing. Mais ils ne l'entendaient pas tout à fait de la même manière : il fallait donc avant tout chercher à s'accorder sur son véritable esprit. C'est dans cette intention que Jacobi composa son exposé du panthéisme de Spinoza<sup>1</sup>.

Mendelssohn avait mal compris ce que Jacobi lui avait écrit sur la foi. Jacobi revient sur ce point à la fin de cet écrit<sup>2</sup>. «Nous sommes nés dans la foi, dit-il; il faut y demeurer. Comment aspirer à la certitude, si elle ne nous est pas donnée d'avance? Et comment peut-elle nous être donnée autrement que par quelque chose que nous connaissions déjà avec certitude? Ceci conduit à l'idée d'une certitude immédiate, qui exclut toute preuve et toute argumentation, et qui n'est autre chose que la représentation elle-même conforme à son objet. Une conviction discursive n'ayant rien d'immédiat, n'est jamais parfaite. Si tout assentiment qui ne se fonde pas sur des principes rationnels, est ce qu'on appelle foi, la conviction fondée sur de pareils principes suppose elle-même la foi à l'autorité de la raison... C'est grâce à cette foi que nous savons que nous avons un corps, et qu'il est hors de nous d'autres corps et d'autres êtres pensants : véritable et merveilleuse révélation, qui nous force de croire à des vérités éternelles.

30.

<sup>1</sup> Nous reproduisons en partie cet Exposé dans la note xix.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> OEuvres, t. IV, première partie, p. 210-214.

Une vraie philosophie ne peut, selon Jacobi, s'élever que sur les ruines du spinozisme. Il se résume dans les propositions suivantes :

- 1° Le spinozisme est athéisme 1.
- 2º L'ancienne Cabbale, comme philosophie, n'est autre chose qu'un spinozisme grossier et confus.
- 3° La philosophie de Leibnitz et de Wolff n'est pas moins fataliste que celle de Spinoza, et ramène le penseur conséquent aux principes de celle-ci.
- 4° Toute philosophie purement démonstrative aboutit au fatalisme.
- 5° On ne peut démontrer que des ressemblances, des conformités, des vérités relativement nécessaires, par des propositions progressivement identiques. Toute preuve suppose quelque chose qui est déjà prouvé, et dont le principe est révélé ou immédiatement donné.
- 6° L'élément de toute connaissance et de toute activité humaines est donc la foi.

En terminant, Jacobi cite ces paroles de Pascal: « Nous avons une impuissance à prouver invincible à tout le dogmatisme; nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme; » et il ajoute: nous ne nous créons et ne nous instruisons pas nous-mêmes; nous ne sommes d'aucune façon à priori, et ne pouvons ni rien savoir à priori, ni rien apprendre sans expérience <sup>2</sup>.

Ici, en finissant un ouvrage principalement entrepris contre le fatalisme, Jacobi prêche une doctrine qui pourrait, sans injustice, être accusée de fatalisme aussi. Il ne se contente

¹ D'autres, dit Jacobi dans une note, l'ont appelé cosmothéisme. Mais ce n'est là qu'un euphémisme, qui ne peut servir qu'à déguiser la vérité. Les conséquences pratiques du cosmothéisme sont les mêmes que celles de l'athéisme. Tout système fataliste annihile Dieu, car un Dieu-fatum n'est pas un Dieu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> OEuvres de Jacobi, même volume, p. 230.

pas de saire naître la philosophie en général, la connaissance de la vérité, des instincts de la nature raisonnable de l'homme : Il prétend que la philosophie de chacun dépend de sa nature particulière, et cette opinion n'a rien d'étonnant de la part de ceux qui font partout appel au sentiment. Notre connaissance est conforme à nos actions: sur notre moralité se modèle notre intelligence des choses qui s'y rapportent. Tels les penchants, tels les sentiments, et réciproquement. A l'appui de cette pensée il cite l'histoire des deux Spartiates qui se rendirent en Perse, afin d'offrir leurs têtes au grand roi 1, et dont le dévouement fut si peu compris par les Perses. «Ces hommes ne faisaient que céder à leurs inclinations, aux nobles sentiments de leur cœur. Ils n'avaient pas de philosophie, ou leur philosophie n'était qu'un fait. Et une philosophie vivante peut-elle être autre chose que de l'histoire? Des objets dépendent les idées, des idées les penchants et les passions, des penchants et des passions les actions, et des actions les principes de toute notre connaissance. Qu'est-ce qui a fait le succès des doctrines d'Helvétius et de Diderot, si ce n'est qu'elles exprimaient la vérité du siècle?... La philosophie ne peut pas créer sa matière : celleci est donnée par l'histoire, surtout par le présent. Un siècle ne peut bien observer, analyser, ramener aux principes que les choses présentes. Chaque siècle a sa propre vérité, dont la valeur dépend de l'expérience actuelle, et par suite sa propre philosophie, vivante expression des sentiments dominants. S'il en est ainsi, continue Jacobi, il en résulte que la conduite des hommes s'explique moins par leur philosophie, que leur philosophie ne s'explique par leur conduite, et que leur histoire ne dérive pas de leur façon de penser, mais bien que leur façon de penser découle de leur histoire<sup>2</sup>.

A cette doctrine sur les rapports de la philosophie d'une

<sup>1</sup> Hérodote, liv. 7, ch. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même volume, p. 235-237.

nation ou d'un siècle avec son histoire en général, l'auteur rattache des considérations sur les moyens de corriger une philosophie dominante. « Pour améliorer la façon de penser d'un siècle, il faut en changer l'histoire, la manière d'agir, les mœurs. La religion est le seul moyen de relever la nature humaine; c'est par elle seule que celle-ci peut s'ennoblir et s'élever au-dessus des intérêts vulgaires. Mais à mesure que la nature humaine s'avilit, s'affaiblit aussi le sentiment religieux, et à mesure que cette nature se relève, renaît et se fortifie aussi la foi en Dieu.» Il y a la évidemment un cercle vicieux, qui prouve le peu de justesse des principes posés. En effet, si les sentiments dominants font la philosophie dominante, si la foi en Dieu périt avec la noblesse des sentiments, comment rendre cette foi à une nation corrompue? D'une part la foi seule élève et ennoblit la nature humaine. et, d'un autre côté, cette même foi suppose, pour exister, cette même élévation de sentiments qu'elle seule peut produire. Toute histoire, dit encore Jacobi, commence par l'éducation et des lois, et toute culture procède de cette source. Ce ne sont pas des principes logiques ou de touchantes exhortations qui ont porté l'espèce au bien; mais bien des institutions et des exemples, la discipline, des services rendus et des commandements maintenus avec autorité. La société a été fondée par Dieu; toutes les constitutions furent, dans l'origine, théocratiques. La religion est le premier besoin de la société comme de l'individu. L'esprit de toutes ces glorieuses époques qui produisirent en soule de nobles sentiments, de grandes actions, fut la soumission à une autorité supérieure, une sainte et rigoureuse obéissance. Partout, au contraire, où s'affaiblit la foi en une autorité supérieure, pour faire place à une présomptueuse indépendance, là toute vertu succombe, là le vice s'établit victorieux, là se corrompent toutes les facultés, le sentiment, l'imagination, le jugement. Et cette foi ne s'affaiblit chez aucun peuple qu'après qu'il

s'est laissé enivrer par la passion, qui se révolte contre toute entrave, et que chacun s'est imaginé qu'il peut à son gré se nourrir de l'arbre de la science<sup>1</sup>.

Jacobi a écrit ses lettres sur Spinoza, dit-il<sup>2</sup>, non pour mettre un nouveau système à la place du sien, mais pour prouver que le spinozisme est invincible à toute philosophie démonstrative, et que toute philosophie qui procède ainsi, si elle est conséquente avec elle-même, aboutit à l'athéisme. A toute philosophie spéculative il oppose la philosophie naturelle, fondée principalement sur la foi aux choses divines. Pour ramener son siècle à cette foi, il imite S. Paul à Athènes. «Je vois, dit-il, que vous servez l'honneur. Or, quiconque respecte l'honneur, s'incline devant l'autel d'un Dieu inconnu. Il promet d'obéir à un être invisible, qui voit nos pensées les plus intimes. Car le véritable honneur veut que nous soyons ce que nous paraissons; sa devise est la vérité. Soyez donc fidèles à ce Dieu inconnu; servez-le de toute votre âme; paraissez en tout ce que vous êtes, et soyez partout ce que vous paraissez. Mais gardez-vous de la moindre infidélité; car votre Dieu voit toutes vos pensées : c'est là son essence, sa force. Et si après cela il ne se fait pas bientôt connaître à vous par son véritable nom; si vous n'éprouvez pas bientôt quel est celui dont la crainte est la sagesse, et le culte actif, la lumière et la vie, dites que je suis un imposteur ou un insensé<sup>3</sup>. »

C'est que tous les nobles sentiments découlent de la même source, se suscitent, se nourrissent, se supposent réciproquement. L'amour de la vérité et de la vertu, le sentiment du beau, le sentiment religieux, ne peuvent se développer isolément, ni s'éteindre l'un sans l'autre. De leur développement dépend celui de la raison. «Lintelligence de l'homme, dit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume , p. 241-242.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Préface de ce volume, p. xxxvii.

<sup>3</sup> Même volume, p. 245-246.

encore Jacobi, n'a point en elle-même sa lumière et sa vie, et ce n'est point par elle que se forme la volonté morale. C'est au contraire par celle-ci que se développe l'intelligence. La volonté (il serait plus exact de dire les tendances morales, ou la raison pratique) est une étincelle de la lumière éternelle, une force émanée de la toute-puissance. Se guider sur cette lumière, agir selon l'impulsion de cette force, c'est marcher de clarté en clarté, c'est se souvenir de son origine, et s'avancer vers sa destination!

Que tout ce qui arrive, que tont changement et tout mouvement provient d'une volonté, c'est là une révélation universelle, ou un mensonge de la nature; et c'est ici surtout, c'est en admettant à priori cette vérité, que la voix du peuple, la voix de la conscience naturelle est la voix de Dieu.

Avant de rapporter la polémique à laquelle donnèrent lieu les Lettres sur Spinoza, il faut dire un mot des suppléments et pièces justificatives placés à la suite, et dont plusieurs offrent de l'intérêt?.

Le premier de ces suppléments est un extrait de l'écrit de Jordan Bruno, intitulé: Della causa, del principio et uno, et dont l'étude, avec celle de Spinoza, est une préparation nécessaire à l'intelligence de la nouvelle philosophie allemande<sup>3</sup>.

Le second supplément est, sous le titre d'une Lettre de Diocles à Diotime, un précis rapide de l'histoire de l'athéisme philosophique, écrit en 1787 par le philosophe hollandais Hemsterhuis, dont la pensée exerça une assez grande influence sur celle de Jacobi<sup>4</sup>. On voit cependant par cet écrit que Hemsterhuis n'admettait pas avec Jacobi que la philosophie proprement dite fût impuissante à résister au panthéisme.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> OEuvres de Jacobi, t. IV, deuxième partie.

<sup>3</sup> Voir à la fin de ce volume la note xx.

<sup>4</sup> Nous en donnerons un extrait sous la note XXI.

Le quatrième supplément traite de la personnalité de l'être divin, à l'occasion du Dialogue de Herder sur Dieu. Jacobi y accuse Herder de professer une sorte de milieu entre le théisme et le panthéisme, milieu si favorable, dit-il, à cette philosophie poétique si fort en vogue alors en Allemagne. Cette philosophie, dit Jacobi, part d'une proposition vraie, savoir que l'intelligence divine n'est pas l'intelligence humaine, et que la volonté de Dieu est d'une autre nature que celle de l'homme; mais elle abuse de cette proposition jusqu'à détruire en Dieu le principe de toute intelligence et de toute volonté, son existence personnelle, sans oser dire avec Spinoza, plus franc et plus conséquent, que la cause suprême est destituée de tout entendement et de toute liberté d'action. Qu'est-ce qu'une intelligence, demande-t-il, qui n'a absolument rien de ce qui fait l'être intelligent?

C'est encore contre Herder qu'est dirigée la cinquième pièce. Dans le même ouvrage, Herder prétendait que Lessing et Spinoza s'étaient arrêtés à moitié chemin, celui-là, quant à la pensée de Spinoza, celui-ci, quant à la sienne propre. Selon Herder, en disant que la pensée n'était pas ce qu'il y avait de plus haut et de plus parfait, que l'étendue, le mouvement et la pensée étaient évidemment fondés dans un principe plus élevé; qu'ils dérivaient d'une force supérieure sans l'épuiser tout entière; que cette force plus excellente que tout ce qui en sortait, devait avoir une manière d'être et de jouir non-seulement au-dessus de toute idée, mais dont on ne se pouvait faire aucune idée, Lessing n'avait pas compris toute la portée de l'idée que Spinoza avait présentée comme ce principe supérieur : cette idée, continuait Herder, cette notion réelle, c'est l'existence. Dans l'existence de Dieu se rencontre au degré le plus éminent tout ce que Lessing attribuait à cette force supérieure : elle est la source de toute réalité et d'une jouissance au-dessus de toute idée, antérieure à toute pensée, mais qui n'en est pas moins l'objet de la pensée.

C'est en cela que Lessing se trompa. La plus haute puissance doit se connaître elle-même, sans quoi elle serait aveugle, et par conséquent inférieure à la pensée sortie d'elle. Spinoza le savait, ajoute Herder; pourquoi donc n'a-t-il pas compris et exprimé clairement l'union intime et nécessaire de la puissance et de la pensée infinies, de la force et de la sagesse qui est aussi la bonté? Selon Herder, Spinoza s'en serait à cet égard trop tenu au système de Descartes, dans lequel l'étendue et la pensée sont deux qualités entièrement opposées, et qui ne peuvent se modifier ou se déterminer réciproquement. C'est pour cela que Spinoza, considérant la pensée et l'étendue comme deux attributs de Dieu, qu'il n'osait expliquer l'un par l'autre, se vit réduit à poser un troisième qui comprit ces deux, et qu'il appela la puissance.

Or, s'il avait bien analysé la notion de puissance, il y aurait trouvé celle de force, comme dans celles de la matière et de la pensée, et il aurait considéré la puissance comme douée de la pensée, ainsi que la pensée est ellemême force et puissance.

Jacobi soutient contre Herder que Lessing a parfaitement compris le système de Spinoza, et nous sommes de son avis. Mais nous pensons avec Herder contre Jacobi, que Spinoza n'a pas été conséquent avec lui-même, en refusant à Dieu ou à la natura naturans toute intelligence et toute volonté. Tout le système de Spinoza repose sur l'axiome rien ne produit rien, axiome qui n'est qu'une autre expression du principe de causalité. Si rien ne produit rien, tout ce qui est doit être produit par quelque chose d'identique, doit avoir une cause réelle, et cette cause doit renfermer de toute éternité tout ce qu'on prétend en déduire. Si donc de la substance unique émane éternellement toute force et toute pensée, elle doit primitivement posséder tout cela : elle est donc intelligente comme source de toute intelligence, et elle a une volonté comme source et principe de

toute volonté. Les attributs de la substance universelle ne sont pas hors d'elles; ils en sont la nature, l'essence même, et ses modifications sont l'expression de sa puissance.

Le sixième supplément est un mémoire intéressant sur les rapports de la doctrine de Leibnitz avec celle de Spinoza, mémoire que l'historien de la philosophie consultera avec fruit, mais que nous ne pourrions analyser ici sans nous écarter trop de notre sujet. Il suffira de dire que, selon Jacobi, le système de Leibnitz se distingue essentiellement de celui de Spinoza, par ce que le premier appelle le principium individuationis, par sa théorie des formes substantielles, par l'hypothèse des monades, qui, selon Leibnitz luimème, était la seule réfutation possible du spinozisme; mais que Leibnitz est d'accord avec Spinoza pour repousser le dualisme; que si Spinoza a établi l'unité, en n'admettant qu'une seule substance, Leibnitz tend au même but par l'harmonie préétablie.

Le septième supplément est, comme l'exprime Jacobi, l'histoire naturelle de la philosophie spéculative; c'est le commentaire de cette proposition de l'auteur que toute philosophie démonstrative aboutit au fatalisme; une réfutation de toute philosophie qui prétend expliquer naturellement l'origine de l'univers, une démonstration enfin de l'absurdité de toute tentative ayant pour objet de rechercher les conditions de ce qui est absolu.

En voici quelques traits:

«Il n'y a pas de point de vue sous lequel on puisse mieux considérer les divers systèmes, que la manière dont chacun d'eux a satisfait au besoin de la raison de rechercher ce qu'il y a de constant et d'invariable au milieu des changements qui de toutes parts nous pressent et nous entourent... Après avoir convoqué, pour ainsi dire, tous les sens, afin de comparer ensemble leurs témoignages divers sur les choses, puis de les interroger en commun et en présence de l'objet, mais

celui-ci ayant fait défaut, on fut obligé de déclarer qu'il n'y avait de vraiment constant et d'objectif que ce que tous les sens pouvaient reconnaître également dans les objets. L'entendement humain, épuré ainsi de toutes les qualités occultes, correspondantes aux phénomènes, ne conserva que les notions d'existence et de coexistence, d'action et de réaction, d'espace et de mouvement, de conscience et de pensée... Alors la spéculation se trouva à son aise.

« Le principe de toute connaissance est l'existence vivante, et toute existence vivante procède d'elle-même, est progressive et productive... Plus est variée l'existence sentie qu'un être produit ainsi, plus il a de vie. La seule vie qui mérite ce nom, est celle qui a conscience d'elle-même. Parmi les movens de conservation de cette vie intelligente, le plus puissant est le langage, instrument de la raison. Le langage, ainsi que l'abstraction, est un besoin pour les êtres bornés, mais doués de la faculté de penser et de connaître. De là naît un monde intellectuel où des mots et des notions prennent la place des substances et des forces. Nous nous faisons un univers à nous, que nous comprenons parfaitement, en tant qu'il est notre ouvrage, et tout ce qui ne se laisse pas créer ainsi est au-dessus de notre intelligence. Toute cette opéraration qu'on appelle entendre (intelligere), consiste à poser des différences, et à les concilier ou à les détruire, et la raison humaine, la plus développée même, est bornée à cette opération. Percevoir, distinguer, connaître et comprendre en propositions progressives, voilà à quoi se réduit toute notre faculté intellectuelle.

«La spéculation se trouva donc fort à l'aise quand elle entrevit la possibilité de réduire les différences sans nombre de la qualité à certaines conditions ou propriétés de la quantité. De la les progrès de la physique commencée par Leucippe et Démocrite.

«Deux difficultés ont de tout temps été insurmontables

aux atomistes, à la philosophie du mécanisme universel: l'impossibilité d'expliquer par les propriétés de la matière celles de l'être pensant, et celle d'expliquer naturellement le mouvement lui-même et ses modifications.

« Ces difficultés, le cartésianisme ne fit que les rendre plus évidentes. Alors parut Spinoza, qui essaya de ramener à un seul principe les deux grands problèmes de la philosophie de la nature<sup>1</sup>, savoir: La matière sans la forme et la forme sans la matière sont deux choses également inconcevables; il faut donc les considérer comme étant toujours et nécessairement inséparables: la substance unique renferme donc primitivement la matière et la forme, d'où dérivent immédiatement les choses individuelles avec leurs idées. Ce système a cela d'excellent qu'il peut se passer du chaos, d'où il est impossible que se développe un système cosmique par le seul fait de l'action d'un principe mécanique. Mais si Spinoza évita cette inconséquence, il ne réussit pas plus que ses prédécesseurs à expliquer naturellement l'existence des choses finies et successives. Lui aussi fut obligé d'admettre une série infinie de choses finies, un temps éternel, un infini-fini, absurdité qu'il s'efforca vainement de couvrir d'images empruntées aux mathématiques.... Spinoza et d'autres grands philosophes sont à cet égard tombés dans une singulière méprise. De la proposition que les phénomènes ont tout aussi peu commencé que la substance, qu'au fond rien ne commence à devenir, Spinoza conclut avec raison qu'une activité éternelle et infinie était propre à la matière, et un mode immédiat de la substance. Ce mode éternel et immédiat, qu'il croyait trouver exprimé dans le mouvement et le repos de la nature (natura naturata), était à ses yeux la forme générale, éternelle et immuable des choses individuelles et de leurs changements.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duo quærenda sunt: unum quæ materia sit, ex qua quæque res efficiatur; alterum, quæ vis sit, quæ quidque efficiat. Cicero, De finibus, lib. I, cap. 6.

Le mouvement n'ayant pas commencé, les choses individuelles n'ont pas commencé non plus. Elles étaient donc non-seulement de toute éternité quant à leur origine, mais encore, malgré leur succession phénoménale, elles existaient ensemble; car dans la notion rationnelle, il n'y a ni avant ni après; tout y est nécessaire et à la fois, sans autre rapport entre les choses que celui de la dépendance. Après avoir dépouillé de tout élément empirique les idées de mouvement, d'individualité, de génération et de succession, dans la ferme conviction que tout devait être considéré selon le mode dont tout découle des choses naturelles 1, il put regarder les notions de temps, de mesure, et de nombre, comme des idées abstraites<sup>2</sup> et détachées en quelque sorte de ce mode, et par conséquent comme des êtres imaginaires, dont la raison n'avait point à s'occuper, ou qu'elle devait réformer et ramener au vrai.

« Les scolastiques avaient enseigné quelque chose de semblable. Pour éviter l'idée d'une création dans le temps, à laquelle on arrive lorsqu'on admet que la série des phénomènes a commencé, plusieurs docteurs eurent recours à une création de toute éternité. Ainsi que du fait que les choses se modifient réciproquement, Spinoza conclut qu'elles ont dû de toute éternité se modifier; du fait d'une nature créée, les scolastiques conclurent que son immuable auteur a dû créer de toute éternité. Mais ils avaient à vaincre une difficulté de plus que Spinoza; leur Dieu n'était pas une simple nature active (natura naturans), mais un être essentiellement distinct de la nature, et qui la produisait aussi quant à sa substance. Ces difficultés n'ont pas empêché Leibnitz de reconnaître à leur exemple une pareille création; et au-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Secundum modum quo a rebus æternis fluit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est dans ce sens que Hegel appellera abstraites certaines notions, par opposition à l'idée concrète qui, dans son système, remplace la substance de Spinoza.

jourd'hui encore, il y a parmi nous des philosophes estimables qui regardent comme possible une création réelle de toute éternité de choses individuelles et successives.

« Cette illusion est produite de la même manière que celle de Spinoza, par la confusion de la notion de cause avec celle de principe ou de raison, confusion par laquelle la cause est dépouillée de sa nature propre, et devient un être purement logique. Dans le raisonnement la cause devient principe, et l'effet conséquence; mais il ne faut pas oublier qu'en réalité la cause est autre chose que le principe. En les confondant, et en mettant l'un pour l'autre, on arrive à ce singulier résultat que les choses peuvent naître sans naître, se modifier sans changer, se suivre sans se succéder réellement...

«Après tout cela on peut affirmer qu'il est impossible de faire comprendre d'une manière quelconque, c'est-à-dire, d'expliquer naturellement l'existence réelle d'un monde consistant en une série successive de choses individuelles et finies, qui se produisent et se détruisent tour à tour. Car si je veux concevoir cette série comme infinie, je heurte contre l'idée absurde d'un temps éternel; si je veux la concevoir comme ayant commencé, je manque de tout ce qu'il faudrait pour en déduire ce commencement. Dériverai-je ce commencement d'une volonté intelligente? Dans ce cas, je dirai encore des mots qui n'ont aucun sens pour moi; car un changement arrivé tout à coup dans une intelligence éternelle et indépendante, par une détermination de sa volonté, par laquelle elle commence un temps, est tout aussi incompréhensible que le mouvement spontané de la matière.

«Ainsi, de quelque côté qu'on se tourne, on trouve une égale incompréhensibilité. Cependant la raison ne désespère pas; elle est naturellement amenée à penser que la condition de l'existence du monde est en dehors de la nature. Dès lors, en recherchant cette condition, elle s'efforce de trouver un passage du naturel au surnaturel, en transformant l'un dans l'autre, ce qui est impossible. Quoi qu'elle fasse, la raison ne peut jamais arriver qu'à des choses qui font partie de la nature dont elle fait partie elle-même. La nature tout entière, l'ensemble de tous les êtres finis et relatifs, ne peut révéler à l'entendement que ce qu'elle renferme, à savoir des existences diverses, des changements, une scène variée de phénomènes, mais jamais un véritable commencement, jamais un principe réel de quelque existence objective.

«Mais comment se fait-il que la raison tente quelque chose d'impossible, de déraisonnable? Est-ce la faute de la raison, ou est-ce celle de l'homme? Cette question suppose la solution de celle-ci: la raison est-elle à l'homme, ou l'homme est-il à la raison? En d'autres termes: entend-on par raison l'ame de l'homme, en tant qu'elle a des notions, et qu'à l'aide de ces notions, elle juge, conclut, etc.? Dans ce cas la raison est une propriété de l'homme qu'il acquiert peu à peut, un instrument dont il se sert; elle est à lui. Ou blen entend-on par raison le principe de la connaissance en général? Alors elle est l'esprit, de qui dérive toute la nature vivante de l'homme; l'homme est par elle, il n'est qu'une forme dont elle s'est revêtue.

«La conscience de l'homme tout entier se compose de l'idée du conditionné ou du relatif et de l'idée de l'inconditionné ou de l'absolu. Ces deux idées sont inséparables; la première suppose la seconde, et nous avons même de l'absolu une plus grande certitude que de notre propre existence bornée et relative.

« Comme notre existence dépend d'une série indéfinie de conditions, un vaste champ est ouvert à nos recherches, auxquelles notre conservation physique même est intéressée. Toutes ces recherches ont pour objet la découverte des moyens ou des conditions d'où dépend l'existence des choses. Les choses dont nous avons appris à connaître les conditions ou le mécanisme, nous savons les construire, nous les com-

prenons, et ce que nous ne savons pas construire, nous ne le comprenons pas.

« Prétendre découvrir les conditions de l'absolu, ou expliquer la possibilité de ce qui est absolument nécessaire, vouloir le construire et le comprendre, est une entreprise dont l'absurdité devrait nous frapper avec une entière évidence. Et cependant c'est là ce que nous entreprenons, lorsque nous nous efforçons d'expliquer la nature naturellement, et de découvrir le mécanisme du principe du mécanisme. Car si comprendre une chose, c'est en connaître la condition, il s'ensuit que tant que nous comprenons, nous ne sortons pas de la série des choses relatives. Où cesse la chaîne des conditions, là nous cessons de comprendre, là cesse ce que nous appelons la nature. Chercher à expliquer l'existence de la nature, c'est chercher à concevoir le commencement ou l'origine absolue de la nature; e'est chercher à se faire une notion de l'absolu lui-même, comme condition surnaturelle de cette nature, comme condition sans condition. Or, cette notion n'est possible qu'autant que l'absolu qui en est l'objet, cesse d'être l'absolu, et qu'il est conçu lui-même comme ayant une condition; le nécessaire-absolu est ainsi réduit à devenir le possible, pour se laisser comprendre et construire.

« Puisque donc l'absolu est hors de la nature, et n'est avec elle dans aucun rapport naturel, et que néanmoins l'ensemble des choses relatives est fondé dans l'absolu et lié à lui, l'absolu est appelé à bon droit le surnaturel. De ce principe surnaturel, la nature ou l'univers ne peut par conséquent être sorti que d'une manière surnaturelle. Et puisque ce qui n'est pas dépendant d'une condition ne saurait être expliqué, ni devenir l'objet d'une notion claire, le surnaturel ou l'absolu ne peut être admis que tel qu'il est donné, c'est-à-dire, comme un fait; cet absolu, cet être des êtres, toutes les langues l'appellent Dieu.

31

«Le Dieu de l'univers, continue Jacobi, ne peut pas être seulement l'architecte du monde; il est créateur de toutes choses; s'il n'avait pas aussi créé la substance des choses, il y aurait deux principes, deux auteurs qui se seraient associés on ne sait comment.

«Pour peu que ces propositions soient bien comprises, on comprendra aussi combien il est absurde de prétendre démontrer l'existence de Dieu, et pourquoi l'on ne peut raisonnablement lui attribuer un entendement et une volonté pareils aux nôtres. Mais en même temps on voit que de ce que Dieu n'est pas un homme, on ne peut pas en conclure qu'il soit sans individualité et sans intelligence.»

Jacobi résume ainsi cette dissertation remarquable, où l'on reconnaît sans peine l'influence de la critique de Kant:

«Une idée possible pour nous est celle qui est conforme aux lois de notre entendement. Les lois de l'entendement se rapportent subjectivement et objectivement aux lois de la nature, de telle sorte que nous ne pouvons nous former que des notions des choses naturelles. Autant donc il y a de contradiction à dire que la nature a produit la nature, ou que la nature a une origine naturelle, autant il doit nous paraître absurde, à nous qui ne pouvons rien penser ni comprendre qui ne soit fondé sur une raison suffisante, que la nature ait une origine contre nature ou surnaturelle. Le recours à une intelligence divine pour expliquer cette origine, ne nous tire point d'affaire, tant qu'on la suppose elle-même sujette à cette loi générale de notre pensée... Toute contradiction disparaît lorsque nous renonçons à traiter l'absolusurnaturel comme sujet aux lois de la nature; et dès lors, convaincus de son existence comme d'un fait certain, nous n'avons plus qu'à décider s'il faut le concevoir comme un être doué d'une activité sans conscience, ou comme un être intelligent, et il me semble que le choix n'est pas difficile.»

## CHAPITRE III.

SUFTE DE LA POLÉMIQUE DE JACOBI AVEC MENDELSSORN; SON APOLOGIE.

— UN MOT DE LESSING.

On a vu qu'au moment même de sa correspondance avec Jacobi, Mendelssohn s'occupait d'un ouvrage destiné à combattre l'athéisme et le panthéisme. Cet ouvrage parut sous le titre de Matinées ou leçons sur l'existence de Dieu<sup>1</sup>. Il peut se classer convenablement parmi les bons traités de ce genre, avec ceux de Fénélon, de Clarke, de Garve; il s'en distingue par le soin particulier avec lequel Mendelssohn s'y est appliqué à combattre le panthéisme, tel surtout qu'il avait été formulé par Spinoza. Après avoir employé contre ce système tous les moyens de réfutation que pouvait fournir la philosophie avant Kant, il déclare qu'un panthéisme éclairé tel qu'on peut supposer que le concevrait son ami Lessing, peut fort bien se concilier avec une piété pratique et avec la moralité.

« Moi, dit-il, comme pensée de la divinité, je ne puis cesser d'être une pensée de Dieu, et, dans cette existence continue, je serai heureux ou misérable selon que je connaîtrai, que j'aimerai plus ou moins celui qui me pense, et que je m'efforcerai plus ou moins de me montrer digne de cette noble origine, et d'aimer comme moi-même les autres pensées de Dieu... Si les défenseurs de cette école nous accordent ceci, elle ne se distingue plus de notre système que par une subtilité qui ne peut s'exprimer que par une image : il s'agit uniquement de savoir si la pensée du monde s'est échappée de Dieu comme un torrent de lumière, ou si elle brille seulement en lui; 'si la source de toutes choses est demeurée source, ou si elle est devenue fleuve.»

Mendelssohn, dans ce même écrit, faisait d'avance l'apo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes; 1785.

logie de Lessing contre l'accusation de panthéisme. Quoi? Lessing serait partisan d'un système qui ruine toutes les vérités de la religion naturelle, Lessing, l'auteur de Nathan, le défenseur des *fragments*, lui de qui l'on peut dire ce qu'Horace a dit d'Homère:

Qui, quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non, Plenius ac melius Chrysippo et Crantore dicit?

Il y a peu d'écrivains qui aient enseigné avec autant de pureté, d'intérêt et de force le dogme de la Providence et du gouvernement de Dieu. Le drame de Nathan-le-Sage est le correctif du Candide de Voltaire : c'est un véritable panégyrique de la Providence. Mendelssohn explique le prétendu spinozisme de Lessing, en disant que souvent son ami prenait en main la cause d'une erreur, lorsqu'il la voyait mal attaquée, ou d'un système, lorsqu'il le voyait méconnu et persécuté. Mais on a vu dans les Lettres de Jacobi que ce n'est pas dans ce sens que Lessing fut spinoziste. Mendelssohn l'accorde lui-même; mais du moins, selon lui, le panthéisme de Lessing, moins absolu que celui de Spinoza, pouvait se concilier avec la foi en la vertu et avec une piété pleine d'amour et de gratitude 1.

Averti de la publication des Leçons sur l'existence de Dieu, où cependant il n'était pas nommé, et où le panthéisme de Lessing n'était présenté que comme une hypothèse, Jacobi, qui n'avait pas songé au public en écrivant ses Lettres sur Spinoza, crut de son honneur de les faire imprimer sans retard. Alors Mendelssohn, déjà souffrant, excédé, recueillant ses dernières forces, écrivit, d'une main mourante, contre Jacobi, le morceau intitulé: Aux amis de Lessing<sup>2</sup>.

« Ainsi, s'écrie-t-il en commençant, le panthéisme de Lessing ne serait plus une simple hypothèse; un homme qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morgenstunden, ch. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An die Freunde Lessings. OEuvres complètes, édit. de Vienne, p. 501.

jouit d'une grande autorité dans la république des lettres, l'affirme hautement comme un fait certain. Jacobi n'a pas craint d'accuser publiquement de spinozisme et d'athéisme l'éditeur des Fragments de Wolfenbüttel. L'auteur de Nathan, le grand défenseur du théisme et de la religion naturelle, Lessing, selon lui, n'est plus seulement un panthéiste, mais un athée, un hypocrite, un blasphémateur.»

La première nouvelle qu'il avait recue indirectement de Jacobi, que Lessing avait été spinoziste, n'avait pas alarmé son amitié, dit-il. Qui n'aurait voulu être l'ami de Spinoza luimême, tout spinoziste qu'il fût; qui se refuserait à rendre justice à son génie et à son caractère? C'est à cela qu'il croyait d'abord que se bornait le spinozisme de Lessing. Mais la chose lui parut plus grave lorsqu'il apprit que Jacobi fondait son dire sur des conversations intimes qu'il avait eues avec Lessing. Pour atténuer la gravité de l'accusation; sans révoquer en doute la véracité de Jacobi, Mendelssohn ne voit d'autre moven que de refuser à ces entretiens le caractère d'une véritable intimité, et de les regarder comme une mystification dont Jacobi aurait été l'objet de la part de Lessing. Si ces conversations, dit-il, avaient été véritablement intimes, il en serait fàché pour lui d'abord, ensuite pour Lessing, enfin pour Jacobi lui-même. Pour lui, parce qu'il ne pourrait se persuader sans un mortel déplaisir que Lessing eût fait à un homme qu'il connaissait d'hier, une confidence qu'il aurait refusée à une amitié de trente ans; — pour son ami ensuite, qui se serait montré, dans ces entretiens avec un nouveau venu, indigne de sa vie entière et infidèle à toutes les habitudes de son esprit et de sa raison; — enfin pour Jacobi lui-même, s'il avait pris ces conversations pour une véritable confidence; car un honnête homme ne va pas ainsi divulguer sans nécessité une confidence versée par un ami dans le sein de l'amitié. Si Jacobi a cru que Lessing ait voulu 'lui confier un secret, pourquoi faire le monde confident de

ce dépôt sacré? Si d'ailleurs il était vrai, comme cherche à l'insinuer Jacobi, que Lessing n'eût pas initié Mendelssohn dans le secret de son spinozisme par indulgence pour sa faiblesse, et par respect pour ses convictions, pourquoi alors Jacobi a-t-il été moins scrupuleux, et qui dans ce cas aurait montré plus de vraie charité, du panthéiste, de l'athée Lessing, ou du théiste, du chrétien Jacobi? Pour lever toutes les difficultés, continue Mendelssohn, il ne reste qu'un moyen: c'est l'hypothèse d'une assez grossière mystification dont Jacobi aurait été l'objet de la part de Lessing et de ses propres préoccupations. L'idée dominante de Jacobi était qu'on ne pouvait que s'égarer dans les sables arides de la spéculation, et qu'il n'y avait de salut que dans la foi. Il crovait peut-être trouver dans Lessing un sophiste qui se repaissait de vaines subtilités, et il cherchait par le spinozisme même à le ramener sous les drapeaux de la vraie philosophie. Lessing aura pris plaisir à entrer dans ses idées; il aura fait semblant d'être spinoziste, afin de mieux mystifier Jacobi. Celui-ci, désespérant de convertir Lessing, aura voulu du moins s'appuver de son exemple pour prouver son theme favori, que toute philosophie démonstrative conduit au panthéisme, et se servir de cet exemple pour ramener Mendelssohn lui-même du rationalisme à la foi. Mendelssohn a résisté selon l'esprit même du judaïsme, qui, dit-il, n'est pas une religion révélée, mais une loi révélée.

A cet écrit un peu vif de l'ami de Lessing, Jacobi répondit par l'ouvrage intitulé: Ma défense contre Mendelssohn<sup>4</sup>: Il résulte tout aussitôt de cette réponse que Lessing loua le Prométhée de Gœthe en présence d'autres personnes encore, et que l'entretien que Jacobi eut avec lui sur le spinozisme, n'eut pas le caractère de ces conversations où deux amis épanchent l'un dans le sein de l'autre leurs plus secrètes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wider Mendelssohn's Beschuldigungen; 1786. Œuvres compl., t. IV, deuxième partie.

pensées; que par conséquent Jacobi n'a pu trahir sa confiance; qu'au surplus, dans les derniers temps, Lessing ne faisait nullement mystère de son spinozisme, que ce n'était plus un secret dans toute la force du terme.

Ce fait bien établi, les accusations dirigées par Mendels-sohn contre Jacobi tombent ou perdent de leur gravité. Jacobi les repousse sans peine ou les atténue et les réduit à peu de chose, les pièces à la main. Après avoir tout lu, on demeure convaincu que cette controverse entre deux hommes si respectables, controverse qui fut le dernier effort de l'un des combattants, laissa intact l'honneur de tous les deux. L'équitable histoire n'est pas obligée de trouver au moins un coupable. Tout ce qu'on peut reprocher à Jacobi, c'est d'avoir agi avec trop de précipitation, en publiant ses lettres sur Spinoza, sur la seule annonce des Matinées de Mendelssohn, où il n'était pas nommé; et à Mendelssohn, d'avoir fait l'apologie de son ami aux dépens de l'esprit de Jacobi. On peut pardonner à la chaleur de son amitié ce qu'il y a d'injuste ou d'exagéré dans ses récriminations.

Mais si cette sentence est juste, que devient la mémoire de Lessing? L'auteur de Nathan était-il spinoziste, et par suite fataliste, athée même? Conclure des idées émises dans Nathan que son auteur fut un théiste pur, dit Jacobi, c'est comme si l'on citait Zaïre et Alzire pour prouver que Voltaire fut un chrétien zélé. Le parallèle n'est pas exact. Dans Zaïre et Alzire, Voltaire ne fut que poëte et artiste, tandis que le drame de Nathan fut évidemment entrepris dans l'intérêt d'une pensée philosophique. Et si ce n'est pas précisément un anti-Candide que Lessing a voulu donner dans ce drame, si la nécessité de la tolérance et d'une piété active en est le véritable sujet; s'il y a montré combien il y a de témérité à vouloir juger Dieu et son gouvernement, il en résulte aussi que la résignation aux décrets de la Providence est la vraie sagesse et la seule piété raisonnable. Or, s'il est vrai, comme

l'accordent Jacobi et Mendelssohn, que ces sentiments puissent se concilier avec le panthéisme, s'il est vrai que Spinoza lui-même les recommandait vivement, comment cependant concilier avec la foi en la Providence certaines assertions qui échappèrent à Lessing dans ses entretiens avec Jacobi, comme lorsqu'il dit que la divinité changeait en quelque sorte de siége et d'organe au sein du grand Tout, que c'était lui peut-être qui était Dieu maintenant? Ou ces saillies prouvent que tout n'était pas sérieux dans ces conversations, ou elles attestent dans l'esprit de Lessing des dispositions qui ne lui étaient pas naturelles, et qui s'expliquent par la situation où il se trouvait alors : dans l'un et l'autre cas les conséquences qu'en a tirées Jacobi se trouveraient gravement compromises.

Lessing avait fait une étude profonde de la philosophie de Spinoza, et professait pour lui, ainsi que Mendelssohn et Jacobi lui-même, une grande admiration. On trouve dans plusieurs de ses écnite de nombreuses traces de l'influence du spinozisme sur son esprit. Mais il pensait trop par luimême pour se livrer entièrement à un système qui n'était pas le sien. Il croyait d'ailleurs peu à la certitude des résultats de la spéculation, qu'il n'estimait, en général, que comme un exercice utile, non pas seulement: peur développer les facultés de l'esprit, mais encere pour élever le cœur. On peut donc admettre que, tout en plaidant quelquefois la cause de Spinoza, surtout contre des théistes qui l'attaquaient avec des armes qui n'étaient pas de bonne guerre. Lessing ne fut pas spinoziste dans le sens complet de cette dénomination. Ensin, ce qu'il y a de singulier; de déraisonnable même dans ses paroles, selon le récit de Jacobi, ne doit pas être pris au sérieux : ce sont des saillies auxquelles lui-même ne devait attacher aucune importance. D'ailleurs, quand Jacobi vit Lessing, celui-ci n'était plus lui-même; son noble esprit pliait alors sous le poids des chagrins qu'il s'était attirés par

la publication de Nathan; il était de plus accablé de douleurs domestiques et de souffrances corporelles. Ce n'est pas dans une pareille situation que l'on peut juger un homme tel que Lessing. S'il pencha vers le spinozisme, toute sa vie et tous ses écrits prouvent qu'il ne fut ni un hypocrite ni un athée.

L'intention de Jacobi n'a pu être de faire passer ni Lessing, ni Spinoza lui-même pour des athées. Il considère, il est vrai, le panthéisme comme équivalent à l'athéisme, quant à ses conséquences théoriques; mais il comprend très-bien qu'une piété profonde peut pratiquement se concilier avec le panthéisme, d'accord seulement avec la doctrine qui nie Dieu, en ce qu'il ne reconnaît pas un Dieu essentiellement intelligent et personnel. Jacobi admet avec Mendelssohn qu'en général les principes spéculatifs ont peu d'influence sur l'homme, sur le cœur, sur les sentiments, sur le caractère : il a nendu justice à Machiavel, à Hobbès, à Spinoza surtout. Il s'écrie, en parlant de ce dernier : «Quelle qu'ait été sa philosophie sur la nature de l'fitre suprême, et en quelque vaines paroles qu'il ait pu s'égarer à son sujet, néanmoins il aimait Dieu et la vérité de toute son âme.

Sur Lessing Jacobi s'exprime ainsi: l'honnête homme peut se taire sur certaines choses, le sage souvent s'en fait un devoir; mais il me doit jamais dire le contraire de ce qu'il pense; il n'a pas le droit de disposer de la vérité au gré de sa trompeuse sagesse, ou de sa volonté, si pure qu'il la croie: une bonne cause ne peut pas être servie par la fraude. Il faut tout l'immense orgueil de Satan pour substituer ses propres voies à celles de Dieu, et pour disposer arbitrairement de la vérité, qui n'est pas à nous. Or, je l'atteste devant Dieu, tels furent les sentiments de Lessing: il méprisait souverainement et haïssait de toute la force de son caractère cette présomption qui prétend, par la violence ou par la ruse, avancer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Œuvres de Jacobi, t. IV, deuxième partie, p. 245.

la connaissance et la félicité: il la méprisait comme insensée, il la détestait comme immorale 1.

Dans ce même écrit, Jacobi défend sa philosophie contre d'autres adversaires, spécialement contre la Bibliothèque allemande, organe du parti philosophique dogmatique 2. On me reproche, dit-il, d'avoir blasphémé la raison, en soutenant que l'existence de Dieu ne peut se démontrer, et d'avoir accusé toute philosophie de conduire à l'athéisme; on me reproche de favoriser le fanatisme, de prêcher une foi aveugle, pour avoir avancé que Dieu ne peut être saisi que par la foi. Et depuis six ans Kant ne fait pas autre chose, sans qu'on ait osé lui dire en face qu'il insultât à la raison. Il appelle Kant l'Hercule des penseurs; il cite l'Aristée d'Hemsterhuis, et déclare qu'il est prêt à subir une condamnation partagée avec de tels hommes.

Avant de discuter les rapports de la philosophie de Jacobi avec celle de Kant, nous devons encore jeter un coup d'œil sur un petit écrit de cette première époque; c'est celui qui est intitulé: Un Mot de Lessing. Cet ouvrage fut publié à l'occasion de celui de l'historien Jean Müller sur les Voyages des papes. Müller y avait développé cette pensée que la hiérarchie ecclésiastique était une garantie et une sauvegarde contre le despotisme des princes. Lessing avait dit une chose toute semblable; c'était par esprit d'adulation, disait-il, que Fébronius avait attaqué les droits des papes; que tous ses arguments étaient sans valeur, ou qu'ils pouvaient être dirigés à plus forte raison contre les princes. C'est ainsi qu'en France un grand écrivain a soutenu, il y a vingt-cinq ans, que ce qu'on appelle les libertés de l'Église gallicane n'étaient au fond qu'une usurpation du pouvoir royal sur les droits de l'Église. Si Jacobi fut du même avis, c'est que, comme il le dit lui-même, il regardait alors le despotisme des rois comme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, p. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allgemeine deutsche Bibliothek, t. LXV, p. 630.

plus à craindre que le despotisme ecclésiastique. Voilà pourquoi, tout en soutenant une opinion ultramontaine, fort étrange sous sa plume, il expose dans cet écrit les principes d'une politique toute libérale, mais prudente et sagement progressive. C'était le temps des réformes de Joseph II, réformes impatientes et précipitées qui ne pouvaient s'établir et se maintenir que par la force. La violence, dit Jacobi, qui impose des lois et n'en reconnaît point elle-même, n'a jamais pu fonder parmi les hommes ni la vérité ni la félicité publique; mais souvent le bien est né de la résistance, de l'esprit de liberté: Cependant la force est indispensable pour réprimer la licence: car la violence de tous corromprait plus profondément encere l'espèce que la violence de quelquesunsi La vraie politique; sondée sur la connaissance de la nature humaine, consiste à concilier l'exercice de la force légitime avec la justice et la liberté:

Ce qui distingue l'homme des autres espèces, c'est la faculté de concevoir un système de fins et de moyens et de régler sa conduite sur ce 'système. De cette source de l'humanité découle partout la même raison, mais se répandant sur des lits et entre des rives d'une très-grande variété, et qui sont déterminés par les passions diverses des hommes... L'instinct assure parfaitement l'ordre et la paix parmi les animaux vivant en société. Or, n'y a-t-il pas pour la raison quelque moyen qui puisse servir à maintenir dans l'État l'ordre avec la liberté? Car, si l'ordre est un besoin, par la liberté seule l'homme est homme. S'il est un pareil moyen, quel est-il?

La raison est la vie véritable de notre nature, l'âme de l'esprit, le lien de toutes nos forces, l'image de la source éternelle de la vérité et de toute réalité. En dehors de la raison nous ne nous appartenons plus. Par elle nous sommes nous et d'accord avec nous, et par elle s'établit entre tous nos penchants naturels une harmonie conforme aux lois

éternelles et à l'intérêt réel et durable de notre nature. Le désir du bonheur n'est pas plus universel que la conviction qu'on ne peut y arriver que par la raison, parce que celle-ci commande toujours ce qui est utile à l'homme tout entier. Les hommes, s'ils étaient tout raisonnables, ne pourraient pas se nuire; car en travaillant à son propre bonheur, selon la raison, on contribue à celui d'autrui. Ils ne peuvent donc se faire du mal que sous l'empire des passions, et c'est par là que tous sont en guerre avec tous. Les lois coërcitives sont faites pour la répression de ces passions, pour la protection des droits de tous, sans cesse menacés par ces mêmes passions, bien que reconnus par la raison de tous. Il suit de là que le moyen qui suffirait à maintenir et à faire fleurir toute société, serait une justice inviolable et universelle, sans autre fin qu'elle-même et à l'exclusion de toute autre contrainte et de toute violence faite à aucune des facultés primitives de la nature humaine.

Nul autre principe qui ne blessat pas la raison ne pourrait être opposé à celui-là; et il n'y en a point qui lui soit supérieur. Il n'y a point d'intérêt politique, de raison d'État qui puisse ou qui doive prévaloir sur la justice universelle.

Il n'y a pas une seule science où règne une plus grande confusion que dans la science politique. L'idée dominante aujourd'hui, c'est que le gouvernement est lui-même la source de la justice et de la propriété, et non pas seulement celle de la sûreté de la possession. Quoi de plus absurde que ce principe!

La force publique n'est utile que contre la violence ou contre l'abus de la force privée. Le bien ne peut naître que du bien; sa source, c'est le mouvement interne et spontané de l'esprit de liberté.

Jacobi, qui s'inspire ici de Ferguson, expose sur la nature de l'homme et l'origine de la société, une doctrine tout opposée à celle de Hobbès, et aussi favorable à la félicité publique et à la liberté que la théorie de l'auteur du Léviathan est commode pour le despotisme. Il s'élève contre la manie de compliquer le mécanisme social, de vouloir tout prévoir, tout réglementer et détruire toute spontanéité. Il faut, d'une part, réprimer les mauvaises passions, et d'une autre, faire un appel aux sentiments naturels et généreux; prétendre gouverner les passions, en les opposant les unes aux autres, c'est entreprendre une tâche qui ne devient possible que par la plus grande violence. Le despotisme n'est bon qu'à faire servir nos passions aux siennes, et à étouffer tout ce qui fait de l'homme un être d'une nature supérieure. Du reste, il affecte des formes diverses, et il peut se rencontrer en toute constitution.

Le contraire du despotisme, c'est le règne de la liberté. La liberté absolue consiste à être déterminée à l'action par soi-même, et à produire immédiatement par soi tous ses objets. Dieu seul est libre en ce sens. Mais l'homme, ainsi que le citoyen, est libre lorsque rien ne l'empêche de travailler de tous ses moyens à sa véritable félicité... L'esclavage politique, à moins qu'il n'y ait conquête, est impossible sans la servitude morale: il y a un rapport intime entre la liberté de l'homme et celle du citoyen. On peut toujours conclure de l'esclavage politique à la dégradation morale et réciproquement. La liberté est à la fois fille et mère de la vertu.

Sans lois il n'y a pas de société, et partant point de liberté; les lois arbitraires limitent la liberté, et une loi est arbitraire toutes les fois qu'elle n'est pas une conséquence nécessaire des lois immuables de la nature. On ne peut supposer comme universellement consenties et universellement avantageuses que les prescriptions légales qui dérivent évidemment des lois naturelles; et là où cesse pour les lois la certitude qu'elles sont conformes à l'intérêt universel, là aussi cesse leur autorité et commence la servitude.

Là où règnent les lois de la liberté, leur volonté doit être-

la volonté vivante du peuple. Les lois de la liberté sont les lois de la justice, de l'égalité raisonnable. Leur règne suppose que ceux qui gouvernent sont aussi éloignés de tout esprit de domination, que ceux qui obéissent sont peu disposés à se laisser opprimer.

La théorie de la félicité, de la vertu et du droit a pour base la théorie de la liberté ou de la puissance d'action des hommes, de même qu'une théorie de la servitude, de l'impuissance humaine, ou de l'empire des passions, fournirait celle de la misère et de la dégradation morale de l'espèce.

On a abusé jusque de la raison la plus vraie, la plus pure, pour établir le despotisme, et il a été prouvé par la que le despotisme est mauvais alors même qu'il a pour objet de forcer les hommes à la vertu et à la félicité. C'est aux efforts incessants de la raison que nous devons d'avoir échappé à ces temps désastreux où, pour sauver la lettre de la vérité, la vérité et la vertu étaient foulées aux pieds. Quelque imparfaite que la raison se montre dans l'homme, elle est cependant ce qu'il a de meilleur et la seule chose qui puisse réellement fonder son bonheur. Ce qu'il prétend voir en dehors d'elle, il ne le verra jamais, et ce qu'il tente sans prendre conseil d'elle, ne saurait réussir.

La contrainte, sans laquelle la société ne peut exister, n'a qu'un but négatif, et ne doit porter que sur les passions mauvaises; mais tout ce qui est positif, la vertu et le bonheur, ne peut se produire que par le libre développement de la nature humaine. Vouloir obtenir par la force ce qui ne peut naître que par la liberté, est une tyrannie dont les intentions vont contre leur but. Machiavel a eu raison de dire que de bonnes lois ne peuvent se maintenir sous un pouvoir despotique. La plus grande erreur en législation, c'est de prétendre faire servir les passions au bien public. On peut chercher à balancer des passions par d'autres passions; mais on n'en doit exciter ni fomenter aucune. Dans l'État, tel

que Jacobi le conçoit, on ne réprimerait par la force que ce qui blesserait les justes droits de chacun, la violence et la licence; la raison et la vérité s'y développeraient avec une entière liberté. Du reste, la perfection est impossible sur la terre; et nous ne serions véritablement misérables que si, faits comme nous sommes, nous nous persuadions que nous pouvons devenir parfaitement heureux ici bas : «Celui-la est le plus grand ennemi de notre espèce qui voudrait nous le faire espérer et désirer.»

## SECONDE SECTION

LA PHILOSOPHIE DE JACOBI DANS SON OPPOSITION A L'ADEALISME DE KANT ET DE PICHTE, ET AU PANTHÉISME DE SCHELLINGSHIH

Trois écrits de Jacobi appellent à ce titre spriout potre attention; le dialogue intitulé David Hume sur la foimou l'Idéalisme et le Réglisme (1787); - son Epître, à Righte (1799); — l'ouvrage spécialement dirigé contre M. de Schelling, et intitulé Des choses divines (1811). Nous allons dopner ici la substance de ces trois ouvrages. En parlant dès à présent de l'opposition de Jacobi contre M. de Schelling, afin de compléter notre exposé de sa philosophie, pous sommes obligé d'anticiper quelque peu sur l'avenir; mais, il y a à cela moins d'inconvénients qu'on ne pourrait le penser. Le livre des Choses divines, où Jacobi résuma ses conxictions relin gieuses et philosophiques, n'est pas seulement dirigé contre l'auteur de la philosophie de la nature, mais contre tonte spéculation en général en tant qu'elle semble contraire dans ses résultats, à la foi en un Dieu vivant, intelligent et personnel.

CHAPITRE PREMIER

LA PHILOSOPHIE DE JACOBI CONTRE L'IDÉRLISME EN ÉRIÉRAE ROPO

La proposition principale, des Lettres qui Spinger, selon laquelle toute la connaissance humaine procède d'une aférér lation naturelle, et suppose la foi en cette révélation devait causé un grand scandale dans le monde philosophique. En même temps qu'on se refusait à admettre un savoir immédiat, antérieur et supérieur au savoir démonstratif, dit Jacobi!

<sup>1</sup> OEuvres, t. I, p. 8.

on accusait l'auteur de cette philosophie d'être ennemi de la raison, et de savoriser la superstition. Ce sut pour justifier sa doctrine et pour repousser l'accusation de misologie, qu'il écrivit son dialogne: l'Idéalisme et le Réalisme. Il s'y prononce contre l'idéalisme sous quelque forme qu'il se produise; dans le supplément, il s'expliqué en particulier sur l'idéalisme de Kant.

Tout au début de ce dialogue, le personnage qui représente Jacobi voutient que David Hume, le grand sceptique. le déiste incrédule, recommande cette même soi dont on lu faisait, à ltr, un si grand crime. On a mal compris cette expression: c'est à tort qu'on l'accuse de prêcher la foi positive, traditionnelle, de vouloir proscrire le libre examen et l'exercice de la pensée individuelle. Toute affirmation qui ne se fonde pas sur des principes rationnels, n'est pas pour cela une foi aveuale. « Crovez-vous. demande-t-il à son ami, que je sois la devant vous, que je vous parle? - Je ne le crois pas seulement, je le sais. — Et comment le savez-vous? — Je le sens. — Comment, vous sentez que je vous parle? Je ne suis donc pour vous qu'une sensation? — Vous n'êtes pas une sensation pour moi, mais la cause extérieure de ma sensation. - Your sentez donc une cause comme cause. Dans un sentiment actuel vous en percevez un autre par lequele encore vous sentez que cette autre sensation est la cause de ce que vous éprouvez, et tout cela ensemble produit une idée objective. Que signifie cela? Et puis, d'où savez-vous que la sensation d'une cause comme cause est la perception d'une chose extérieure, d'un objet réel, existant hors de nous, et indépendamment de la sensation? — Je le sais par l'évidence sensible, l'évidence de fait. J'en ai une certitude immédiate, comme celle que j'ai de ma propre existence. — Mais c'est précisément la réalité de cette évidence qui est en question. On ne doute pas qu'il n'y ait des choses qui nous paraissent hors de nous, mais on doute de l'existence réelle de ces 32 TOME II.

choses, de la réalité de cette apparence. Votre conviction immédiate de cette réalité est une conviction aveugle. Or; c'est là ce que j'appelle soi. Ce qu'on admet ainsi sans preuve, on le groit. C'est ainsi que, selon Descartes, or peut douter de l'existence de son corps; on ne peut la prouven, on y croit. Hume se sert d'une expression semblable; et Buffon a dit : nous pouvons croire qu'il y a quelque chose hors de nous, mais pouvons croire qu'il y a quelque chose hors de nous, mais pouvons croire qu'il y a quelque chose les reproches qu'on m'adresse, continue Jacobi, retombent sur, Humes par il se sert de la même expression, dans le même seps?

Il cite les passages les plus saillants sur ce quint des Ren cherches sur l'entendement humain : colui où Hume parlo d'ath instinct, naturel qui porte les hommes à accorden une stil entière à leurs seus différence. qu'on fait entre imaginer et croire . La croyance dit Hume. repase, sur up gertain sentiment qui n'accompagne pas les: pures fictions de l'imagination, et qui est le produit de da nature, Ce sentiment constitue la foi, qu'on ne saurait expliquer, qu'on peut seulement décrire : c'est une conception plus vive, plus forte et plus constante que celles de l'imagination pure. Ainsi Hume se sert du motifié dans le même sens que Jacobi, et il reconnaît avec celui-virque la foi est. le principe de toute connaissance et de toute action. Sentement Hume penche vers l'idéalisme sceptique itandis que Jacobi est, franchement réaliste, croyant à la réalité des objets-entéri rieurs comme choses en soi and a mor reconquer a

Il s'applique, ensuite à justifier l'usage qu'il a fait du mot révélation; en parlant du ministère des sens . Cette révélation est réelle, dit-il, et chose toute merveilleuse. L'idéalisme est

والمراجع وفارق أفراها والموارز ومح

<sup>1</sup> Histoire naturelle, t. II, p. 431, 1re édit., in-40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hume se sert indifféremment des mots faith (fides) et belief (croyance).

<sup>3</sup> Recherches sur l'Entendement humain ; section XII, première partie.

<sup>4</sup> Là même, section v.

inviocible à tout raisonnement, puisqu'il est impossible de démontrer qu'une sensation soit autre chose qu'une sensation. Notre conviction de la réalité des objets sensibles est sondée uniquement sur un sentiment inexplicable, sur une révélation immédiate quant à nous, puisque le moyen nous échaphen Foute tentative de l'expliquer ne peut que profiter à l'idéalisme: La conscience de la présence réelle des objets, qui accompagne immediatement les sensations; nous donne en même temps la conscience de nous-mêmes: Papprends au même instant un'il via quelque chose hors de moi et que je suis, et cette double révélation n'est fondée sur nulle notion, sur mul raisonnement. Les idées ne-sont pas encore; elles ne viennent gulaprès les objets, comme leur ombre; elles supposent is réalité qu'elles représentent, et, pour nous assurer de leur vérité, nous sommes obligés de les comparer avenilds nobjets. Dans la plus simple et la toute première perception de prociet l'objet sont donnés ensemble, immédiatement, sans avant et sans après; sans aucune opération de l'entendement pet sans aucune intervention de la loi de causalitief phonograms and an amount of

beancoup trep absolus elles n'empêcheront pas d'admettre que cetté opération par laquelle nous réalisons et objectivous pour ainsi dire, nos sensations, bien que forcée et instinctive pest néanmoins le résultat d'une sorte de raisonnement synthétique. C'est une loi de notre nature raisonnable
de rapporter tout fait actuel, tout ce qui est fini, à une cause,
et mous obélssons à cette loi sans en avoir la conscience : voilà
pourquor la conscience de la présence extérienre d'un objet
semble unic immédiatement à la sensation qui nous est imposée par une cause étrangère.

Mais, continue Jacobi, si, dans la perception des choses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De l'Idéalisme et du Réalisme. OEuvres, t. II, p. 166-176.

extérieures, il n'y a absolument rien qui puisse nous donnér l'idée de causalité, quelle est donc l'origine de ce principe? Mendelssohn le fait naître de la perception d'une succession constante des mêmes phénomènes, par consequent de l'expérience et de l'induction. Mais dans ce cas Hume aurait en raison de le dériver de l'habitude. Lui laisserons-nous la victoire? Le sentiment invincible qui nous fait rejeter cette déduction, serait-il une illusion? A cette occasion, Jacobi entre dans ces détails si curieux sur l'histoire de son éducation philosophique, que nous avons rapportes dans sa vie. Lesage, à Genève, lui ouvrit les yeux. A son retour en Allemagne, il lut avidement le traité de Mendelssohn sur l'Evidence dans les sciences métaphysiques, traite couronne par l'Academie de Berlin', qui n'avail accorde qu'un decessit au memoire de Kant sur le memé sujet. Jacobi fut plus satisfait de ce dernier, qui acheva sur son esprit l'œuvre commence par Lesage. Ce qui dans le traite de Mentelssolli le choquait le plus, c'était l'assurance avec laquelle ce philosophé reproduisait la preuve ontologique de l'existelle de Dieu ? preuve que Jacobi regardait comme sans fondement. Il sentir la neu cessité de l'étudier de nouveau, afin d'en demontrer le délant et de s'expliquer à lui-même comment des philosophes tels que Descartes et Leibnitz avaient pu s'en laisser sedane nom Il lui importait dit-il, toutes les fois bu'il se trouvalt en desaccord avec quelque esprit distingue; hon de trouver absurde l'opinion opposée à la sienne, mais de la rendre faison nable, c'est-à-dire de se l'expliquet ! C'etatt le seur movel de s'assurer s'il l'avait bien saisie, et de revenir sur son erreur s'il s'était trompé. Il remonta alors à la source histo! rique de la preuve ontologique. Il étudia Spinoza, ét il comprit la force de l'argumentation cartesienne; il complit du'elle était bonne pour prouver le Dieu de Spinoza, mais impuis-

<sup>1</sup> Là même, p. 186.

sante à établir l'existence du vrai Dieu, d'un Dieu vivant et personnel. Dans le système de Spinoza, où Dieu est toute réalité, la seule idée de Dieu est la preuve la plus solide de son existence nécessaire; mais hors de là, cette preuve ne conduit à rien.

A cette époque il lut l'ouvrage de Kant sur la seule démonstration possible de l'existence de Dieu, et éprouva, en le lisant, ce puissant intérêt, cette vive satisfaction qui, au rapport de Fontenelle, sit battre le cœur de Malebranche à la lecture du Traité de l'homme par Descartes.

Avec une pareille méthode, ajoute Jacobi, on avance lentement, mais avec plus de sûreté, et c'est la une compensation au malaise profond que l'on éprouve lorsqu'on se voit arrêté par une difficulté qui paraît insurmontable. C'est ce qui lui arriya entre autres, au sujet du principe de causalité, lorsqu'il s'agissait, d'après la philosophie alors dominante, de comprendre la possibilité de la paissance d'une chose réelle dans le temps, par la manière dont une idée claire et distincte se développe d'une idée confuse, et de déduire ce qu'on appelait le principium generationis du principium compositionis. Dès que j'aurais hien compris le principe de la raison suffisante. me disait-on, je comprendrais parfaitement la connexion nécessaire de la cause et de l'effet dans le temps. Rien de plus facile que le principe de la raison suffisante ; ca n'est ; selon Jacobi, que la reproduction de la proposition d'Aristote, selon laquelle le tout est antérieur à la nastia, et qui équivant à celle-ci; la même est le même. Trois lignes renfemmant un espace sont le principe de l'existence ou de la composition (principium essendi, la raison d'être) des trois angles du triangle; mais le triangle n'existe pas ayant les angles. Il en est ainsi partout où nous remarquons un rapport de conséquence ou de causalité: la succession n'est que dans nos idées. Nous confondons alors la naissance de l'idée avec celle des choses, et nous croyons

pouvoir expliquer la succession réelle des choses de la même manière que s'explique la succession idéale des détermitiations de nos notions, par leur réunion nécessaire dans une seule et même représentation. Mais en réalité, la succession réelle par laquelle une chose devient objectivement le principe de la génération dans le temps, demeure sans explication Subjectivement, le triangle est dans la notion avant les trois angles; mais objectivement ou réellement, les trois angles et le triangle existent ensemble et en même temps. De la même manière la cause et Peffet sont ensemble dans le concept rationnel, et il'n'v'a fien la qui naisse ou soit produit. Ne résulte-t-if pas de la que dans la Wattre tout est simultanement, et due te due nous appelons succession n'est du un phenomène d'une apparence toute subjective Mais sulven étair ainsi', it faddfair encore expliquel pour aust uil bhenemene dei ne renierine rien d'objectiff, se vréschte neanwens comme objectif! Ce serait monis du tin phénomène, ce serait cont dépend de savoir et qu'on entemonts de diliville sint

La succession que je vois dans les choses est évidemment toute différente de la succession dans la paneel. D'alleurs cette dernière succession west pas plus compréhensible que la première. Ainsi la succession en général est inémplicable, et le principe de la raison suffisante, doin de l'expliquet, conduirait plutôt à en faire nier la réalité! \$146 principe de la généraido est le même qua relui de la composition, tout effet existe en même temps que su cause a succession ou da temps.

Si l'homme n'était qu'un être pensant, s'il n'était pas de plus actif, agissant au dehors, il n'aurait pas l'idée de cause et d'effet. C'est l'expérience intime que nous faisons de notre force, de notre libre causalité, qui nous donne l'idée de cause, et qui nous fait supposer des forces partout où nous voyons une action. La pensée, seule ne pourrait jamais devenir une source d'action au debors. Hume n'admet pas que le sentiment de notre force puisse nous faire conceyoir l'idée de cause. Mais il admet le sentiment des efforts que nous faisons, et des effets qui en résultent ; il nie seulement que nous comprenions comment notre volonté produit ces affets. Jacobi invoque contre Hume la foi dans le sentiment , qui nous assure que c'est bien nous qui avons réellement produit ces affets un mont un la addition le le contre

Il est évident que nous nous sentons tour à tour actifs et passifs. 1. ce. qui, suppose en nous un principe déterminé en sois let actif selon sa nature. Ainsi l'idée de causalité renose sur un fait qu'on ne saurait révoquer en doute. Mais si l'on déduit le principe de la causalité de l'expérience, comment en, établir, l'universalité, et la nécessité? On sait que a selon Humeneth Kanthanne proposition, fondée sur l'expérience manque de ses, deux caractères, Accela Jacobi répond que tout dépend de savoir ce qu'on entend par un principe nécessaire. Pour reconnaître ce caractère à une proposition, il suffit, d'établic, qu'elle est la loi de tous les êtres finis donés de raison, et qu'elle sert de base à toute leur expérience. Il est facile, de prouver ainsi l'universalité et la nécessité du principe de causalité. En effet, la conscience n'est possible qu'autant que nous nous distinguons de quelque chose qui n'est, pes moust elle suppose une dualité. Or lorsque denx êtres distincts agissent l'un sur l'autre, il y a un être étanda. Donc, avec la conscience de l'homme est posée la réalité de l'étendue. L'idée d'un être étendu est donc commune à tous les hommes, à tous les êtres sensibles : elle est donc universelle et nécessaire.

Nous sentons la variété de notre être unie dans la conscience, et cette unité constitue le moi, notre individualité. Toutes les natures organiques sont des individus; on ne peut les diviser sans les détruire. L'unité des œuvres de l'art est

toutiautre chose que celle des productions de la nature. Dans celles da il p'ya qu'une unité de din dans celles ci . une unité d'existence : Pour que des individus exercent une action au dehors il faut qu'ils soient en contact avec d'autres êtres d'a où il va comtact, il y a impénétrabilité des deux parts det, paniconséquent a résistance. La résistance dans l'espace a cu l'aution et da réagtion l'est la source de la succession tet du tente que terrésente la succession, esquip a li , sum movimen Làs donceoù sil ir rardes lêtres individuels rayant jounscience d'sitx-mèmes de étant en rapport les mas avec les alitrasi, la duistent inécessairement des metions diétendies de caste et od effet gide subcession et de tempsut Ges idées sant fantiées dans les objets mêmes. Elles sont nécessaires et universelles, phronique elles i sont i données i dans tente expérience, let à prionizitarce que sans elles toute compaissance servit impossible 9-2500 great 91200 di Ces idées fondamentales. Jacobi les oppose aux catégories de Kant, en tant que celles-ci sont l'expression du mécanisme della pensée sur lequel se forme la conhaissance de la nature. (Néanmoins p ditril; Vidialisme transcendantal l'ani) détrift toute réalité hors de nous l'et ne laisse subsisten qu'uno soi oa vengleret teat äffait vide, aira diheuteubes benseigutingen en se développant: distingue; do ego es l'Levidées spébulatives ne sont pas imaginaires. La raison sport est of qui demoure dans l'esprit lers qu'on fait abstèté--tivnide tout cumili va dans la codscience d'éléments airés de Perpérience de c'estula spontanéité dé la conscience de sprincipe de la raison est identique avec de principe de la tie ide il americ Cest pour cela dit l'acobi ha sere l'od attribue à unoliomme un plus haut degré de raison à mesure qu'il fait preuve d'un plus haut degré de force représentative; et cette force est en proportion de la sensibilité on de la faculté de مراعيين ويتطيم وي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OEuvres complètes, t. II, p. 223.

recevoir des impressions! La rationy selon fuigiest l'intelligence des choses y et cette intelligence dépend entièrement de la connaissance sensible du de la réalité perçue par les sensons sonne le montre la manuel manuel in montre le son pa

1. Jacobi reconnat lui-même par la suite ce agril o a: d'erroné dans rette déficition de la raison ; maison peutés étomer que des cette époquet lorsqu'il avait lu défit la Critique de la raison pure, il n'ait pas compris que la manière d'être affecté par les objets de var conséquent la connaissance que en résukeridépendent: autaut litraniet. de las puissance intellectuelle: que de la réalité des chiets; que pour cela il faut adanettre une misbnesittuelles qui est plusequiun principe de mes les obiers, caraissantifical son strangers burpisuls elles, o la Largidon montanit Jacobia don m'adressante de son interlo--cotenir time menotromidocide entrol and antidem campon sufficient concernition and antidem campon antidem campon and antidem campon antidem cam règle toujours sur les phénomènes, » entendant ici par retion de jugement, de manière des voit, et bublient qu'il est possible sementes à objets no se a mous la ppanaisse data, as prègle ut en miérite sentes sur la raisen a l'ille est autre dans les rives à autre dans thetat derweiller has a sucction comment nous pouvens save r ique y d'orgque sindus ese yone weiller paous no réyons pastencorrendintépend aubislement adiétail de veilleme peut une se distinguer du songe, mais le songe peut sendistinguer de d'état de veilleui Bonn distinguery il faut deux choses. Les -idicectaciantique des copies des choses réciles pet ne peuvent eristensans chilesecie Ora descopies ne quevent se distinoguer des ôtres mels que par leur comparaison avec ceux-ci. . Il fantidenc que, dans la perception de co qui est réel, il y ait squelque, chose qui no se retrouve pas dans les simples représantations, et par quei celles-ci sont distinguées des choses. . Cette différence est précisément la réalité. Ainsi les idées ne représentent pas l'objectivité même. Mais comment, étant des copies des choses réelles, ne représentent-elles pas la réalité? Elles ne renferment que les qualités des choses, et

non leur réalité même. Celle-ci-ne se trouve-que dans la perception immédiate. La perception de la réalité et le sentiment de la vérité, la conscience et la vie sont une seule et même chose. Le sommeil est le frère de la mort, et le songe l'ombre de la vie. Qui n'aurait jamais veillé, ne réverait point, et, il est impossible qu'il, y ait des rêves primitifs, une illusion, une erreun primitive le constant de la constant de

"Jacobi (compare ici) les philosophes spéculatifs àl des magnétiseurs meui cherchent à nous plenger dans un sommeil artificiel. Coluind ani ses idées et les idées de son idées font perdre de vue la tréalité y commence à nêven. L'homme pest formendes abstractions net leur donner une serte d'existence en leur imposant des noms. Mais nos créations n'ont rien de commun avec celles qu'évogna du néantile manole de l'Hitennel. En nots attachent à ces fantômes, notangus éloignonts de la composide contemérité : nous perdons Dieu de nature, sugus mous, perdonsi nous mêmes. La prissince d'alistraction s'actiroit avec l'exprese set enfin il en résulte une clatté tellement ébionissante que les choses elles-mêmes en sont éclipen concevoir la possibilité, it est moressaire de regardicede «Jacobi» compare Tidéaliste à un somnambulo u qui s'est placé sui de faite d'une totr, et qui rêve alors que ce p'est pas-lui qui est porté par elle, mais que c'est la tour qui tient àdnix et que la terre lest tenne len l'airman la tour. Il alécnie iti, plheibnits a û Leibnitz la Linterloguteur etonné: de atête invocation, demande siele grand Leibnitz nia pas reud lorsqu'il la noenque l'harmanis préétablies et des manades. Mais Jacobi se déclare hautement pour ces doctrines. «L'hapmonie préétablie, dit-il, repose sur un fondement très-solide à mon avisy et i accorde une grande confiance aux monades ou formes substantielles; ainsi qu'aux idées innées.» Il s'explique : il cito les Nouveaux Essais et la Théodieée où Leibnitz recon-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 235.

naît que les sens four pissent la matière à la réflexion et que tout être raisonnable fini est attaché à un corre organique. ··· «Tous des systèmes, d'idéalisme excepté; sont d'accord pour reconnaître que, quelque modification qu'un individu recoive du dehors, il ne peut être déterminé que d'après les lois de sa nature, et que par conséquent il se détermine lufmême. Il est donc quelque chose par tui même: Histensuit que les objets que nous percevons, ne peavent produire l'action anême de perceveir mais que l'âme produit seule les idées comme telles. La rature pensante comme telle n'a rien de communi avec l'être matériel comme tel pi ils ne pegyent done pas se déterminer réciproquement. Ainsi se trouversit justifiée llharmonie préétablie de Mais on ne voit pas ce du'y pieut sták heb de réalismes de Jacobio volup collos con a munaces ab Brigastifie de la même manière les idées intess et les metmades, all'unité logique ou idéale est évidemment dutre chose que l'unité réelle be abjective. Les données de l'amité logique softerestles; mais la forme dui les unit restidans l'espréral mont sales estates organiques dont l'onité soit soit soit l'onité soit site le l'annue de la litte de en concevoir la possibilité, il est nécessaire de regarder le trut comme existant arant ses parties. Tout permodé orgamigue ou substantiel s'est formé du centre à la béniphéries et non de la périphérie au pentre. De centre ou le moi n'est ni an point mathématiques hisum point physiques Glost ceique Lieibnith appelle la forme substantielle de l'être organique, le vinoulimin compositionis estentiale, la monuda de acitemente an Mais en outoi consiste bette monade ? On ne sacrait !s'an faire une idée : car son essence est de se distinguen de toutes les représentations et de tous les sentiments. Elle estice qui constitue le moi quet de la réalité de quoi j'ai la conscience la plus intime, puisqu'elle est la source même de la consciente, et le sujet de toutes ses modifications. Notre ame n'est autre chose qu'une forme déterminée de la vie, et la vie, loin d'être une qualité des choses, est, au contraire, ce qui en détermine, la pature; les choses ne sont que les accidents de la viq. Lacobi, admet avec ¡Laibnitz qu'il n'y, a de aubstances réalles dans la nature que les êtres organiques, et que tout être preanique se compose d'un corpe et d'une âme, qui mo neuvent exister l'un sans l'autre.

Quant aux idees innées, Jacobi les trouve dans cos notions à prigri qui, selon lui, sont données dans toute expérience, et qui sont la condition de toute connaissance. Il se résume ainsi a « Tout être individuel fini se rapporte à un nombre infini d'autres êtres individuels qui tous de leur tour de rapportent à lui, de telle sorte que l'état actuel de chaque est à chaque instant déterminé par son rapport avec tous que l'oniger et de Toutes, les choses, péelles, sont des individus lyimants. principia, perceptina et activa, et séparés les una des autres : ment, avec disentationalities appared and appropriate appropriate appropriate appropriate and appropriate appropri ... « Par conséquent posen un individu. » est posen mécessni+ rement en lui les idéas d'unité at de pluralité (d'état actif et d'état passif, d'étendue et de succession de ces décits tont innées dans tout individu. Elles sont la ragine de lientendement, que respecte même la plus complet délire i musicano "Ces notions, sont la base, de toute (conscience) misadeur clarté, dépend de la clarté de le conscience, cest à dins du degré, de force intensive et extensive avec legnel sous nous distinguons, des choses ani sont hora; de nous i illest anes par la quion peut expliquer la supériorité de gaison et de vio qui élève une espène de gréatures nu dessus des authes diétre raisonnable so distingue, de ceux qui no de sont pas, parsun plus hant degré de conscience et de vieu et de degré est prisportionné, à, la faculté, de se distinguen des autres chases l Dien se distingue de toutes choses de la manière la plus parfaite, et par, là même il est la plus hante personnalité, ot en possession d'une raison toute oure?

<sup>1</sup> Même volume, p. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même ouvrage, p. 264.

Qui oseralt après cela mépriser la Taison? Mais il he faut pas s'en faire une idée fausse. On l'appelle d'ans de siècle; un fambeur qu'il faut porter partout. Pour thoi, dit Jacobi; che niest qu'un ceil. On peut lui objecter qu'elle est à la fois ceil et lumière, puisqu'elle voit les objets; même d'après et qui précède; non à leur lumière; mais à sa lumière propre.

Autrofois / continus Jacobi ! fe flambeau était porte par l'expérience: marchant devant la relson et la conduisant vers lauvérité l'Evisage de Mambeau étre retifit à ses mains l'ear tente metre comunissande repose sur l'observation! Les fidées dites it priori mome sont positives et immediatement tirees de la réalité, ainsigne les notions générales! Toutes les ones rationsi de la raison résultent de la faculté de percevoir, qui en est l'estence. Idi-Jacabi expose sur la nature de l'entendici ment (avec lease) in confundila raison with systeme and a thield guerrament avec la doctrine de l'ententiun considérée comme factilté: pramitive unique, et aussi avec la psychologie unitalité detal passif, delendire, tombes religious presidents. Mesb Shire defection and the first describe the continuous and an area of the continuous and an area of the continuous and area of the conscience. De la toutes see opérations. La rémition dans une même conscience de perceptions diverses une fois posée, il is enshit stussi que ves perceptions deivent uffeteur la tema acionos des lames commer semblables entre elles ples attres commercialiferences > Same tolkola toen science tiel setaltant of mirch passificat doni levoyor de la viel Il est done inufie du sumioserodes acres particuliers de distinction et de compalraison; , Lagulor : primitive de la perception sumt d'écht! L'El réflexion et la méditation et leurs effets exphiquent aussi par le motorements continue du principe actif en cions de son action sur le principe dasbif : selbn-la mature des impressions reques et de leurs rapports. A chaque fois qu'ils se réunissent sur un même objet, la représentation dans l'esprit en recoit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, p. 268-270.

de nouvelles déterminations, et s'accroît, soit subjectivement, soit objectivement; c'est-à-dire tantôt logiquement, tantôt matériellement. Lorsqu'on ne considère la raison que dit point de vue de sa spontanéité ... en oubliant qu'elle ne peutse manifesten que par la réaction: il est impossible de la comprendre. On ne peut pas non plus la définir la faculté de suisir les apports sans supposer celle de recevoir des impressions. C'est la sensibilité, la réceptivité de Kant; une sensibilité vive, pénétrante a compréhensire a la faculté de perception en général, supposant un principo actif et un principo passifil qui constitue la raison. La sensibilité la plusipure et la plus riche a pour conséquence la plus pure et la plus riche raison:» Jacobi, se sert du mot sems (der Sinu) pour désigner tout à la fois la faculté qui perçoit et l'organo par lequel elle percoits s'appuyant sur l'usage de ce mot en allemant, dù si signifie tout icala commanda imptianglais isense, at odditiformelde plus un prerbo (sinner) si qui rest symmetrie de refléchir et de méditerapate de nagroon a de estre aberna idonal. Suo-

Jacobi copendant repousse le sensualisme estlon lequel la mison serait le produit des sens. La raison suppose un principe vivant. Meffice des sensu elest de recevoir et de transmettre des impressions plat vaison virtuelle les vecoit activement et les élabore, et la connaissance qu'toute connaissance, estison ouvrage. Al n'yea pas d'amoisans corps sur-la-terres/mais si-c'est-par-l'organisation du cerps que: l'âme est appelée à la vie réelle, tout néanmoins atteste: la. supérionité de l'esprit sur la matière La matière touche au néant par sa divisibilité infinie, un corps n'est rien sans le principe de vie qui l'anime. Le moindre système organique suppose un caprit qui l'unisse, le meuve et le maintienne Et le grand système des êtres ne serait uni et mu par rien? S'il est uni, il ne peut l'être que par un esprit! Mais cet esprit qui unit le tout, qui fait de tous les systèmes un seul système, n'est pas une simple âme, n'est pas l'âme du

monde. La source de toute vie ne saurait être renfermée dans un wase. Cet esprit est gréateur, et sa création consiste à avoir formé des ames, à les avoir revêtues de corps; à avoir fondé la vie finie et préparé l'immortalité.

«Co oréateur est nécessairement incompréhensible à la créature, le fini ne saurait comprendre l'infinit de matte de l'infinit de la la créature.

Revenantialors aux philosophies spéculatifs des hommes ont de singulières prétentions, dit-il quisivoudraient voir èvec les yeux soulement et sans lumière, ou même sans le secours des yeux soleist alors seulement pa'imaginent-ile qu'ils verraient naturellement pet c'est ce qu'ils appellent philosophies fort beureusement air le mondé mi la soulété ne sont diviés au gouvernement de notre raison sudividuelle. Une raison objective et immuable maintient dans ses limites la raison subjective et changeantee som an alle special sous limites la raison en Mais que dévient alors l'évangile philosophique qui nous promet le secour de l'àge d'or et le règne enclusif de la raison? Jacobi parodie cette idée avec peu de clarté et peut de hanhaim. Il commara re prétendanteur des la raisond ont le

prometaleiseteur de l'age d'or et de règne exclusif de du railson? Jacobi parodie cette idée avec peu de clarté et peu de benheum lla comparence (prétendu règne de la raison d'où le moi se applormenait rigoureusement la son intelligence de tuelle des choses, là la république des abeilles ou à la société chinoise, poù tout test minutieusement réglé, et où tout pro-

pent et doit être raméné au sentiment et au développement progressif de la conscience. Nous sentons et nous percevens par le moyen de l'entendement et de la raison, et non par l'entendement et de la raison, et non par l'entendement et de raison considérés comme des facultés spéciales et productives. Indépendamment du sentiment ou de la faculté de perception ils sont sans contenu, des êtres purement imaginaires. Mais considérée comme une manière de sentir plus parfaite, comme la vie à un plus haut degré

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage , p. 271-274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même , p. 275-279.

de puissance et d'existence, la raison nous fait pressentir Dieu, nous promet la liberté et l'immortalité 1.»

Au Dialogue que nous venons d'analyser est ioint un supplément sur l'idéalisme transcendantal de Kant... On a vu dans l'analyse de la Critique de la raison pure que Kant oppose à l'idéalisme vulgaire, qui nie l'existence des objets extérieurs, l'idéalisme qu'il appelle transcendantal, et qui, tout en admettant cette existence, soutient que les chiets nous apparaissent non tels qu'ils sont en soi, mais selon, les formes de notre sensibilité et de notre entendement. Les phénomènes ne sont rien hors de nous, mais ils ont pour cause transcendantale les objets extériours. Kant est si neu idéaliste dans le sens ordinaire, qu'il déclare hautement une nous ne pouvons connaître que ce qui nous est denné dens l'expérience, et qu'il met toute sa pénétration à démontres l'axien tence des choses extérioures comme nécessaire pour donner à l'homme la conscience de lui-même. C'est ce réalisme mitigé que Jacobi conteste à Kant; il ne veit dans la critique que l'ancien idéalisme, l'idéalisme matériel. Il l'accuse d'inconséquence pour soutenir, après avoir établi l'idéalité du temps et de l'espace, que les obiets font sur nous des impresaions, et produisent par elles des sensations et des idées. Cependant le système de Kant, qui commence par établir la nécessité de la sensibilité, est impossible canada supposition des objets extérieurs et de leur action sur nous. On ne peut entrer dans le système sans cette supposition, dis Ascabi, et une fois qu'on y est entré, on ne peut plus y restor sans renoncer à ce qu'on a dû admettre pour y pénétrer: La philosophie de Kant suppose que toute connaissance réelle commence par la sensation ou par l'expérience sensible, que par conséquent il y a des objets hors de nous qui viennent affecter la sensibilité, et néanmoins tout le système tend à prouver

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 283-285.

que les phénomènes et leurs rapports ne sont qu'autant de déterminations du soiet et n'existent passobjectivement! Ainside système tendrà buinen la base sur laquelle il repose. L'idéalisme transdendantaline peut se maintenir que comme idealisme absolu... Clest winsi quelle comprirent Fichte pour les gontinuer. Jacobi. pour les combatthe et moun en veloppers la Gritique dans la même suine que l'ancien idéalisme. Pour noust mais pensons qu'ils se sont trompés tous iles detre Kaintunia cossé de protester contre l'idéalisme proposment diulyson idealisme dului est un véritable rationalisme paul pout font hien sel consilier avec un réalisme philosophiquet peditrurqu'entait le dourage de reconhaître diprivit qu'il y athermonie entre les lois de la raison ou de la nature pensante, leucolles della nature matérielle et objective Mais cette harmonie ne peat s'établir que par la foi en la raison théerique, let cette foi a manqué à Kanta Il professe; comme le dié Japolii , une ignorance absolue quant à la nature desselbées ensois etherant ann choses qui he tembert pas sous les suits mais neuvavous vu comment par la foi en la raison prutique, illa: dierché à duppléer à cette ignorance. peringular form of the control of the control of the party of the party of the control of the co

CHAPITRE II.

DATUMENTO THE THE TACORE NAMES SONT OPPOSITION A WANT EN A PROFITE ALL AND THE PROFITE

La lettre de Jacobi à Fichte est dirigée contre la philosomable transcendantale en général, et contre Fichte seulament entaut que Jacobi considérait calui-ci comme en avant donné l'apprension, la plus parfaite. Fichte est à ses your le Messie de l'idéalisme, dont Kant ne fut que le précurseur. En prème temps, il attaque encore, comme stérile, toute philosophie spéculative, et lui oppose la foi ou la conscience immédiate, qu'il regarde comme ce qu'il y a de plus élevé dans l'homme.

33

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans les OEuvres, t. III. TOME II.

C'est à tort, dit-il dans la Préface, que la philosophie transcendantale prétend convertir en savoir spéculatif ce qui est antérieur à toute spéculation, et ce qui se refuse à toute démonstration. Jacobi reproche à Fichte non de nier Dieu, mais de prétendre au théisme par la voie spéculative. « La philosophie transcendantale, dit-il, ne saurait être athée, pas plus que la géométrie; mais par la même raison elle ne saurâit être théiste. Elle devient athée du moment qu'elle veut être exclusivement théiste. On ne peut lui faire un crime de ne rien savoir de Dieu, Dieu n'étant pas l'objet du savoir, mais celui de la foi. Un Dieu se ne serait pas Dieu: Une foi factice en lui est une foi impossible; car en tant que factice ou purement spéculative, elle détruit la foi naturelle et se détruit elle-même comme foi instantant la la foi naturelle et se détruit elle-même comme foi instant la foi naturelle et se

Get écrit est surtout remarquable en ce tque Jacobi y déérit et caractérise parfaitement cette philosophie spéculative tout idéaliste que conquifichte, et que Hegel a portée au comblé; mais que Jacobi considère à tort comme la seule philosophie proprement dite possible.

L'esprit de la philosophie spéculative, dit-il, co de tout temps aspiré à expliquer l'une par l'antre ces deux propositions également certaines pour l'homme naturel : Je suis, et il existe quelque chose hors de mois à les réduire à l'unité, en dérivant celle-ci de celle-là, ou celle-là de celle-ci de celle-là prix seulement la philosophie devenait la science complète de la vérité. Considérés ainsi le matérialisme et l'idéalismes bien qu'animés d'un esprit tout différent, ont pourtant un même but, en ce que l'un et l'autre s'efforcent d'expliquer tout par un seul être et un seul principe, celui-là par la matière, celui-ci par l'intelligence, déterminée chacune par elles-mêmes. Et quoique leurs directions soient opposées d'abord, elles tendent cependant à se rapprocher peu à peu, et finissent

<sup>1</sup> Là même, préface, p. 5-8.

par se rencontrer. Le matérialisme spéculatif finit nécessairement par devenir idéalisme; car en dehors du dualisme, qui admet le moi et la matière, il n'y a pour une pensée qui va jusqu'au bout, que le moi comme son principe et sa fin.

Peu s'en fallut que cette transfiguration du matérialisme ne s'accomplit déjà par Spinoza. La substance de Spinoza n'est autre chose, en effet, que cette identité absolue et spéculative de l'objet et du sujet sur laquelle repose le système de la nouvelle philosophie. C'est un matérialisme sans matière. L'idéalisme transcendantal est le spinozisme renversé, une mathesis pura, dans laquelle la conscience pure et vide se représente l'espace mathématique; c'est la réunion du matérialisme et de l'idéalisme en un être un et indivisible.

gelapobiereconnaît avec Fichte la philosophie transcendantale pour la seule philosophie véritable; il se fait la même idée que lui de la science comme telle; il admet avec lui que la science consiste à produire son objet par elle-même; qu'elle est cette production même par la pensée, que par conséquent le contenu de toute science est action interne, et que la méthede nécessaire de cette libre action en est l'essence. Je dis avec vous, lni écrit-il, que toute science est un objet-sujet. formé sur l'image primitive du moi , lequel est seul science en soi, et par là le principe et le dissolvant de tous les objets de la connaissance. En tout et partout l'esprit humain ne cherche que lui pet cette activité de l'intelligence est une activité nécessaire; elle ne peut exister sans elle. Il est donc absurde de prétendre borner ou arrêter la spéculation, ou même de l'accuser d'exagération. Tous deux donc nous voulons que la science du savoir, qui ramène à l'unité toutes les sciences, devienne parfaite; mais il y a cette différence entre nous, que vous le voulez afin de prouver que le fondement de toute vérité est dans cette science, tandis que moi je le veux afin qu'il devienne manifeste que ce fondement, qui 33.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

est le vrai lui-même, est en dehors de la science spéculative! Toutefois mon intention n'est pas contraire à la votre "je distingue entre la vérité et le vrai. Ce que j'appelle, filof, le vrai, vous n'en tenez aucun compte, et de votre point de vue vous ne le deviez pas 1.»

Il est évident qu'une philosophie pure, absolument inithatnente, une philosophie toute d'une pièce, un système véritàblement rationnel, continue Jacobi, n'est possible que de la manière dont il a été concu par Fichte. Évidemment, si la raison pure doit tout déduire d'elle-même, il faut due tout soit donné dans la raison, dans le moi comme tel. Une pillilosophie pure reduit au neant tout ce qui est hois de la raison pure, et ne laisse subsister qu'effe. Tous les liennines; en cherchant à connaître, se proposent à feur insu, pour dernier but, cette meme philosophie pure, care rhomme me connaît qu'autant qu'il comprend ; et il ne peut comprendit qu'en transformant la chose en idee, en substituant la forme à la chose, et en détruisant celle-ci. En d'autres termes; nous ne comprendus un objet qu'autant que nous le construisons, c'est-à-dire qu'il nous est possible de le voir nattre à nos yeux par la pensee et, si nous he pouvous le broadire ainsi dans la pensee, nous ne le comprendre pastile office

Si'doné une chose doit pouvoir être entièrement comprise par nous, il nous faut en détruire l'objectivité ou la réalité par la pensée, et le faire haitre de hous "en faire nous créature, une simple forme. Rien n'en pourra demeurer dans l'idée que nous nous en formons, qui ne soit de noure fau resera une simple production de notre lhagination créatifee:

Il suit de la que la compréhension spéculative de pouvant aller au delà de ce qu'elle produit, l'esprit humain, pour penétrer dans l'empire des êtres, pour le conquérir par la pensée, doit s'ériger en créateur du monde et de lui-même.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, p. 9-17.

Mais il ne peut se créer ainsi qu'à la condition générale à laquelle sont soumises toutes ses créations, c'est-à-dire en s'anéantissant comme être, pour ne se posséder que dans la notion.

Une science qui n'a d'autre objet ni d'autre contenu qu'ellemême, est une science en soi. Le moi est une science en ce sens, c'est la seule. Il se sait lui-même, et il implique de dire qu'il sait ou comprend quelque chose hors de lui. Il est le principe de toutes les autres sciences, et s'il leur fournit les principes, il faut qu'elles puissent toutes en être déduites!,

La réflexion n'est possible que par l'abstraction, et réciproquement. Ces deux opérations sont au fond identiques,
une seple et même action, ayant pour objet de résoudre toute
essence en sayoir; c'est un anéantissement progressif par
des idées toujours plus générales. Ce qui a été anéanti de
cepte manière, peut être rétabli par une opération contraire,
par une sorte d'évolution synthétique? Après être arrivé,
par une sorte d'absorption, de dissolution, à ne plus rien
reconnaître hors du moi et à ne plus considérer comme existant réellement que le moi et sa puissance créatrice, je puis
ensuite faire procéder de cette même imagination, et par
sa seple, activité, tous les êtres tels qu'ils furent avant que,
paises en soi, je les eusse reconnus pour rien?

La, science, comme telle, seulement, dit Jacqbi, est un jeu que l'esprit humain, imagine, pour se désennyer. En l'imaginant, il ne, fait, qu'organiser son ignorance. Au lieu d'approcher le moins du monde de la connaissance du vrai, il s'en éloigne en ce qu'il se fait illusion sur son ignorance; il ne la sent plus, qu, il vient à l'aimer, parce qu'elle est in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 17-23.

Was involvirend vernichtet wurde, kann evolvirend wieder hergestellt werden, p. 23.

<sup>3</sup> Même volume, p. 23.

finie. Le jeu qu'il s'en fait, l'enivre; il s'y engage de plus en plus et s'y perd 1. »

Voilà de ces assertions qui affligent et révoltent dans la philosophie de Jacobi, et qu'il serait inutile de réfuter. Jacobi ignorait-il donc que la recherche désintéressée de la vérité est tout aussi bien un des caractères distinctifs de la nature supérieure de l'homme que la moralité et l'amour du beau?

« Toutes les sciences, continue-t-il, y compris la métaphysique, n'ont été cultivées d'abord que comme des moyens d'arriver à un autre but. Les philosophies prétendalent à savoir le vrai, ignorant que, si le vrai ponvait être su francinement, il cesserait d'être le vrai pour n'être plus qu'une simple créature de l'invention humaine 2000 de la continue de la c

On voit que dans le langage de Jacobi le vrai est la réalité objective, la réalité qui existe indépendamment du sujet et qui, selon lui, se révèle immédiatement par les sens, tandis que la vérité est la réalité pensée et reconnue pour telle par le sujet pensant. Comment n'a-t-il pas vu que la réalité ne saurait être saisie immédiatement, qu'elle n'existe pour nous qu'autant que nous la percevons, et que la perception du vrai ou du réel se place toujours entre lui et nous, que la perception est déjà la pensée?

« Deux grands hommes, dit Jacobi, Kant'et Fichte, nous ont guéris de cette prétentieuse ignorance. Ils ont mis à découvert le mécanisme de l'esprit humain; ils ont été les Huygens et les Newton du système intellectuel. Par leurs découvertes, se trouve à jamais mis un terme à cette inutile prodigalité de la force de l'intelligence humaine. Ils ont rendu un grand service à l'humanité, pourvu que, loin de se complaire dans la science de son ignorance, à présent qu'elle a reconnu la vanité de la philosophie spéculative,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, p. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 30.

elle revienne à la foi primitive, au savoir immédiat du sens commun<sup>1</sup>.

« l'entends par le vrai, ajoute-t-il, quelque chose qui est antérieur au savoir et hors du savoir. La raison suppose le vrai comme son objet nécessaire <sup>2</sup>. Avec elle est donnée à l'homme, non la faculté d'une science du vrai, mais seulement, la conscience de son ignorance, le pressentiment du vrai.

«La raison est irrésistiblement poussée vers son objet, qui est le vrai; elle se porte exclusivement vers l'être qui perce à travers ses apparences, à moins que celles-ci ne soient que des fantômes, des apparitions du néant...»

A l'être réel, continue lacobi, qui est le véritable objet de la raison, elle oppose contradictoirement les créations de l'imagination, comme elle oppose la veille au rêve... La raison humaine est toute perception du vrai (Wahrnehmung), interne ou externe, médiate ou immédiate.

«Sans donte, il existe une raison qui ne perçoit pas, mais qui produit tout d'elle-même, une raison qui est l'essence même de la vérité, une raison toute parfaite et tout indépendante, ayant en soi la plénitude du bien et du vrai. Si cette raison n'existait pas, le néant serait la source de tout ce qui est, et la fin de notre raison serait de découvrir ce mystère du néant... Autant il est certain que je suis un être raisonnable, autant je suis certain que je ne possède pas la plénitude du hon et du vrai; et autant je suis sûr de ma raison et de son insuffisance, autant je le suis qu'il existe un

<sup>1</sup> Là même, p. 30-32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacobi s'appuie ici sur l'étymologie du mot allemand Vernunft (raison) qui vient de vernehmen (apprendre, percevoir); comme faculté d'apercevoir, elle suppose quelque chose qui puisse être perçu.

être supérieur, de qui je tire mon origine.... Je ne suis pas et ne veux pas être s'il n'est pas. Ce qu'il y a de plus élevé en moi m'adresse irrésistiblement à un Être suprême, tout incompréhensible, et auquel je crois par amour<sup>1</sup>. »

Vers la fin, l'Épitne de Jacobi à Fichte perd de plus en plus le caractère d'une discussion tranquille et philosophique; la parole de l'auteur devient emphatique, emportée et parfois obscure.

Après avoir dit que le monde phénoménal n'est qu'un vain fantôme à ses yeux, si les phénomènes sont toute sa vérité, et que, d'un autre côté, tout ce qu'on appelle hon; saint, beau est sans valeur s'il est sans relation à un être divin et si la conscience est vide de toute réalité; comme le veut la philosophie de Fichte, il ajoute : j'ayoue ne pas connaître le hon, et, la viui en soi et n'en avoir qu'un dointain; pressentiment, mais je m'indigne, et me révolte lorsqu'à sa place on yeut m'imposer la volonté, pure qui ne veut rich; ce fantôme d'indépendance et de liberté absolue; je repousse cet équivalent, au risque d'être accusé d'athéisme et d'impiété?

C'est ici que se trouvent, un pen hors de saison, ces paroles citées en partie par M<sup>m</sup> de Staël, et qui renferment une si vive protestation contre l'impératif catégorique de Kant: "Qui,, je suis cet athée et cet impie qui, contre la volonté qui ne reut rien youdrait mentin comme mentit Desdémone mourante, tromper comme Pylade se dennant pour Oreste afin de mourir à sa place, tuer comme Timoléon, violer son serment et la loi comme Épaminondas et Jean de Witt, se déterminer au suicide comme Othon, être sacrilége comme David, arracher même des épis le jour du sabbat, uniquement parce que j'aurais faim et que la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi 3. Oui, je suis cet impie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même , p. 33-35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même volume, p. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jacobi faisant allusion aux paroles de Jésus-Christ, selon s. Marc,

et me ris d'une philosophie qui pour cela me traite en criminel; car j'ai en moi la certitude que le droit de grâce que la conscience de l'homme exerce sur des crimes contre la lettre de la loi morale absolue, est un droit souverain de l'humanité, le sceau de sa dignité, de sa nature divine 1. »

«Nous nous écarterions trop de notre chemin si nous voulions rectifier tout ce qu'il y a d'erroné, d'exagéré ou de dangereux dans cette tirade. Il suffira de faire remarquer que les diverses actions citées par Jacobi ne sont pas également vertueuses. La moralité de celle de Timoléon est douteuse et lui-même ne s'en consola point. Le sacrilége de David, commandé par la nécessité, ne fut que la violation d'un statut de oulte extérieur, et c'est de ces statuts qu'on peut discipulits sont faits pour l'homme et que l'homme n'est point-fait pour eux. Les autres traits indiqués par Jacobi, le dévouement de Desdémone vicelui de Pylade, la conduite d'Epaminondas, prouvent seulement qu'il y a des devoirs -plus sacrés que d'autres, qu'il y a des moments de suprême nécessité, rares du reste, où il faut savoir sacrifier un deveir secondaire à une obligation plus haute, plus pressante; que nulle formule ne peut exprimer exactement le principe de toute moralité et qu'il faut laisser une entière liberté à nne conscience vertueuse et éclairée. Mais il n'en demeure pas moins établi que l'homme n'est pas le maître de la loi morale, qu'il n'a pas sur elle une faculté illimitée d'interprétation, qu'il n'a pas le droit de s'en dispenser à son gré, et il reste vrai éternellement que jamais un bien réel ne peut sertir de la violation d'un devoir évidemment reconnu pour tel et d'une obligation immédiate et rigoureuse.

Jacobi convient cependant qu'il est possible d'établir une morale universelle, rigoureusement démontrée. «Le prin-



nº 27, applique témérairement à la loi morale ce qui n'est vrai que de la loi cérémonielle.

<sup>1</sup> Ouyrage cité, p. 37-38.

cipe souverain de la raison, dit-il, l'accord de l'homme avec lui-même, son unité constante est la condition absolue, immuable de l'existence raisonnable en général, et par conséquent aussi de l'activité libre et rationnelle. Mais cette unité n'est pas l'essence même, n'est pas la vérité. En soi elle est vide et sans réalité. Sa loi ne peut donc jamais devenir le cœur de l'homme et l'élever véritablement au-dessus de lui-même. Ce œur, la philosophie transcendantale ne me l'arrachera pas 1. »

Cette critique de la morale générale de Kant se réduit au fond à lui reprocher de ne proposer qu'un principe formel, ou de forme. Mais Kant n'a pas entendu faire autre chose. De même que la raison pure théorique no renferme que les formes générales du savoir et que ces formes vides con soi ont besoin de se remplir par l'expérience, ainsi da raison pratique pure ne peut fournir qu'un principe de morale tout de forme pet c'est à la vie à lui donnes une matière et un contenue: la raison propose la règle, et oette règle m'a de valeur qu'autant qu'elle est appliquée à la vie ce de la contenue.

Revenant aux questions de métaphysique, Lacohi ajente qu'il deit lui être permis d'opposer la philosophie du non-savoir au savoir philosophique du néant, comme il appelle l'idéalisme, ou la philosophie de la soi, qui renouce à tonte science proprement dite, au nihilisme idéaliste qui nie toute réalité objective.

Cette lettre sut écrite au moment où Fichte était officiellement accusé d'athéisme et menacé dans sa position. Jacobi, loin de se joindre à ses accusateurs, tout en s'expriment durement sur les résultats de sa philosophie, lui dit : alors même que je serais obligé de qualisser d'athée votre doctrine, comme celle de Spinoza, je ne vous regarderais pas personnellement comme un impie. Quiconque sait s'élever

<sup>1</sup> Même volume, p. 40-41.

par l'esprit au-dessus de la nature, et par le cœur au-dessus de tout sentiment bas, voit Dieu face à face. Un tel homme se dirait lui-même un athée, que son péché ne serait que dans sa pensée, une maladresse d'artiste, le crime de la spéculation, et non celui de l'homme....

Les hommes d'école et d'église n'ont cessé d'accuser d'athéisme ou de mysticisme toute philosophie qui invite l'homme à s'élever par l'esprit au-dessus de la nature, et au-dessus de lui-même en tant qu'il est nature. Ce reproche est inévitable, parce qu'il est impossible de s'élever au-dessus de la nature sans s'élever en même temps au-dessus de la raison actuelle !

L'écrit que nous analysons se termine par des pensées profondes et veaiment spéculatives sur Dieu et ses rapports avec l'homme:

A L'homme trouve Dieu parce qu'il ne peut se trouver luimême qu'avec Dieu. Il ne se comprend pas par la même raisen que Dieu est pour lui incompréhensible. Pour être capable de comprendre et d'approfendir Dieu, il faudrait que l'homme fût doué d'une puissance plus que divine. Il faudrait qu'il pût inventer Dieu. Dieu ne serait alors qu'une pensée d'un être fini, il ne serait plus l'être primitif, nécessaire, absolu... Il n'en est pas ainsi. L'homme se perd luimême dès qu'il refuse de se trouver en Dieu. Il est dans cette alternative qu'il lui faut reconnaître un Dieu ou le néant; s'il choisit le néant, il s'érige en Dieu lui-même, c'est-à-dire il fait un Dieu d'un fantôme; car il est impossible, si Dieu n'est pas, que l'homme avec tout ce qui l'entoure ne soit pas une chimère 2....

Il y a superstition et idolâtrie toutes les fois que l'on adore l'image au lieu de l'être lui-même, ou que l'on prend le moyen pour le but, soit que l'on se prosterne devant une

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même ouvrage, p. 45-48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Là même, p. 48-49.

idole de bois ou de pierre, qu'on attende son salut de cérémonies, de miracles, ou que l'on s'attache à des formules philosophiques, à des notions abstraites, à une lettre morte.... Le seul vrai culte est celui qui s'adresse immédiatement à Dieu, au Dieu présent partout, au Dieu vivant 4. »

Dans l'écrit intitulé: De l'entreprise de la Critique de mettre la raison d'accord avec l'entendement, et de renouveler la philosophie, Jacobi s'attaque plus directement à la philosophie théorique de Kant?

Ce titre épigrammatique doit exprimer l'intention principale de la Critique de la raison pure, mais ne l'exprime que très-imparfaitement. Il se fonde sur le rapport établi par Kant entre la raison, comme faculté de l'absolu ou des idées. et l'entendement, comme faculté des notions dont la matière est tirée de l'expérience. Ces deux facultés, selon la Gritique, sont naturellement en guerre ensamble. La raison aspire à l'absolu, et l'entendement s'y refuse et à bon droit. Cependant, grage, à la critique... la raison comprendiqu'elle n'a, d'antre objet que l'entendement lui-même, qu'elle niest rien: sans lui et qu'elle ne s'exerce au fond que dans llintérétide celui-ci,; de la une sorte de traité entre les deux puissances; par lequel l'entendement s'engage à s'abstenir de toute né-i gation quant à la réalité des idées, à condition quala raison. s'abstienne de toute, affirmation à leur égardi Lauraisse se reconnaît pour positivement limitée par l'entendement atandis que celui-ci, est negativement horné par la raison d'Dans ve traité tout est à l'avantage du premier. Les idées serviront à la plus grande extension et à la plus haute unité possible del'entendement, sans que celui-ci-spit abligé de les admettre. comme vraies. Ainsi la nouvelle philosophie apprendià la raison à être sensée et à se contenter, et à l'entendement à être sur ses gardes contre l'enthousiasme de la raison. La

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, p. 51-54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans les OEuvres complétes, t. III, p. 61-195.

raison siège dans la chambre haute, l'entendement dans la chambre basse, représentant la sensibilité, qui est le véritable souverain 1.

. Pour être juste il fallait ajouter que la critique avertit aussi l'entendement ou l'intelligence : telle du'elle résulte de la seule expérience, de se messer d'elle-même, et de ne pas considérer les limites de sa connaissance comme celles de la réalité et de la vérité : que, si la critique recommande la circonspection à la raison, elle ne la recommande pas moins à l'entendement : étique si : pour parler le langage de Jacobi. la crisique a pour objet de rendre la raison sensée et de lui faire respecter l'autorité de l'expérience, elle a égalèment prétendu hamester l'entendement à la raison? o Nous: avons varque dans le supplément du Didlogue sur l'idéalisme let le réalisme ; Jacobi réprochaît au système de Kantune contradiction fundamentale, de reposer tout entier sur une supposition que le système tend à détraire, de supposer lles sobjets extérieurs : comme utilique fondement de toute connaissance réelle, et de montrer ensuite que les phé: ndmenes et leurs resports ne sont rien hors de l'esprit, en un mot de partir du réalisme et d'aboutir à l'idéalisme. Dans le présent ouvrage Jakobi reproduit cetté objection sous une andresiormen northness a condition demonstration of

Mant, dans la Critiquel de la ration pure; se propose la solution de coette question : Y a til des jugements synthétiques d'prioris et comment sont ils possibles? Vous supposez donc ; lui objecte Jacobi; l'enistence réelle d'une diversité de choses, puisque vous purlez de synthèse; mais dans un jugement à priori on fait abstraction de tout ce qui est donné dans l'expérience; comment des lors pouvez-vous supposer cette diversité; sans laquelle il n'y a pas de synthèse? Partant de là Lacobi se fait fort de prouver que la Critique n'a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, p. 81-83.

pas résolu son problème, que ce problème est insoluble, pnisque une synthèse primitive serait une détermination primitive d'un objet et qu'une pareille détermination serait une création 1. Mais Kant est tout à fait du même avis : selon lui aussi nul objet ne peut être matériellement déterminé à priori : ce qui est à priori d'après lui, ainsi que selon Leibnitz, ce sont les formes logiques, ce sont certains principes que l'expérience ne peut fournir, précisément parce que toute expérience les suppose et repose sur eux. Jacobi donne évidemment à la synthèse à priori un autre sens que Kant, qui entend par la tout simplement un jugement indépendant de toute expérience et qui n'est pas purement analytique.

Après ces préliminaires, voyons le critique à l'œuvre.

Vous déclarez hautement, dit-il à l'école de Kant, que les idées de libenté, de Dieu et de l'immortalité de l'âme sont l'objet principal de toute philosophie. Cependant il résulte de votre philosophie à vous que la raison y qui est la faculté des idées, est impuissante à en établir théoriquement la réalité; que la connaissance proprement dite n'est pas de son domaine. La raison nous adresse pour la connaissance réelle à l'entendement, celui-ci à la sensibilité, celle-ci, avec lui, à l'imagination, laquelle enfin nous adresse à quelque chose d'inconnu qui est dans le sujet et à quelque chose d'inconnu dans l'objet. Ces deux inconnus se supposent réciproquement, d'où il résulte que ni l'un ni l'autre n'est certain pan lui-même : ils sont tous deux au même degré problématiques, et il faudra bien qu'ils le restent, si l'on ne veut pas que la philosophie devienne ou matérialisme ou idéalisme dogmatique. Or les deux inconnus n'étant ensemble qu'une chose résultant d'un rapport, d'une détermination sans un sujet qui détermine et sans un objet qui soit déterminé, d'une limitation sans rien qui limite ou qui soit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir les OEuvres, t. III, p. 79-80.

limité, nous adressent à un complément commun également inconnu et doublement problématique, et qui renferme néanmoins toute vraie réalité, toute réalité absolue; car si la vraie réalité n'était pas là, elle ne serait nulle part. Mais elle est inaccessible à la connaissance. La raison, après de vains efforts, avouant son impuissance à cet égard, mettra désormais toute sa sagesse à réfléchir sur ses limites et sur la nature de la connaissance. Plus tard, dites-vous, après avoir réduit au néant le savoir théorique, la raison, devenue pratique, rétablira par la foi ce que vous avez d'abord démolime é est-à-dire la raison, après s'être crevé les yeux comme faux, dans les ténèbres où elle se sera plongée, s'abandonnera à une foi avengle et vide de toute connaissance.

Après avoir ainsi quelque peu parodié le sommaire de la Critique. Jacobi entre dans le détail et précise son objection.

A la tête du système des facultés de connaître. Kantiplace l'entendement (Verstand), qui est lui-même la faculté de la connaissance; puisque c'est par les notions qu'il forme que la masse objective indéterminée présente de véritables objets et que le suiet vague se détermine. D'un côté : l'entendement suppose l'imagination avec les conditions de son activité, comme la faculté des intuitions à priori ; et d'un autre côté, l'imagination-elle-même le suppose, en tant qu'il est faculté synthétique pure, de telle sorte qu'il se suppose lui-même, et en même temps se produit. Mais ainsi considéré dans sa pureté primitive, dans son indépendance, l'entendement est entièrement vide, et malgré sa conscience pure, ne sait rien de lui-même ni de ses fonctions. Il n'apprend à se connaître, avec sa logique à priori, que par la sensibilité. Ce n'est qu'en transformant en notions les données des sens qu'il se réalise et qu'il devient ce qu'il est.

<sup>!</sup> Là même, p. 84-91.

L'imagination commence l'œuvre; elle la commence en aveugle et comme d'instinct, et tout en travaillant, elle devient entendement, Dieu sait comment. Le fondement de son activité, par laquelle elle détermine à priori les objets, est le plus merveilleux, le plus incompréhensible des mystères; il s'appelle: jugement transcendantal et schématisme de l'entendement pur<sup>1</sup>.

Mais qu'y a-t-il donc de si extraordinaire, objecteronsnous à notre tour 'au critique,' à reconnaître avec 'Leibnitz
que, s'il n'y a pas d'idées innées, l'esprit est au moins inné
à lui-même, et qu'il agit primitivement selon 'sa nature întellectuellé? Or c'est là tout ce que Kant appelle 'le schemutisme de l'entendement pur Jacobi lui-même reconnaît que
l'homme est affecté selon sa nature. Lie seul tort de Kant à
cet égard c'est d'uvoir voulu expliquer est qui est aut-dessus
de toute explication; parce qu'il est aut-érieur à toute observation de soi. Si ce qui est primitif, pouvait être expliqué,
il cesserait d'être primitif.

L'exposé que Jacobi suit du système de Mant rend à montrer que celui-ci sait reposer toutes les facultés sur l'imagination poétique ou créatrice, tandis que Mant prend ici ce mot (Embildungskraft) dans son acception étymologique, comme faculté de concevoir des images d'après les données de la sensibilité. Il compare l'imagination, qu'il appelle l'alma mater du système des facultés, à une tisseuse aveugle; la conscience primitive pure serait la chaîne du tissu, dont la sensibilité fournirait la trame:

Puisque donc, continue Jacobi, l'entendement n'a de réalité que comme faculté d'individualiser la matière sensibe, puisqu'il n'est rien par lui-même, il s'ensuit que les choses qui tombent sous les sens, doivent seules l'intéresser. Il en sera de même de la raison qui, dans la philosophie cri-

<sup>1</sup> Là même, p. 91-96.

tique, n'est autre chose qu'une extension de l'entendement dans le domaine vide de l'imagination. Unie à la sensibilité pure, faculté des intuitions à priori, l'imagination engendre l'entendement, puis avec lui l'être sensible, qui n'est que l'action continue par laquelle il est produit. Ainsi naît sans cesse l'individu, sans exister jamais, réellement.

L'idée de l'absolu, qui est le principe de la raison de Kant, est entièrement vide, un expédient de l'imagination, une fiction. Mais comme c'est une fiction involontaire, spontanée, nécessaire, nous lui attribuons une réalité subjective. Nous élayans même la faculté qui produit cette idée . au-dessus de l'entendement, et nous l'appelons raison. Or, si pous agissons ainsi, sans savoir ce que nous faisons, nous risquons' de sacrifier l'entendement à la raison, et de nous abandonner à de vaines chimères. Mais si, connaissant par la critique la vraie nature de l'idée de l'absolu... nons, ne vouons dans la raison qu'un moyen de ramener le système de l'expérience à la plus haute unité possible, alors tout va hien, et nous nous garderons bien d'attribuer aux idées de la raison une réalité objective qui n'appartient, qu'aux, objets, de l'expérience,....Dieu., la liberté, l'immortalité de l'âme, sont de pures idées de la raison, dont la réalité ne sourait être prouvée<sup>2</sup>.......

le demande après, cele, s'écrie, lacobi, si, après avoir nettement compris, grâce à la critique, que ces, idées ne sont que des êtres de raison, qu'elles sont entièrement vides de toute réalité objective, et inventées seulement pour le service de l'entendement, il sera jamais, possible par la suite, et quels que soient les besoins de la raison pratique, d'y revenir avec confiance et de les reconnaître pour vraies 3?

TOME II.

34

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 97-100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même volume, p. 100-102.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Là même , p. 102-103.

Nous avons déjà fait observer que Kant n'a pas dit que ces idées fussent vides et absurdes; il les a seulement présentées comme problématiques, et comme ne pouvant être ni prouvées ni réfutées théoriquement.

Jacobi soutient ensuite avec plus de raison que, selon la philosophie critique, il n'y a rien de vraiment objectif pour l'entendement humain, puisque partout la sensibilité s'interpose entre lui et la réalité. Il ajoute que l'entendement, le jugement et la raison, qui constituent ensemble la faculté supérieure de la connaissance, ne nous font rien connaître, ni l'homme intérieur, ni rien de ce qui est hors de nous. « Cette faculté de l'âme, dit-il, ne comprend que par des notions ce qui est donné par la sensibilité. Toutes les notions et tous les principes se rapportent sans exception à l'intuition sensible. C'est d'elle seule que toutes les idées reçoivent un contenu, une réalité objective; c'est elle seule qu'elles ont pour objet, et la sensibilité, qui doit ainsi alimenter l'entendement, est, au fond, sans objet réel. Dans un milieu tout idéal, le temps et l'espace, se montrent des phénomènes qui ne sont rien en eux-mêmes. Voilà tout ce qui se révèle à nous, et c'est ainsi qu'à priori et à posteriori, nous ne concevons jamais rien de réel.... Tout ce qui constitue le système des connaissances dans l'entendement humain est ainsi suspendu entre un x problématique de l'objet et un x non moins problématique du sujet, qui, tous deux, viennent l'on ne sait d'où, tendent l'on ne sait où, et se combinant l'on ne sait comment, doivent se réaliser et se constater réciproquement l'on ne sait par quels movens : c'est un mouvement interne, péristaltique, sans but et sans fin 1.

« Voici dix-huit ans, continue Jacobi, que je m'efforce en vain de comprendre comment l'école de Kant a pu concevoir que, par un acte de l'esprit pur, la diversité puisse être ra-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 106-113.

menée à l'unité, et qu'à l'unité puisse se joindre la diversité. Or, si cela est inconcevable, force est d'admettre que l'unité et la diversité se supposent mutuellement, que l'une ne peut être conçue sans l'autre, qu'elles sont données ensemble, comme la forme substantielle de toute pensée et de toute existence; mais alors que devient votre système? »

Cette objection est longuement développée. Jacobi soutient contre Kant que toute synthèse à priori est impossible, parce que toute synthèse suppose une diversité donnée. Une synthèse pure supposerait une diversité pure, et une diversité pure est une chose absurde. Soit l'espace un, le temps un, la conscience une, comme vous le dites; mais alors qu'est-ce qui féconde le temps et l'espace purs de nombre et de mesure? Qu'est-ce qui met en mouvement la spontaneité pure et donne la conscience à priori? Si vous ne pouvez prouver la possibilité d'une synthèse pure, tout votre système n'a pas la consistance d'une bulle de savon. Ce système ressemble à celui qui fait reposer la terre sur un éléphant, et l'éléphant sur une tortue. La raison repose sur l'entendement, l'entendement sur l'imagination, celle-ci sur la sensibilité, et celle-ci encore sur l'imagination. Et celleci, la tortue du système, le fondement absolu, n'est supportée par rien, et tout pourtant repose sur elle.

Nous ne suivrons pas Jacobi dans tous les détails de sa critique. Pour les rapporter utilement, il faudrait reproduire tout le système de Kant. Ces critiques de détail ont perdu d'ailleurs tout leur intérêt, aujourd'hui que cette philosophie est jugée.

Jacobi ne finit pas lui-même son ouvrage contre le criticisme; une maladie grave l'en empêcha. La dernière partie est due à la plume de son ami Kæppen, un de ses disciples les plus distingués. Celui-ci termine ainsi d'après les idées de son maître:

La philosophie de Kant est fondée sur l'empirisme. Les

deux éléments de tout savoir, la forme et la matière, sont donnés de fait et mêlés ensemble; mais lorsqu'une philosophie est empirisme dans ses principes, que deviennent ses prétentions comme science à priori?

La philosophie critique se propose une chose impossible elle prétend déterminer l'infini par l'infini. Tout, dans les formes d priori et dans les matériaux de l'expérience, est indéterminé, et, partant de la, elle prétend en faire sortir des figures déterminées. C'est à l'entendement qu'elle remet ce soin; l'entendement, comme imagination productive, doit produire les individus; doit donner à la matière sensible indéterminée des formes individuelles et finies. L'entendement, cependant; loin d'être un principe d'individualisation, tend, par la généralisation, à identifier et à confindre les unités posées par l'imagination of Gette contradiction est de qui a jeté cette philosophie dans la voie de l'erreur.

La philosophie doit commencer avec Platon par le nombre et la mesure ; par quelque chose de déterminé: Ge qui est déterminé peut seul servir de principe de détermination pour ce qui ne l'est pas. La sensibilité ne peut rien déterminer non plus que l'entendement ; le principe de l'individualité est ailleurs...

C'est comme individus que nous existons et que nous pensons, sans nous comprendre. Il n'y a qu'en philosophe qui se serait fait lui-même comme œuvre mécanique, qui pourrait rendre compte de sa composition, se décomposer et se recomposer pièce à pièce.

L'homme a la faculté de l'antithèse, de la synthèse et de l'analyse, parce qu'il est un individu par la grâce de Dieu. Voila pourquoi il n'y a ni synthèse ni analyse primitive. Tout cela existe ensemble par un mystère de la création. Ce mystère est inexplicable pour l'homme; il échappe à toute critique, à toute philosophie... Loin de réussir à expliquer toute individualité, la critique, par son analyse, a vu se diviser sous sa main toute existence réelle, parce qu'il lui a été impossible de faire sortir un être premier du néant. C'est un système de simples phénomènes, de fantômes vagues et indéterminés, que la raison spéculative nous donne pour le fondement de toute vérité.

Peut-être la raison pratique sera-t-elle plus heureuse : elle nous promet de dissiper tous les doutes concernant l'existence de Dieu, la liberté, l'immortalité de l'âme, Voyons .comment.elle tient ses promesses. Deux propositions admises par l'école critique elle-même nous serviront à les apprécier. D'abord il n'y a qu'une seule et même raison, et théorique ou pratique elle pe peut se contredire. Ensuite il faut pouvoir attribuer de la réalité à la liberté et à la religion, sans quoi elles ne seront jamais que des idées, ou des fictions de la raison... Mais selon, cette philosophie, il n'y a d'autre réalité que celle qui est donnée dans l'expérience; que devient alors la réalité de ces idées? La raison les suppose comme nécessaires, et l'entendement les déclare impossibles. Cette contradiction, nul postulé de la raison pratique ne peut la détruire. Ce que la raison théorique a reconnu pour incompréhensible, cette même raison ne peut le reconnaître pour vrai dans un intérêt pratique. Ce qui a été établi comme étant purement subjectif, nul raisonnement ne peut le convertir en réalité objective.

Kant bâtit toute sa philosophie pratique sur la moralité. Mais il n'y a pas de moralité sans liberté; il faut donc reconnaître la liberté pour pouvoir admettre la moralité. Or selon la Critique de la raison pure, la liberté morale dépend de la liberté transcendantale, qui est un problème et dont la possibilité même ne saurait être prouvée. La philosophie morale repose donc sur une possibilité qui ne saurait même être démontrée, et cependant c'est sur elle que doit être fondée la foi en Dieu et dans une vie future....

La raison pratique, dites-vous, renferme une loi morale, indépendante de toute sensibilité et de toute appétition, et notre liberté consiste dans l'indépendance de la volonté de tout autre motif que l'obéissance à la loi. La liberté est donc la soumission absolue de la volonté à cette même loi. Si l'homme n'était pas susceptible d'être sollicité par d'autres motifs, il ne serait donc pas libre; il obéirait nécessairement, mécaniquement, à la loi morale. Ainsi le despotisme de cette doi n'est limité que par la rébellion d'autres penchants, et l'homme n'est libre que par eux. Ainsi la moralité n'est pas l'effet d'un libre choix entre le bien et le mal, mais de l'obéissance à une loi despotique.

Le système de morale de Kant est dans sa fin en contradiction avec son principe. La loi exclut teut motif matériel, et cependant la félicité du est promise dans un monde à venir. La volonté divine et la perspective de l'immortalité ne doivent en rien déterminer la moralet; mais si Dieu n'existe pas et s'il n'y a pas une autre vie; les clois morales sont chimériques.

Sur cette interprétation très-mexacte de la théologie morale de Kant, Keeppen fonde des conclusions également peu exactes ou déplacées.

"Tel doit être le sort de la morale et de la religion, ditil, lorsqu'en prétend les déduire de la raison philosophique.
La liberté devient un fantôme, la providence un problème...
Mais, dans la conscience de l'homme, elles sont ce qu'il y
a de plus véritable, de plus primitif, de plus intime. L'homme
se sent élevé au-dessus de la nature et au-dessus de luimême en tant qu'il fait partie de la nature; c'est la sa liberté. Un instinct secret le porte au bien, au beau; il en
nourrit en soi les idées-modèles et les contemple avec une
volupté que la terre ne peut donner, et il y voit une révélatien de l'être divin, parce que ces idées sont elles-mêmes
divines. La moralité est l'expression vivante de cet instinct,

et non l'effet d'une froide maxime. L'esprit produit la vertu, et la raison après coup la réduit en formule; mais cette formule ne peut produire ce dont elle n'est qu'une faible copie.... La vérité, la beauté, la vertu nous élèvent dans l'empire des choses divines et impérissables. Il est un Dieu, parce qu'il y a de la vertu, de la beauté, de la vérité. Son existence ne se fonde pas sur un vœu, sur un besoin de notre nature : il est ce qu'il y a de plus certain et la source même de notre existence. Et l'immortalité ne repose pas sur un vain postulé : nous la sentons dans la liberté de notre activité. La philosophie ne saurait nous donner une plus vive conviction de ce qui est écrit au fond de notre âme, etc. »

Nous no relèverons pas tout ce qu'il, y a d'inexact, de faux ou d'outré dans cette critique de la philosophie de Kant, notamment dans la partie qui concerne la philosophie morale. Juste sun quelques points, elle est en général fondée sur un malentendu. Jacobi confond le rationalisme avec l'idéalisme, l'idéalisme transcendantal avec l'idéalisme proprement dit. Il est vrai que la faute en est principalement à Kant lui-même, à sa doctrine de l'idéalité absolue du temps et de l'espace, et par conséquent des phénomènes. qui cependant ont pour cause objective les choses en soi. Les phénomènes, dit-il, ne sont rien hors de nous, et cependant ils sont déterminés autant par les objets que par les formes innées de l'esprit. L'idéalisme nie la réalité des objets: l'idéalisme transcendantal met en question la réalité objective des perceptions et des idées qui sont censées représenter ces objets, et il se confond avec le rationalisme lorsqu'il considère les lois générales de la nature comme les lois de la raison appliquées à la nature. Tel est au fond le système de Kant.

Le défaut de ce système, c'est de balancer incertain entre l'idéalisme et le réalisme, le rationalisme et l'empirisme, de

vouloir concilier ensemble des points de vue opposés sans s'élever au-dessus d'eux. Mais pour vaincre la philosophie critique a il ne suffit pas de la mettre en contradiction avec elle-même. Il n'est permis ni de l'ignorer, ni de retourner au point d'où elle est partie. Tout retour soit à l'ancien réalisme, ou à l'ancien idéalisme, soit à l'intellectualisme pur, ou an sensualisme, est devenu impossible. Deux directions senlement sont ouvertes à la pensée partant de Kant; selon-le caractère particulier des espuits distingués qui se donneront la mission de continuer cette œuvre philosophique. Fickte em prend occasion de rétablir l'idéalisme sur des bases nouvelles et de le transformer en un rationalisme absolu; d'après lequel la raison n'admet que ce qu'elle comprend ; c'està-dire ce qu'elle produit elle-même; tandis que Merbart essayera de retenir au réalisme par l'idéalisme i et sur les ruines de l'idéalisme plas objections de Jacobi; présentées avec force, mais sans méthode, et faites dans l'intérêt d'un système attaqué et dépassé par Kant; une serviront qu'à pousser plus vivement la pensée dans l'une et l'autre de ces Sometime William Commence deux directions.

Plus tarde l'opposition de Jacobi contre Kant s'adoucit beaucoup; il comprit que, dans ses principaux résultats, sa philosophie différait moins de celle de Kant qu'il ne l'avait pensé d'abord, et que dans l'une et l'autre une même foi, ici une foi raisonnée et dérivée, la une foi instinctive et originelle, suppléait à l'insuffisance de la raison spéculative:

d'Une-seule chose me sépare de la philosophie de Kant, écrivit Jacobi peu d'années avant sa mort<sup>1</sup> : c'est ce qui la divise élle-même, savoir qu'elle suppose et combat à la fois dans l'esprit l'existence de deux sources de connaissances spécifiquement différentes.

«Elle pose en principe et maintient jusqu'au bout que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir la préface générale aux Œuvres de Jacobi, 1815, t. II, p. 29.

l'unique source de toute connaissance objective. c'est l'intuition sensible soit pure, soit empirique. L'entendement, bien qu'il soit appelé ainsi; n'est pas une seconde source, puisque les objets ne sont pas donnés; mais seulement pensés par lui. Penser, c'est juger, et le jugement suppose des notions, les notions supposent l'intuition. On ne peut penser sans savoir qu'il y a hors de la pensée quelque chose qui en est l'objet et qu'elle doit vérifer. S'il y a des intuitions à prieri qui soient la condition de la véritable expérience. il est possible qu'il y ait aussi des notions et des jugements à priori anticipant sur l'expérience et indépendants d'elle: Mais sans quelque chose qui soit donné dans l'intuition pure ou empirique l'entendement né de l'imagination, faculté fondamentale de l'âme, ne peut se développer et arriver à l'existence. Il dépendapar conséquent de la sensibilité pet toute la pensée se rapporte à celle-ci-li comme le moyen par lequel elle devient constaissance: the bar year were a retained to

con Cependant impeut arriver que d'entendement, tirant de ses notions des notions nouvelles et s'élevant à des adées, se persuade qu'il est destiné, au moyen de réces créations purement logiques, de s'élever au-dessue du monde sensible et de lui-même p et de fonder ainsi la science d'un monde surnaturel.

« Ciest là , dit Kant, une illusion naturelle, inévitable, fondée dans la raison, que la critique peut déveiler sans la dissiper.

« C'est à dévoiler ce rationalisme faux, comme sans fondement vraiment rationnel, et comme nuisible à la véritable science, qu'est consacrée toute la partie théorique de la philosophie de Kant. Elle a du moins déblayé la place pour le rationalisme véritable : tel est le mérite immortel de ce philosophe. Mais il avait trop de sens pour ne pas voir que cette place vide deviendrait un abîme, où serait engloutie toute vérité, si quelque Dieu ne venait l'empêcher.

«Ici se rencontrent la doctrine de Kant et la mienne, et il semblerait que, puisqu'en s'avancant de ce point, elles tendent aux mêmes résultats, elles dussent aussi s'accorder dans leurs principes. Mais cela est impossible, parce que leurs suppositions respectives se repoussent et s'excluent. Ma philosophie repose sur la présomption qu'il y a pour nous perception du vrai (Wahrnehmung) dans toute la force du terme; que la réalité, la véracité de cette perception primitive et immédiate, bien qu'elle soit un mystère inexplicable, doit être admise dans un sens absolu. Or, c'est précisément cette réalité de la perception que nie la philosophie de Kant, fondée sur la supposition, si ancieune, de l'école que l'homme ne conçoit par les sens que des représentations qui peuvent bien, il est vrai, se rapporter à des objets existant indépendamment d'elles, mais qui ne t'enferment rien de ce qui appartient à ces objets pris en soi; que l'entendement ne fait que réfléchir ces représentations, et que la raison ne porte que sur les productions de l'entendement; que, par conséquent, la connaissance de ce qui n'est pas senti ou de ce qui est vrai en soi, la connaissance des intelligibles, nous demeure à jamais interdite.

«Dans la supposition que ces représentations se rapportent à des objets, on les appelle phénomènes, desquels ensuite on conclut encore aux objets, en disant qu'il est absurde de parler d'apparences sans admettre quelque chose qui apparaisse. Mais on ne pense pas qu'il soit absurde de dire que les phénomènes ne nous font absolument rien connaître des objets, et de les traiter ainsi de vains fantômes.

« C'est ainsi que la méthode critique conduit directement à un système de science absolument subjective, système qui peut plaire à l'esprit philosophique, lequel, sous prétexte de tout expliquer, détruit tout, mais auquel s'oppose la raison, non celle qui explique, mais celle qui décide souverainement, c'est-à-dire la foi rationnelle naturelle. La philosophie de Jacobi, au contraire, qui aboutit à un système de connaissance objective, tout en choquant l'entendement, satisfait entièrement la conscience.

« Si la philosophie de Kant déclarait la foi naturelle entièrement illusoire, du moins elle ne serait pas en contradiction avec elle-même. Mais elle en part, la suppose, pour la détruire après coup par sa doctrine de l'idéalité absolue du temps et de l'espace, de telle sorte que sans cette soi l'on ne peut être admis dans le système, et qu'ensuite on ne peut y demeurer et s'y établir avec elle. Pour comble de contradictions, plus tard Kant prétend même convertir cette foi naturelle à l'existence des choses extérieures en une certitude démonstrative; mais, chose étrange! sa démonstration destinée à ruiner l'idéalisme incomplet de Descartes et de Berkeley, n'aboutit qu'à un idéalisme universel et parfait. Seulement, il donne à cet idéalisme, qui atteint également le monde matériel et le monde des esprits, un autre nom : il l'appelle philosophie critique. and the same

«Tout idéalisme se fonde sur cet argument que l'objet immédiat de nos idées ne peut être qu'une modification du moi, puisqu'il est impossible que les objets qui sont hors de nous, puissent pénétrer dans l'âme par les sens. L'idéalisme de Kant admet des objets correspondant aux perceptions, et pour cette raison prétend n'être pas l'idéalisme; car, dit-il, l'idéalisme proprement dit nie qu'il y ait d'autres êtres que des êtres pensants, et soutient que les autres choses que nous croyons apercevoir par les sens, ne sont que des êtres imaginaires, tandis que lui, il prouve que l'expérience intime du moi est impossible sans l'expérience externe. Mais par là même il n'arrive qu'à un idéalisme plus complet, qui atteint à la fois le monde interne et le monde extérieur.

«La philosophie critique, après avoir reconnu que la réalité objective des idées de Dieu, de la liberté et de l'immor-'talité de l'âme, est le véritable problème de toute philosophie, établit que la raison théorique est incapable de résoudre ce problème. Elle supplée à ce défaut de science par la foi rationnelle, infiniment supérieure, selon elle, au savoir fondé sur l'expérience. C'est-à-dire le criticisme ruine d'abord théoriquement, par amour pour la science, la métaphysique, et ensuite par amour pour la métaphysique, il ruine pratiquement la science.

"Mais, considérée dans son esprit, conclut Jacobi, la théorie de la foi, que Kant a mise à la place de la métaphysique, est aussi vraie qu'elle est sublime. Il y a dans l'homme des instincts et une loi qui lui commandent sans relâche de se montrer plus puissant que la nature qui l'environne et le pënètre. Il y a donc en lui une étincelle de toute puissance, qui est la vie de sa vie; ou bien la racine de son être est un mensonge. Dans ce dernier cas, se reconnaissant lui même, il périrait dans le désespoir. Mais si la vérité est en lui a liberté; et de sa vélonté jaillit des lors la véritable science : sa conscience lui révèle que la nature, soumise aux lois d'une immuable nécessité, n'est pas toute-puissante, mais qu'il y a au-dessus de la nature un être véritablement tout-puissant, et que l'homme est fait à son image. \*

## CHAPITRE III.

LA PHILOSOPHIE DE JACOBI DANS SON OPPOSITION AU PANTHÉISME DE M. DE SCHELLING. — DES CHOSES DIVINES.

Le traité des Choses divines 1 est principalement dirigé contre le panthéisme de M. de Schelling; mais nous pouvons, sans inconvénient, l'analyser dès à présent, parce qu'il est moins la réfutation spéciale et détaillée de ce système que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von den gættlichen Dingen und ihrer Offenbarung, 1811. OEuvres, t. III, p. 246-460.

Il est précédé d'un fragment intitulé : Une prophètie de Lichtenberg 1, et écrit en 1801. Ce célèbre satirique avait dit quelque part : «Le monde se polira au point qu'il sera tout aussi ridicule de croire en Dieu qu'il l'est aujourd'hni de croire aux revenants.» Cette prédiction, Jacobi la complète ainsi.a.«Et après un temps le monde se civilisera plus encore; parvenu aug comble, de la science, le jugement des sages, subira, une neuvelle, et dernière, transformation, : alors nous met croixons plus qu'à dest fantômes n'et nous mêmes nous serons comme Dieu., » Telle est en effet, pour suit Jacobi. la conséquence de l'athéisme. Avec le créateur siévanouit pour l'homme la création tout entière : sans dui , la nature et l'esprit l'ui même ne, sont plus rient ... Co qui distingue l'homme, a dit le sage de Stagire, c'est la faculté de reconnaître jan-dessus de lui, quelque chose de plus grand de meilleur. Il se sept dépendant d'un autre être, et animé en même temps du basoin de recharcher son origine d'apprendre à connaître le vrait et ce besoin qui est le caractère distinctif de son espèce, il l'appelle raison, l'appelle raison,

De même que sur le visage humain l'âme invisible s'exprime et se révèle, se communique, et, par cette manifestation mystérieuse, produit le langage, ainsi Dieu se révèle dans la nature, se communique à l'homme, et lui apprend à prenoncer sen nom C'est ce que sentait Lichtenberg lorsqu'il disait : « La croyance en un Dieu est instinctive; elle est aussi naturelle à l'homme que de marcher droit. Elle peut être diverse, étouffée même en quelques-uns; mais, dans la règle elle existe, et elle est indispensable pour mettre de l'ordre et de l'harmonie dans l'intelligence.»

Mais comment le sage explique-t-il, justifie-t-il cette

<sup>1</sup> Dans les Œuvres, t. III, p. 199-243.

croyance? De la même manière qu'il explique et justifie sa foi en lui-même et la nature, et il s'en représente l'objet comme il se représente son propre esprit, ou l'esprit de son ami, ou celui de Pythagore ou de Socrate : il n'explique rien, ne démontre pas, il sent, il voit, il montre 1.

Ce qui se retrouve constamment dans une espèce, ne saurait avoir été inventé. Les individus ont aussi peu inventé la religion et le langage que la vue et l'ouïe. L'homme apprit à parler et à sentir religieusement comme il apprit à voir et à entendre. Il n'eût pas appris à voir si des couleurs diverses et des couleurs distinctes n'étaient venues frapper ses yeux, à entendre si la nature n'était remplie de sons et d'accents divers. Pour que l'homme fût en état de sentir, de vivre, de penser, il fallut que la nature fût organisée pour lui, par rapport à lui, comme il l'est lui-même pour elle, par rapport à elle. La conscience pure est une abstraction, un espace vide, qu'il ne peut remplir de son propre fonds. Il n'y a en lui aucune faculté par laquelle il puisse rien produire par lui-même.

Dieu est: il est l'Étre réel, le principe des choses. N'appelez pas Dieu l'Étre infini, dit Platon, car l'infini est sans existence réelle: dites qu'il est celui qui primitivement donne la mesure, en qui est la mesure, qui est la mesure lui-même, l'auteur de toute réalité déterminée; l'ordonnateur et le modérateur des forces inhérentes aux êtres individuels, de leurs proportions, de leur vie, de leur intelligence; appelez-le le Dieu créateur, l'esprit.

Dites-moi, ô sages, vous qui puisez toute la vérité en vousmêmes, mais qui êtes incapables de poser, même par la pensée, un point dans le vide, d'inventer un premier lieu dans l'espace, et dans ce lieu le commencement d'une ligne; vous qui êtes dans l'impossibilité d'imaginer un premier

<sup>1</sup> Er beweiset nicht, er weiset, p. 208.

poids, une première mesure, un premier nombre, un être primitif, une première parole; dites-nous, secrets inventeurs de l'invention, comment l'homme inventa-t-il la pensée avec la parole, la parole avec la pensée? Vous l'ignorez, tout comme vous ignorez comment pour le premier nourrisson, il se trouva un sein nourricier. Certes, aussi peu que l'homme se proposa de naître, et qu'il songea à son existence avant d'exister, tout aussi peu il se proposa de parler avant la première parole. Ainsi que son âme se peignit dans ses yeux, sur son front, elle se manifesta par la voix, le geste et l'accent... La parole a été l'effet spontané du sentiment, et toute l'espèce l'inventa tout au commencement... Le son de la voix, le regard, le geste ont besoin d'être interprétés; mais cette interprétation se fait immédiatement, infailliblement, parce qu'elle se fait d'instinct.

Oui d'instinct : l'instinct seul, que vous appelez aveugle, voit véritablement; lui seul puise à la source : c'est l'esprit même de Dieu. L'animal aussi a, bien qu'à un degré inférieur, ce don de divination. Il cherche au dehors ce que, sans lé connaître, il désire intérieurement; l'homme tend vers un être invisible, qu'il ne sait d'abord que par le besoin qu'il en ressent : il est de son essence de sentir, de savoir qu'il n'a pas en lui le principe de sa vie. «Si j'étais un rossignol, disait Épictète, je chanterais comme un rossignol; mais étant une créature raisonnable, il est de ma nature de louer Dieu.»

S'il est de la nature de l'homme de sentir et de penser ainsi, si lui seul sent et pense ainsi, en vertu d'un instinct supérieur, qui l'élève au-dessus de tous les êtres animés, cette foi, qui domine tout son être, ne peut devenir folie à ses yeux, sans que lui-même, avec sa raison, avec tout ce qu'il est, devienne à son tour fable et folie. Si cette foi est une illusion, sa raison elle-même est illusoire; car c'est elle, elle seule qui aurait imaginé cette déception sur laquelle repose toute son autorité.

Oui, toute son autorité! car elle n'a d'autre pouvoir que celui de fonder cette prétendue illusion, et de lui donner une force supérieure à toute vérité qui procède de la sensation et de l'entendement. Avant exclusivement pour ohjet le monde surnaturel et métaphysique, des effets et des êtres incompréhensibles forment son domaine. Hors de là, la raison n'est plus rien. Si elle perd ce domaine ou y renonce, alors, loin, d'être une source de connaissance et la souveraine de l'âme, tout son pouvoir se borne à imaginer des chimères, qui, au lieu d'éclairer l'intelligence et de mettre le comble au sayoir. ne font qu'entraver son développement. Ce serait à bon droit alors que l'entendement, la faculté des notions fondées sur les faits sensibles, se soulèverait contre la raison, la proclamerait déchue de la première place dans la hiérarchie des facultés intellectuelles, et en réclamerait la tutelle. La raison tombée dans la dépendance de l'entendement, ne serait plus qu'une faculté poétique, et ses fonctions se réduiraient à servir aux conquêtes de ce même entendement, à en reculer, indéfiniment les limites.

Cependant la raison ne se résignera jamais à ce rôle subalterne; attaquée dans sa souveraineté, il ne lui sera pas difficile de remettre l'entendement à sa place, et de lui prouver toute son impuissance. Elle lui démontre sans peine qu'il ne peut que donner ou refuser son assentiment à ce que les sens lui présentent; que tout son pouvoir se réduit à juger de l'identité ou de la non-identité des choses; que par luimême il ne peut compter jusqu'à trois, parce qu'il n'a rien par quoi ni pourquoi il commencerait, continuerait, cesserait; qu'il est essentiellement vide, qu'il ne peut connaître la vérité par lui-même, parce qu'il n'a en lui aucune règle pour distinguer le faux du vrai. Sans la raison, l'entendement, avec le seul ministère des sens, est un animal aveugle dans ses intuitions, mais qui prétend voir par les notions, connaître d'après de simples phénomènes, et fonder des vérités

certaines sur une expérience sans réalité... Et la raison se soumettrait à l'empire d'une faculté si bornée! Elle ne serait, en effet, qu'une imagination supérieure, qu'elle serait encore bien supérieure à l'entendement. Mais elle est l'organe de la vérité, son essence est vérité; elle dit Dieu, et n'est quelque chose qu'autant qu'elle est la manifestation de Dieu: sans lui elle est un non-être, une chimère.

On peut démontrer jusqu'à l'évidence, pour quiconque cherche sérieusement la vérité, que si Dieu n'est qu'une fiction, la nature aussi n'est qu'une fiction. Les idées des choses sensibles n'auraient même sur celle de Dieu que le tristé avantage d'être une double fiction, en raison de leur double origine, puisqu'elles sont le résultat de la sensation d'une part et du travail logique de l'autre. Les sens, en effet, tous les philosophes sont d'accord là-dessus, ne nous présentent que leurs propres modifications, et rien de ce qui les modifie. L'entendement, de son côté, n'est que le foyer où les sensations, à l'aide de l'imagination, s'unissent, s'associent, se classent dans une même conscience. Toutes les sensations diverses sont comme autant de voix qui s'appellent et se répondent, et forment ensemble un écho par lequel l'âme existe. Mais l'âme se demande éternellement quelle est la cause de ces voix, et comment elle est entendue. L'entendement voudrait repousser cette question : elle lui répugne ainsi que les voix elles-mêmes. En d'autres termes, la diversité changeante des sensations est contraire à l'immuable simplicité de l'entendement : de la sa tendance continuelle à simplifier, à généraliser les données sensibles, laquelle, s'il était possible, irait jusqu'à l'entière destruction de la diversité et de la matière. La généralisation n'a pas d'autre but. Ce n'est point par intérêt, pour les ordonner, les classer, les déterminer, que l'entendement exerce sur les sensations cette action dissolvante; c'est en haine d'elles qu'il s'efforce de les détruire, de les annihiler. Il tend, par l'abstraction, à sou-35 TOME II.

mettre l'existence à une notion toujours plus étendue et toujours plus vide, et à la laisser s'éteindre dans le néant.

Voilà donc quel serait l'homme: un composé d'erreurs des sens et de la raison, de sensations-fantômes et d'idées vaines; là une nature fictive, ici un Dieu imaginaire, et au milieu un entendement qui, à ce fantôme appelé homme, démontrerait que son rêve de vérité n'a que la vérité d'un rêve, rêve nécessaire, universel, d'où il n'y aurait d'autre réveil que pour le néant.

S'il en est ainsi, si tout l'homme n'est qu'un tissu d'illusions et de mensonges, s'il est doué de sens qui ne peuvent lui donner rien de vrai, d'un entendement qui, incapable de produire la vérité, ne peut opérer que sur des apparitions vaines, pour arriver au néant : si telle est la nature de l'homme, il ne lui reste qu'à s'abandonner au désespoir.

Mais il n'en est pas ainsi. Puisqu'il n'y a pas de troisième cas possible, puisqu'il faut ou tout déduire d'un être unique, ou dériver toute existence du néant, nous nous décidons pour cet être unique, et nous l'appelons Dieu, l'Étre parfait, la vérité parfaite.

La connaissance de l'homme est imparfaite comme son existence; elle ne se compose que de comparaisons et de relations: il ne voit et ne connaît qu'en paraboles. Il ne voit pas ce qui se resuse à toute comparaison; il ne voit pas son propre esprit, il ne connaît pas Dieu.

Ce n'est point par la comparaison que nous nous sentons identiques; car où se ferait la comparaison, et quels en seraient les termes? La conscience de l'identité est un sentiment immédiat, indépendant de tout souvenir d'un état passé, et de toute connaissance, un sentiment qu'on peut appeler le sentiment de l'entité (das Wesenheitsgefühl), et qui est inséparable de la substantialité de l'esprit.

Cependant, pour affirmer son existence, l'esprit de l'homme, -bien que certain en lui-même, a besoin de sentir Dieu et la nature. Il ne se suffit pas à lui-même : il sait qu'il n'est pas seul, avec la même certitude qu'il sait qu'il est; il sait immédiatement qu'il est dépendant d'autres existences, qu'il n'est ni seul, ni le premier, tout comme il sent que pour qu'il y ait d'autres pour lui, il faut nécessairement qu'il soit lui et non un autre, un être réel et personnel.

Dieu seul est unique, le seul être duquel on puisse dire qu'il n'est pas un entre autres, un être individuel placé entre d'autres êtres qui le limitent: il est le seul être absolument indépendant, le seul parsait, seul tout réel. Et cet être serait sans intelligence, sans conscience de lui-même, sans personnalité, précisément parce qu'il est tout parsait? Mais une existence propre sans conscience, et une conscience sans conscience de soi, sans substantialité, sans personnalité, sont également absurdes.

Dieu n'est rien s'il n'est pas esprit, et il n'est pas esprit s'il manque de la qualité essentielle de l'esprit, de conscience de soi. S'il n'est pas esprit, il n'est pas non plus le principe des choses, car il n'y a de vraie existence que dans l'esprit et par l'esprit. La saine raison n'a jamais douté de ces propositions; elle n'a jamais pu comprendre que le non-être soit le fondement de l'être, que la raison puisse sortir de l'absence de raison, la sagesse du hasard, la vie de la mort, l'ordre du chaos, le plus parfait en un mot du moins parfait, soit insensiblement et à l'aide du temps, soit soudain et d'un seul jet.

Mais comment le fini procèdera-t-il de l'infini, le commencement de l'éternel, la matière de l'esprit? Ici tout est incompréhensible. Si, pour résoudre la difficulté, on dit qu'il n'y a véritablement ni commencement ni fin, que tout est immuable, un sentiment invincible se soulève contre cette décision. Lorsque des deux parts tout est également au-dessus de la raison, c'est au sentiment de prononcer. Or, du fond de la conscience une voix vous dit: Dieu est, il voit, il entend, il aime, il veut, il est esprit et vérité.

**3**5.

L'ouvrage des Choses divines a la forme d'une critique littéraire, faite à l'occasion du sixième volume des œuvres du Messager de Wandsbeck, nom sons lequel Claudius publicit ses écrits naïs et populaires. Il a pour épigraphe ce passage de Pascal: «Les vérités divines sont infiniment au-dessus de la nature; Dieu seul peut les mettre dans l'âme. It a voulu qu'elles entrent du cœur dans l'esprit, et non de l'esprit dans le cour. S'il faut connaître les choses humaines pour pour voir les aimer, il faut aimer les choses divines pour pouvoir les connaître. » Le but de cet écrit ; dit l'auteur pest ide montrer que l'idéalisme religieux, qui s'en tient uniduement à l'esprit. à la révélation par la raison part difees et le matérialisme en refigion, qui ne voir que la lextre et les faits , la doctrine positive une font que se partager les deux écailles de la comaille qui renterme la perfeuda dinistianisme! Sa doctrine tient le milieu entre le foi historique du chrétien orthodoxe et le rationalisme pur uli Géclame de droit Binterpreter les livres saints avec la lumière de la mericar, un Christ ideal, Jacob carrelle a bereit, nosira

Dans la première partie de son ouvrage; duoble lattoche le plus sonvent ses pensées à des passages citérad Chudius. Dans un écrit sur l'immortant de l'imme d'Chaudius avait établi que les idées qui constituent l'intelligence supérieure de l'homme, ne sont ni dennées par la mature pai produites par de simples opérations logiques; mais que els infissement et récessairement. Cés idées paisaite en nous spontantement et récessairement. Cés idées paisaite il , faisaient de l'homme un être à part , supérieur dolaliséture; elles lui donnaient le pouvoir de s'élevent au dessus de la matière et du la sommettre à des lois qui dui sont étrangères , à la justice , à la sagesse , au sentiment du beau de cette conscience de sa supériorité se joint inséparablement la foi en un être divin , qui est toute intelligence, vie, amour, liberté, et cette foi ne peut nous venir que de Dieu , ou plutôt elle nous vient immédiatement de notre âme.

Jacobi abonde dans ce sentiment 1. Évidemment, dit-il, les yeux et la vision ne viennent pas des objets. Pour cherchen Dieu, il faut l'ayoir auparavant dans le cœur et l'esprit. S'il n'était pas primitivement en nous, rien ne pourrait nous le faire connaître. Une révélation historique est à la révélation intime ce que le langage est à la raison. Jacobi reconnaît avec Kant que l'homme conçoit Dieu à sa propre image, que notre religion est surtout en raison de notre moralité. Nous ne pouvons connaître d'autre Dieu que celui qui s'est fait homme en nous; tout autre, Dieu n'est qu'une idole.

Mais comment concilier ce rationalisme moral et religieux avecila foi en une religion positive? Si l'orthodoxie selon la lettre k est une sorte d'idolatrie et de matérialisme, ne peuton past raprocher à igenx qui rejettent la révélation comme inutile, su'ils tombent dans le nihilisme religieux, qu'ils s'adorenti aux mêmes? Tandis que les orthodoxes ne croient qu'en no Dieu extérieur, traditionnel, écrit, un Christ historitue vienucifié iles rationalistes n'admettent qu'un Dieu intérieur, un Christ idéal. Jacobi cherche à concilier ensamble lesidoux systèmes, de la même majière qu'il combine lenrationalismenavec, l'empirisme, l'idéalisme, avec le réaliame. Sans doute, dit-il, la vision ne vient pas des choses. la mai m'est peg lla produit du non-moi ; mais , d'un autre côté paque ne novens rien de nous-mêmes ;, il n'y a pas de sensation stros quelque chose qui soit senti, et le moi doit la conscience qu'il a de soi , à quelque chose qui n'est pas lui... Nulle connaissance, inulle vertu, nulle beauté ne peut nous parvenir si elle n'est renetue d'une force visible.

piété: vous voyiez d'un côté un homme simple, plein d'une piété: vive et profonde, agenouillé devant l'image grossière d'un shint, qui me serait pour lui que l'image visible de l'idée divine, et de l'autre un philosophe en contemplation devant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OEuvres de Jacobi, t. III, p. 275.

sa notion abstraite de Dieu, sans autre sentiment que celui de sa propre dignité, et plein de respect pour soi seulement, lequel de ces deux hommes aurait votre sympathie? Quel vain jeu que celui que nous faisons de nos abstractions, et par lequel nous ne réussissons qu'à raisonner notre ignorance ou à nous en distraire! Qu'il en est tont autrement de ces connaissances que, selon une expression de Kant, nous ne faisons que pressentir et que désirer, et qui ont pour objet les fins de la nature et de la raison, l'être divin et l'essence de la vérité! Elles sont la vie même de l'esprit. Elles sont le produit d'une force de l'âme que ne sauraient nous donner ni les formules d'aucune philosophie, ni les doctrines positives et les cérémonies d'aucune religion partienlière. Les systèmes philosophiques et religieux , artistement élevés ou trop éloignés de leur source, sont le caput mottum de la réflexion. C'est pour cela qu'on devrait attacher moins d'importance aux différences de pure forme qui séparent les diverses philosophies, qu'au fond un même esprit anime; car le triomphe de la raison, c'est précisément de savoir s'élever au-dessus de toutes les vues particulières et individuelles. Pour ne pas être tenté de se croire infaillible et de regarder toute contradiction comme un outrage à la vérité elle-même, il faudrait ne considérer ses propres convictions que comme une opinion personnelle. Chacun n'est-il pas exposé à l'erreur? Cependant Jacobi, malgré l'indulgence que lui inspire cette considération, se défend d'être tolérant. Toute consistance est de sa nature résistante; toute vie, toute existence individuelle est exclusive. On a raison de maintenir envers et contre tous ses convictions. La vraie tolérance consiste donc à reconnaître à chacun le droit d'être intolérant en ce sens. Une entière indifférence n'est compatible qu'avec une incrédulité absolue, qui est le plus grand malheur de l'humanité1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, p. 305-315.

Mais comment sera-t-il possible d'unir à cette ferme confiance dans ses convictions, cette indulgence philosophique? Ces deux vertus seraient inconciliables s'il n'y avait heureusement de ces vérités primitives, immédiatement certaines, qui s'imposent à l'esprit de leur propre autorité.

Une de ces vérités est celle qui se révèle à nous dans le sentiment d'un instinct supérieur à tout intérêt sensible, accidentel, et qui est le fondement même de la nature humaine. Cet instinct tend à ce qu'on a de tout temps appelé les choses divines, et se manifeste par des sentiments vertueux. Par lui se révèle, sans le secours de l'intuition et sans notion, d'une manière inexplicable, ce qui est vrai, bon, beau en soi. Le beau est immédiatement reconnu par l'amour et l'admiration qu'il inspire; le bien se reconnaît à sa bonté même, par l'estime et le respect qu'il produit; tous deux présupposent le vrai, sur lequel est sondée toute raison.

C'est encore ainsi que l'homme a la conscience immédiate qu'il lui appartient de s'élever par l'esprit au-dessus des éléments d'animalité mêlés à son être. Or, il s'élève au-dessus de la nature animale par la sagesse, la bonté, la force de la volonté, vertus cardinales, bonnes en soi et désirables par elles-mêmes, véritable expression de la nature humaine, et aussi indépendantes de la notion du devoir que du désir de la félicité.

Elles sont indépendantes de la notion du devoir, ou plutôt elles lui sont antérieures, parce que le devoir suppose le sentiment de ce qui est absolument estimable. Elles sont indépendantes de la recherche du bonheur, parce que, comme l'a dit Cicéron après Platon, les dieux ne sont pas estimés bons en tant qu'ils sont heureux, mais heureux en tant qu'ils sont bons. La vertu a une valeur absolue; on ne devrait pas l'appeler le souverain bien, parce que cette expression semble supposer une comparaison qui ne peut être admise. La félicité idéale et la vertu parfaite ont cela de commun qu'elles

sont recherchées chacune pour elles mêmes, et qu'elles sont également désirables en soi.

L'essentiel "c'est de savoin si je dois rechercher avant tout la félicité ou la vertu det c'est à la volenté à se décider pour celle-ci; si, c'est le bonheur que je me décide à poursuivre ayant tout , c'est lui qui sera la mesure de mes devoirs : du bien et du mal. Si man contraire e je veux avant tout et absolument la vertua alors, i'ai la conscience d'une obligation d'un ordre plus élevéset d'un objet de ma volonté en présence duquel la félicité , idéal de l'imagination et mon du la raison, sigganquit comme une ombren Cetinstinct du devoir me danne le sentiment de me force morale, de la faculté de détenminer mes désirs et mes penphants d'après co une donmanda la vertu: aatta faculté constitue la liberté. Mais méurquoi cetto forge est-alle si souven timpulasante ade italla sorte que nous personnes pas entièrement libres. Et que unous pouvans soulgment travailler àcle devenir ? C'estele un divstère; impénétrable, le secret de la création y quico unit le cimi à l'infini, en produisant des étres individuels : personnels 1291. al Toph, dans la mature, ainsi que dans ile soitt humais siannoncepto, Dieppetole, caches en même demps; l'éceptet semble in nous témoigne de Dieun Veilà pourqueit la fair de l'homithe tombe ou sigldy a specisom aspritu L'insensé dit en lui-même: e il p'y, a point de Dieun tandinque le sage le sent présent dans datoute existence; présent dénsison, committe source de tout ce qui est bien. osophie -

no La mature de renferma que des lettres imilities que senlates pour la llecture de ce tivre plantidans l'homme à il en est de même de toute révélation extérieure; mais la elles seules les voyalles non plus ne constituent le langage de la mais la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 315-324.

Il y a doux partis quant à la religion positive, les réalistes et les idéalistes. Ils ont raison tous les deux et tort tous les denza Jacobi veut les réconcilier ensemble en leur montrant en quoi ils se trompent l'un et l'autre. H'condamne à la fois les adversaires de toute révélation, les philosophes idéalistes surteut d'auia pour éviter l'erreur : renoncent à la vérité même; et qui, à la place de la connaissancé, mettent la conmaissance de la connaissance », et ceux de ses partisans qui, miantil'autorité de la conscience et de la raison d'attendent tions de la sarole extérieure : et eui pour échapper aux témérités let aux variations de la pensee indépendante ; vouadraient néduite. l'office de la raison à vétifier les miracles. seule amenye i seloh eun i de la vérité des doctrines révellées. -mDansila secondelpartie de l'ouvrage que nous analysons, . Jacobillimit principalement to critique des philosophies condemooraines, ampdint de vuetreligieux et thrétien.

-sylhy a vingt-cinquas; dit Jacobi paque tout le monde était émire diaccord sur le but de la philosophie; tout en suivant des vinca diverses pour parriver : Kahu had même; tout en insistantusur d'insuffisance de la spéculation, considérait la dibenté, Dique et l'immortalité de l'aine, éconmé le véritable chiptodes recherches philosophiques! Ajoutons que Kant pariait des idées dans le seus ordinaire, que notamment son kirdu était que l'hietre invant pintuiligent; pérsonnel, et qu'il mogait pao sa chitique evolr à james vairer et le dogmatisme et le scepticisme, et avoir à mené l'âge mêt de la philosophie 2.

sontitude la moie tracée par elle : renonçant à la théologie morale de Kant, elle érigea en Dieu l'ordre moral lui-même et imagina un Dieu sans existence propre, sans conscience.

La seconde fille de la critique, la philosophie de l'identité (de

<sup>1</sup> Même volume, p. 325-339.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même volume, p. 339-345.

Schelling), alla plus loin, et, renversant la distinction entre la liberté et la nécessité, entre la philosophie morale et la philosophie de la nature, distinction que Fichte avait respectée, elle déclara hautement que la nature était seule et qu'il n'y avait rien au-dessus d'elle. L'indépendance de la nature fut le mot d'ordre de cette sagesse nouvelle 1.

La philosophie de la nature ou de l'identité est un retour à la plus ancienne philosophie, qui fut un essai de cosmogonie raisonnée. L'esprit philosophique dut nécessairement commencer par la, parce que tout développement de la conscience suppose l'observation du monde extérieur.

Le matérialisme et l'idéalisme sont jumeaux; si le premier naît d'abord, le second le tient déja par les talons 2: A travers toute l'histoire de la pensée nous voyons ces deux iumeaux se disputer le droit d'ainesse et sa prérogative. Pour terminer leurs différends, il faut annuler leurs prétentions respectives : c'est là ce qu'entreprit l'auteur de la Critique: Le fond de sa doctrine est cette vérité établie par lui avec une parfaite évidence, que nous ne comprenons un objet qu'autant que nous le voyons maître à nos veux par la pensée, être créé en quelque sorte par l'entendement. Or nous ne pouvons d'aucune manière créer des substances : tout notre pouvoir se borne à produire au dehors des mouvements et des figures, et en nous des notions fondées sur des perceptions soit externes, soit internes. Il suit de là qu'il n'y a que deux sciences proprement dites : les mathématiques et la logique générale, et que nos autres connaissances ne prennent un caractère scientifique qu'autant que, par une sorte de transsubstantiation, leurs objets peuvent être convertis en des êtres mathématiques ou logiques. Or une pareille métamorphose est impossible pour les objets de la métaphysique. La science est donc incom-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 345-348.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allusion à la naissance d'Esaü et de Jacob.

pétente quant aux trois idées principales dont s'occupe la philosophie : elles demeurent en théorie à l'état de problème, et le grand mérite de Kant c'est précisément de les avoir ainsi soustraites à la spéculation et d'en avoir fait l'objet de la foi rationnelle. Avant lui Vico avait dit : « Nous démontrons les vérités géométriques, parce que nous les faisons, » et il accusait d'une curiosité impie ceux qui prétendent prouver Dieu à priori 1. De la découverte de Kant que nous ne comprenons parfaitement que ce que nous sommes capables de construire, au système de l'identité de Schelling, il n'y avait qu'un pas. La conséquence nécessaire du criticisme fut la théorie de la science, et la conséquence nécessaire de celle-ci, la philosophie de l'unité absolue, spinozisme renversé, matérialisme idéaliste?

Nous interrompons ici notre analyse pour déclarer que cette succession des systèmes dont il s'agit, n'avait rien de nécessaire. Sans doute la philosophie de Fichte sortit historiquement de celle de Kant, et la philosophie de M. de Schelling a pour antécédents nécessaires celle de Kant et celle de Fichte; mais ni l'une ni l'autre ne sortinent nécessairement de leurs précédents. C'étaient des conséquences possibles, mais non inévitables, ni les seules possibles. Un retour au réalisme, comme nous le trouverons dans le système de Herbart, un rationalisme conciliant ensemble l'idéalisme et l'empirisme, étaient des conséquences tout aussi possibles et même plus naturelles que l'idéalisme de Fichte et la philosophie de la nature.

Jacobi lui-même le reconnaît dans ce qui suit. Comment, poursuit-il, Kant ne prévit-il pas les résultats éloignés de ses

¹ Geometrica ideo demonstramus, quia facimus. Physica, si demonstrare possemus, faceremus; hinc impiæ curiositatis notandi, qui Deum a priori probare student. VICO, De antiquissima Italorum sapientia, etc. Neapol., 1710.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacobi, Œuyres, t. III, p. 348-354.

principes, et comment, s'il les prévoyait, ne chercha-t-il pas à les prévenir en complétant son système? Il faut résoudre cette question. Je l'ai déjà essayé dans ma Lettre à Fichte et dans, l'écrit sur, l'Entreprise du criticisme. Depuis ; deux hommes distingués, Bouterweck et Fries 1, ont parfaitement résolu la question, «L'idéalisme de Fichte .. dit de premier. pout se déduire logiquement de la critique; mais cette continuation est aussi étrangère à l'esprit de Kant que le quiétisme ou la théosophie ». Autant le platonisme u aionte Japobi uest opposé à la philosophie de Spinoza mantantide génieude la philosophie aritique est contraire à celui de la philosophie de l'idéalité. Ce qui le prouve, c'est que, si Kant decounait Platon pour son précurseur : Maide Schelling fait expressément appel à Spinoza. Kanta convaincu quada raisona comme de culté de conneître, use rapportait maiguement aux metions de l'entendement : dut lui refuser soute compétence bers duidomaine de l'expérience. Mais , chose singulière , il ne voyait pas que dans son système d'entendement ne pouvait nous procurer, des connaissances réclics casamotions m'ayant d'autre réalité que celle des intuitions qui, y correspondent pot les intuitions, ne représentant que les apparences des choses, de simples phénomènes. C'est ainsi qu'il arriva es selon liorpres+ sion, de Bouterweck, que Kant balance incertain entre la réalité absolue, que, selon lui, l'entendement humain ne poud vait saising et la perception sensible an-dessus de laquelle il denait cependant siéleverquie telle sorte que l suspendu entre le ciel et la terre, il pendit, l'un et l'autre ma de maniere il Kantse faisait illusion là-dessus ; car d'une part il déclarait absurde d'admetere des phénomènes sans quelque chose d'entérieur qui lapparaisse, et d'un autre côté il ne cessa de regarder les idées de Dieu, de la liberté et de l'immortalité;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le premier dans l'écrit intitulé: Imman. Kant, ein Denkmal, Hambourg, 1805; le second dans sa Neue Kritik der Vernunft, Heidelberg, 1807, 3 vol.

comme les véritables objets de la raison. Il admettait ainsi de fait, dans la raison, une connaissance immédiate de la réalité en général et de son principe, de la nature et de Dieu. Mais comme le savoir immédiat exclut toute démonstration; Kant ne put introduire des vérités fondamentales dans le système que par un détour, au moven de la raison pratique l'à laquelle il accordait ainsi la suprématie sur la raison théorique. Au fond pan cet expédient. Kant n'a fait autre chose que mettre ce qui est donné immédiatement dans la conscience au dessus de toute démonstration a par la même il a rélabil la raison dans tous sesidroits; elle dit avec autorité este tolo; sinfabét le - Blettontide Kant & c'estidiavoir en deux fois raison! et de ne nas zvoir odnierii son double droit en un seul; de ruster double net par la même équivoque. Comment parer sa connaissancempofonde des conditions et des dimites de la selence. naje produkty produkt tan di sour contenu du cle da fonder rééllement : ne beat seru vingulà daticondre plus chaire et plus evidente l'Comment l' aurdieu de: déplorer l'impossibilité de prouver la réalité des grandes iddes métaphysiques an'attrilipas vuidue ces vérités devaient être bejetées comme de vaines illusions (on inime diatement admises sur la foi de la raison? Ne savalvili pad que eciquilly adequine élevé dans la connaissance ne peut être deduit de rien dlantériour que la initia de plus ; que es que la distribución de la companie de proprostet ognik tinessa meditet d'une autre realite (Nouleir) prouver, par exemple aquiliby a quelque chose de réck ce! serait supposer au-dissus: de lai une véalité qui du sérait le fondemental agreemit supposer comunication destion de Profession tendre prouvende nistence: Dieu . cesto vouloir le déduire d'une autre réalité qui en serait le principe, an principe plus réel que Dieu, ce qui est absurde2.

Des chases divines. OEuvres, t. III, p. 354-365.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même volume, p. 365-368.

Ici nous ne pouvons nous empêcher d'interrompre encore une fois notre analyse pour faire une observation importante. Jacobi a sur la nature du savoir les mêmes idées que Fichte, et n'admet qu'une seule espèce de démonstration. Toute démonstration suppose en définitive un principe incontestable, d'une vérité immédiate, et il n'y a pas d'argumentation possible si l'on n'admet pas des propositons qui n'aient nul besoin d'être démontrées. Cela est vrai ; mais ces propositions premières ont besoin d'être établies comme telles, de se légitimer, et c'est là ce que Kant appelle les déduire, en prenant ce mot au sens juridique; il faut au moins qu'elles se fassent reconnaître pour primitives, et pour cela il faut examiner leurs titres, remonter à leur origine, à leur source. Ensuite, Jacobi se trompe lorsqu'il avance que vouloir prouver la réalité ou la vérité d'une chose, c'est la faire dépendre d'une autre réalité. Il y a deux sortes d'arguments ou de raisons : il y a celles que Kant appelle raisons d'être (rationes essendi) et les raisons de connaître (rationes cognoscendi). On ne peut prouver l'existence de Dieu par des arguments de la première espèce : ce serait vouloir déduire la réalité absolue d'une autre réalité; mais on peut et on doit l'établir par des raisons de la seconde espèce. C'est ainsi que selon Kant la moralité a pour raison d'être, pour condition réelle, la liberté, tandis que la conscience de la loi morale nous fait connaître la liberté. C'est encore ainsi qu'en géométrie une proposition ne tire pas sa vérité des propositions qui servent à l'établir et qui en font seulement éclater l'évidence. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés indépendamment de la démonstration, qui ne sert qu'à montrer la vérité du théorème.

Jacobi prétend que chercher à établir la réalité de l'idée de Dieu en se fondant sur la nature même de la raison, loin d'affermir la foi naturelle, ne peut que l'ébranler, parce qu'il en résulterait que cette idée n'est qu'une production toute subjective de l'esprit humain <sup>1</sup>. Ici l'on pourrait lui demander ce que c'est donc que cette foi naturelle, si ce n'est le produit spontané de la nature raisonnable de l'homme, une foi toute subjective et qui suppose nécessairement l'autorité de la raison: la déduction qu'il regarde comme inutile ou même comme dangereuse, n'a d'autre but que de faire voir que l'idée de Dieu s'impose bien véritablement à l'esprit par sa nature même.

Tout dépend de savoir, continue Jacobi, ce qui s'annonce avec une entière évidence comme le premier, ou de la nature ou de l'intelligence. De deux choses l'une: ou la raison est elle-même un produit de la nature et n'est autre chose que la sensibilité développée; ou bien elle est immédiatement émanée de Dieu et se trouve placée entre lui et la nature, l'ouvrage, de Dieu, les percevant et les attestant l'un et l'autre avec la certitude de sa propre existence?

Selon Platon, l'athéisme s'est répandu parmi les hommes du moment qu'on s'est persuadé que le premier n'est pas le premier, que tout est né du sein de la nature, et que l'intelligence, simple copie de la nature, n'est pas l'être premier et générateur.

Il n'y.a, à cet égard, que deux classes de philosophes: ceux qui, comme les anciens avant Anaxagore, font naître le plus parfait de ce qui l'est moins, et ceux qui soutiennent que l'être le plus parfait est le principe de toutes choses; ou en d'autres termes, ceux qui regardent la nature comme le premier, et ceux qui admettent un premier principe intelligent, un Dieu créateur.

Ces deux doctrines sont absolument exclusives l'une de l'autre, et il est impossible de les réunir sous un point de vue plus haut. L'action fut-elle avant la volonté, ou la vo-

<sup>1</sup> Même volume, p. 368.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même volume, p. p. 378.

<sup>3</sup> Platon, De legibus, lib. x, édit. Bipont, vol. IX, p. 80.

lonté a-t-elle précédé l'action? Voilà toute la question. L'univers existe-t-il par un mécanisme absolu, sans cause et sans but, ou bien est-il l'ouvrage d'une previdence? La saine raison, confiante en elle-même, ne saurait hésiter. Le théisme, comme foi, précéda le naturalisme, comme philosophie. Ce dernier a été, la première philosophie quet la science comme telle n'a pu faire de progrès qu'en perfectionnant le naturalisme. Il semble de l'intérêt de la science qu'il n'y ait point de Dieu, rien de surpaturel, d'axtramendain: elle ne peut prétendre à la perfection qu'autant que tout est conçu comme nature...Comme naturaliste, comme cultivant la science de la nature, le théiste aussi regarde celle-ci comme indépendante, et cherche à l'expliquer par ellemême : pour lui aussi la science physique s'arrête là où commence le surnaturel. Mais il demande que le chesicion e de son côté, après avoir proclamé que tout est nature : s'abstienne, dans l'exposé de sen système, de se serwir d'expressions empruntées, au théisme et qui dans sa bouche n'ent aucun sens, Le naturalisme pur est dans sen droit comme effort scientifique; mais il encourt un blême sévère quand il se permet de parlor de Dieu, de liberté, de moralité:-it ment alors, puisque dans sa conviction intime tout cela n'est rien 1.

C'est ce reproche de mensonge que M. de Schelling a le plus vivement ressenti, et dont il a'est justement défende avec le plus de force dans sa réponse.

Jacobi fait ensuite la critique de la définition de la nature selon la nouvelle école: «la nature est le un et la tout, et hors d'elle il n'y a rien. » Cette définition, dit-il, ne détermine pas réellement son objet; elle n'en indique ni le caractère générique, ni la différence de toute autre chose. Que si, pour échapper à cette critique, on nous dit que la nature

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 378-388.

n'est ni l'ensemble actuel : ni l'éternelle production des choses, await pour but des existences déterminées: qu'elle est praductivité pure ; absolue, avant, comme telle; seulé de la réalité, tout ce qui est produit n'étant pas véritablement réchi parse jette dans une difficulté plus grande! Car, si cette productivité absolue est le un et le tout, nous demandérons quelle en est denc l'action, la valeur, quel en est'l'objet? Si, pour toute réponse; avant recours à de poétiques circonlocutione, on nous disalt que la nature est la force primitive; éternellement créatrice, qui seule est le vrai Dieu, le Dieu vivant : tandis que le Dieu du théisme n'est eu une idole, une chimière : nos questions concernant les œuvres de ce Dieu n'est deviendraient que plus pressantes; sunt-elles identifities amediai, sont-elles en lui ou hors de lui? Si elles n'existent sh'en boi delles n'en sont que les propres modifications ; et rich n'est produit récliement que le temps. Le Dieu-nature demeure éternellement le même pour la quantité et la dualité vibate pourrait dons rien changer en soi, s'il 'n'était luis mine changement of naturellement variable. Mail on nous dit-cue cette variabilité est invariable dans su fucine et un variable absolu dons son fruit, dans le monde explicité: d'où il résulte qu'à tout moment déterminé la plénftade des choses n'est rien. La parole créatrice du Dieu naturaliste est éternellement : Ous rien ne soit! De l'être il fait sortir le néant; tandis que le Dieu du théisme appelle le néant à l'existence.

Le système est donc faux, ou le néant est la seule réalité. Tel est le résultat où l'on arrive lorsqu'on pose la nature comme indépendante; comme étant à la fois cause et effet, Dieu et le monde; et cette prétendue identité du relatif ét de l'absolu, de la nécessité et de la liberté n'est réellement que l'identité du non-êtse et de l'être, de la déraison et de la raison, du bien et du mal<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 388-394.

La raison humaine est essentiellement dualiste, et cette distinction qu'elle sait nécessairement entre la nature et l'intelligible, entre le bien et le mal, entre la liberté et la nécessité, est ce qui sépare les êtres raisonnables de ceux qui ne le sont pas. L'animal obéit invariablement à la loi de la force. Il est tout entier dans le corps, et c'est bien plus le corps qui gouverne l'âme en lui que l'âme ne gouverne le corps. L'animal n'a ni comaissance du bien et du mal, ni dessein, ni liberté; il appartient à la fatalité. L'esprit, au contraire, est connaissance, amour du beau et du boa ; previdence; il est supérieur au destin. Sa liberté est en raison de sa puissance créatrice.-L'homme fait partie à la fois du règne animal et du règne des intelligences; citoyen tout ensemble du monde visible et du monde intelligible, il a la conscience de ce double droit de cité; il se sent en même temps soumis et supérieur à la nature, et ce qui l'élève au-dessus d'elle, il l'appelle la meilleure partie de son être, sa raison, sa liberté.

Cependant l'esprit par lequel l'homme s'élève ainsi, n'est point hostile à la nature; c'est par son union avec elle qu'il est homme. La nature, c'est la création, l'ensemble de ce qui est fini, de tout ce qui n'est pas Dieu. Dieu a fait l'homme à son image; son esprit est fils de l'esprit de Dieu. La conscience de l'esprit est la raison; voilà pourquoi la raison est naturellement savoir de Dieu. L'homme ne peut ignorer Dieu, il peut seulement le nier, comme il nie sa liberté, son esprit même, sans pouvoir en détruire en soi la conscience!

La nature est la puissance qui sépare et unit tout dans le monde; il est de l'essence de tout ce qui lui appartient d'être dans un milieu; de la l'espace et le temps, et l'enchaînement de toutes choses; de la le mécanisme universel. D'elle-même, elle n'exerce parteut que la force, et sa loi est la nécessité. Comme elle est partout commencement et fin, sans un com-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 398-402.

mencement et sans une fin absolus, il est impossible de l'expliquer par elle-même. Mais il est tout aussi impossible de prouver qu'elle est l'ouvrage d'un Dieu, et de ce qu'elle est inexplicable par elle-même, on ne peut pas conclure rigoureusement à une cause hors d'elle qui l'ait produite. Les théistes et les naturalistes se sont également appuyés sur l'idée de l'absolu. Tous reconnaissent, comme un principe de la raison, que ce qui est variable et temporaire suppose quelque chose d'immuable et d'éternel. Seulement le naturalisme voit dans l'absolu un fondement (Grund), tandis que le théisme le regarde comme une cause.

۴.

Meis cette supposition d'un absolu est tout aussi incompréhensible que nécessaire. Elle est incompréhensible, parce que le rapport du conditionné à sa condition nous échappe; parce qu'on ne peut comprendre comment de l'absolu un, immuable, éternel, est né le monde soit d'un seul jet, soit par une action continue, non comme son image ou son produit, mais comme identique avec lui.

Cette impossibilité a porté quelques philosophes à nier tout changement, à refuser toute réalité aux phénomènes. Mais cet expédient va au delà de son but, en ce qu'il nie ce qu'il devrait expliquer, et qu'il atteint l'entendement luimême, qui repose tout entier sur le principe de causalité. Détruire le temps et maintenir néanmoins une action est chose absurde; et avancer que rien n'est produit ni ne se développe, c'est nier le temps, le monde, la nature, l'entendement et la volonté; toute la raison et toute la conscience de l'homme.

La spéculation, théiste ou naturaliste, est donc impuissante à expliquer l'univers par l'absolu. La science, production de l'entendement, l'écho d'un écho, doit donc rester neutre entre les deux systèmes. Mais ce n'est qu'avec peine que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 402-408.

l'entendement renonce au vain espoir d'arriver à une science parfaite, de s'égaler à Dieu, en s'élevant au-dessus de la raison : il prétend, malgré l'expérience qu'il a faite de son impuissance, prouver ce que la raison sait immédiatement. « Cette prétention de l'entendement, cet antagonisme de l'entendement et de la raison, dit Jacobi, fondé dans la nature mixte de l'homme, est la seule cause de la diversité des systèmes philosophiques, qui pour cela penvent être ramenés à une différence unique, les uns ayant une tendance théiste. les autres une tendance athée ou antithéiste; ou, comme s'exprime Kant, les uns penchent vers le platonisme, les autres vers l'épicurisme. On est ou naturaliste ou théiste selon que la raison est subordonnée à l'entendement, ou que celui-ci l'est à la raison, ou que l'on réjette ou reconnaît, outre la nécessité dans la nature, la liberté au-dessus d'elle. L'entendement soumet tout à la loi d'une causalité nécessaire; et cette loi peut s'exprimer ainsi : il n'y a rien d'absolut, rien de suprême', point d'être premier, point de commencement.

«Toutefois, l'entendement ne peut entièrement rejeter l'idée de l'absolu, parce que, sans elle; le principé de cansalité se détruirait lui-même. La notion de cause est un être purement logique, qui tire sa vérité de la raison; du sentiment: je suis, j'agis, je produis. L'entendement repose sur la raison. S'il cherche à se soustraire à cette dépendance, en n'accordant à l'idée de l'absolu qu'une valeur subjective, cela ne peut être que par un renversement de la faculté de connaître; alors la raison devient simple entendement, et l'on arrive à la philosophie du néant; car, s'il n'y a rien d'absolu, il n'y a rien, et avec la réalité périt la vérité.»

L'entendement alors s'étourdit sur l'effet de cette première substitution, par une transformation nouvelle; le subjectif devient objectif, un fantôme de l'absolu se met à la place de l'absolu véritable. Cet être imaginaire, cette création illusoire de l'entendement prend le nom de totalité, d'universalité,

tandis que ce n'est véritablement que cette généralité logique qui n'existe qu'à l'état de notion, qui n'est qu'un mot. Dans l'entendement le général ne naît qu'après les perceptions individuelles; mais, à peine née, la notion se place au-dessus de la perception, de sorte que celle-ci paraît sortie d'elle. Cette illusion s'explique. Tout, dans l'intelligence, commence par la sensation; une foule de sensations viennent inonder l'âme. Bientôt nous distinguons, nous jugeons, nous imposons des noms; l'intelligence se forme, et avec elle le monde. Ce monde finit par s'unir dans une notion générale. La pensée reste seule comme pensée et n'a plus d'autre objet que le néant, fruit de l'abstraction; et c'est ainsi que par le travail logique l'homme revient au chaos; mais au lieu d'un chaos plein, il ne lui reste qu'un chaos vide, l'absolu de l'entendement, ce fantôme qui s'est substitué à l'absolu rationnel, et qui prend faussement le nom de l'être des êtres et s'intitule le tout-un.

La péroraison de l'ouvrage a quelque chose d'inspiré, qui s'éloigne du ton calme d'une discussion philosophique, mais qui sied bien à la philosophie de la conscience immédiate. En créant l'homme, dit Jacobi, Dieu fit un théomorphisme; il le fit à son image, et c'est pour cela que l'homme a dû concevoir Dieu à la sienne. C'est la raison qui fait de lui l'image de Dieu, et elle commence par dire : Je suis. Ce sentiment de soi, unissant le passé, le présent et l'avenir, est la conscience de l'esprit (Geistesbewusstseyn), le sceau dont l'Éternel nous a marqués.

La raison s'élève à juste titre contre une manière de voir qui attribue à Dieu la forme humaine, des passions humaines, un entendement humain; mais ce qui doit la révolter bien plus, c'est un Dieu qui a fait l'œil et ne voit point, qui a fait l'oreille et n'entend point, qui, étant la source de toute intelligence, est lui-même sans intelligence; un Dieu qui est tout et rien, plus semblable à un polypier qu'à l'homme,

et qui n'a conscience de lui que dans la conscience humaine. Pour nous, nous professons un anthropomorphisme inséparable de la conviction que l'homme est fait à l'image de Dieu, et nous soutenons que hors de la il n'y a qu'athéisme ou fétichisme.

On a crié au fanatisme, lorsque Hamann et Lavater ont osé dire au dix-huitième siècle, que celui qui niait le fils ignorait le père; mais est-on fanatique pour déclarer que l'on croit en Dieu, non à cause de la nature, qui le cache, mais à cause de ce qu'il y a dans l'homme de supérieur à la nature?

La nature cache Dieu, parce que partout elle ne montre qu'un enchaînement nécessaire, qui exclut à la fois la providence et le hasard. L'homme révèle Dieu, parce qu'il sait par l'esprit s'élever au-dessus d'elle. Celui qui croît à cetté faculté supérieure de l'esprit, croît en Dieu, le sent, l'éprouve; celui qui ne croît pas à cette même polissance de l'homme ne voit partout que nature, destin, nécessité. C'est donc avec raison que Jesus-Christ a déclare, qu'en croyant en lui nous croyons en celui de qui il est sorti. Le christianisme ainsi compris est la vraie religion.

# CHAPITRE IV.

## DERNIÈRES EXPLICATIONS DE JACOBI SUR SA PHILOSOPHIE

Dans la préface du deuxième volume de ses œuvres, écrite en 1815, Jacobi s'explique surtout sur la nature de la raison. Pendant trop tongtemps il n'attachait pas à ce mot un sens bien précis, et ne distinguait pas assez nettement cette faculté suprême d'avec la faculté purement logique de l'entendement et du raisonnement. Il en fait lui-même l'aveu<sup>1</sup>. Dans ses premiers écrits, la raison, comme organe de l'argu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tome II, p. 7.

mentation et de l'unité systématique, est opposée à la foi intellectuelle, à la conscience du vrai, organe d'un savoir primitif et immédiat. Admettant dans l'homme un instinct d'une nature supérieure, c'est le développement de cet instinct que plus tard il appela la raison, d'accord avec le poëte latin qui a dit:

Et quod nunc ratio est, impetus ante fuit.

Marin Hallon Co. To. Tant qu'il n'attachait pas au mot raison un sens bien déterminé, se rapprochant de ce qu'au fond on a toujours entendu par là, sa doctrine d'une faculté de foi, supérieure au savoir purement discursif, manquait d'une base solide. Dès 1787 il ayait soulevé, sans la résoudre cette question : « La raison est-elle à l'homme, ou l'homme est-il à la raison?» Si elle,n'est qu'un instrument, disait-il, elle est à lui; mais si elle est le principe même de la connaissance, elle est l'esprit, le fondement de la nature intelligente : l'homme est homme par elle<sup>1</sup>. Il revint à ce sujet dans un écrit de 17993. Là il distingue entre la raison substantive, qui est l'esprit même de l'homme, et la raison adjective, qui n'est que la qualité de l'être intelligent, Cette distinction, dit-il, est le principe nécessaire de la doctrine concernant la liberté morale. L'homme n'est libre qu'autant que, par une partie de son être, il n'a rien de commun avec la nature, qu'autant qu'il est esprit sintelligence. Voilà pourquoi, dans la conscience, la raison et la liberté sont indissolublement réunies. La réunion, dans un même être, de la nécessité et de la liberté est un fait incompréhensible, un mystère. La raison adjective, qui n'admet que ce qu'elle comprend, voudrait nier ce mystère, tandis que l'esprit, sûr de lui-même, le maintient avec une autorité que nul raisonnement ne peut infirmer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tome IV, deuxième partie, p. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans le petit écrit intitulé: De la réunion nécessaire des notions de liberté, de providence et de raison. OKuvres, t. II, p. 511.

Ainsi, dans ses derniers écrits, la raison n'est plus aux yeux de Jacobi, la simple faculté du raisonnement, mais cette nature intelligente même qui constitue l'esprit, et par laquelle l'homme est supérieur à la nature matérielle. La raison, dit-il dans une note de 1815, est ce qui lui fait reconnaître au-dessus de lui un Dieu à qui il doit obéissance. Elle est la faculté de percevoir l'existence de quelque chose de divin au-dessus de l'homme et dans l'homme; elle est cet élément divin lui-même. C'est par là qu'il est d'origine divine; et par là qu'il s'élève vers Dieu.

Pour établir le vrai sens du mot raison, on n'a qu'à examiner, dit Jacobi ailleurs 1 pourquei nous n'attribuens pas aux animaux ce qu'on appelle ainsi i bien qu'on ne leur refuse pas un certain degré d'intelligence: Or, l'animal ne voit que par les sens et ce qui est sensible utilitamme wort de plus des choses intelligibles, et la raison est l'organe de perception quant: à ce monde invisible et spirituel. C'est par cet organe seul que l'homme est une créature raisonnable : il lui fait connaître. Dieu.; la liberté, la vertui la beauté, et par la il constitue vénitablement l'intelligence humaine ; et détermine la volonté. Ce qu'il y a de plus parfait dans l'homme, c'est donc une intelligence et une volonté éclairdes par la raison. La conscience de la raison et de ses l'évélations mest possible que par la pensée, mais la pensée seule ne sufficie pas à la denner? Dacolti ajoute que ce n'est que fort tard; et après bien des méditations, que étette manière de voir devint

1 OEuvres, t. III, p. 236 Jacobi cite ici ces vers de Goethe;

War' nicht das Auge sonnenhaft, Wie kænnten wir das Licht erblicken? Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie kænnt' uns Gættliches entsücken?

Il pouvait citer au même titre ce vers de Voltaire: Si Dicu n'est pas en nous, il n'exista jamais.

<sup>2</sup> Voir la préface générale dans le t. II, p. 8.

parfaitement claire dans son esprit; il se reproche d'avoir trop longtemps, à l'exemple de tous les philosophes de son temps, confondu la raison avec la faculté de l'induction et de la déduction, en admettant sous le nom de foi naturelle une faculté supérieure à la raison prise dans le sens vulgaire.

La raison serait denc en définitive, suivant Jacobi, le sens intime des choses intelligibles, l'ani par lequel s'ouvre pour l'esprit le monde spirituel, mais elle est de plus la faculté de la foi, l'organe d'un savoir immédiat par lequel·le vrai, le beau, le bon, se révèlent directement, sans l'intervention du raisonnement; et c'est par cette foi aussi que nous admettons avec une pleine confiance; l'existence réblie, objective de la nature sensible. Tontes ois, quelque immédiates que soient les révélations de la raison pribe ainsi, les comerience n'en est possible que par la pensée, par l'entendement y qui les réduit en notions claires et distinctes.

... La gaison serait ainsi une double faothté ou un double sens intime a diabord l'organe particulien des choses intelligibles, ensuite l'organe: de la connaissance il mmédiate un général, y compris de fei maturelle à la réalité du monde entérieur. Il y a la maire n'est contradiction, du moins double définition, ce qui suppose une définition plus générale, que Jacobi n'a point donnée. Mais ce qui ost plus remarquable, c'est que, d'après ces dernières explications de commaissance rationnelle, inaturellement indépendante de l'entendement; n'est pourtant possible que par duiu Siela raison n'est me un organe, une façon de sentir et de percevoir, elle n'est pas connaissance par elle-même, et ce n'est que par la pensée que nous pouvons nous donner la conscience de ses révélations. S'il en est ainsi, la connaissance rationnelle n'est plus immédiate comme telle. Si la raison est un organe, elle ne peut offrir que des perceptions, des sentiments, des données qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 9-11.

ant besoin d'être élaborées et transformées par la réflexion. Tout savoir est médiat en ce qu'il ne s'acquiert qu'au moyen de la pensée. Il y a cependant une différence entre le savoir qui résulte directement des données ou des faits externes ou internes, et celui qui est le produit du raisonnement analytique. Le premier repose sur l'observation et ne peut se vérisier que par elle ; le second, sondé sur le raisonnement, se prouve par la répétition même de l'opération logique qui l'a produit, et emprunte toute sa vérité réelle au savoir direct sur lequel il repose. Or, la connaissance du premier genre est ce que Jacobi appelle le savoir immédiat ; c'est celui qui est dans le sentiment avant d'être pensé; il veut qu'on l'admette en toute confiance, et il trouve absurde qu'on veuille le prouver. Il aurait raison, s'il ne fallait pas du moins vérifier l'origine de cette connaissance, et si malgré son évidence de fait, elle n'était pas aussi, quant à sa forme, une ceuvre logique, un produit de l'entendement. Le page de le

« Depuis Aristote, dit-il-1, les philosophes n'ont cessé de vouloir subordonner la connaissance immédiate en général à la connaissance médiate, la faculté de perception primitive, qui est le fondement de tout savoir, à la faculté de réflexion, l'original à la copie, l'essence à la parole, la raison à l'entendement. On ne voulait plus admettre pour vrai que ce qui pouvait se prouver, ou se montrer deux fois tour à tour dans l'intuition et dans la notion, dans la chose et dans son image, la parole. C'est ainsi que l'entendement a usurpé la première place, et qu'il n'est resté à la raison qu'un vain titre, une couronne sans autorité. On donna aux rationnalistes réalistes le surnom de philosophes du sentiment. On ne bannit pas de la philosophie le nom de la raison; on eut même l'air de respecter encore son empire; mais on disait qu'elle ne devait pas avoir en soi une aveugle confiance, et que son savoir avait besoin d'être démontré.»

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 11.

Telle était en effet la prétention de l'ancien dogmatisme, contre lequel Kant s'éleva avec tant de force. «Aristote, le premier, dit Fries, cité par Jacobi, sépara complétement les formes de la réflexion de celles de la connaissance matérielle. C'est de lui que date l'erreur qui place le critérium de la vérité dans l'évidence démonstrative, et qui prétend faire de la philosophie uniquement à l'aide de la réflexion. La forme logique des définitions et du raisonnement, qui ne peut servir qu'à nous faire revenir sur notre connaissance par une nouvelle observation, devait suffire à la construction de la philosophie, méthode en tout semblable à celle qui prétendrait faire de l'astronomie à l'aide du télescope seul et sans observer le ciel; dogmatisme absolu qui aspirait à une métaphysique purement logique, et mathématiquement démontrée 1.»

Enfin Kant parut - continue Jacobi. Il examina cette nouvelle tour de Babel, bâtie par le dogmatisme, et la confusion des langues qui en était résultée. Il prouve que les connaissances dites rationnelles par lesquelles on avait prétendu s'élever au-dessus du domaine des sens , n'étaient que des idées produites à force de négations, et dont la réalité était à iamais indémontrable. Pour sauver la raison , il eut recours à l'idéalisme transcendantal, et fonda sur la loi morale une foi rationnelle, supérieure au savoir, aux sens, à l'entendement, à la raison théorique elle-même. Le défaut du remède qu'il employa contre le matérialisme, était dans sa force même. A force d'épurer la sensibilité, il lui ôta toute son autorité, ainsi qu'à l'entendement, qui est tout fondé sur elle. Le criticisme, au lieu d'établir la science sur une base solide, la laisse ainsi sans fondement; c'en serait fait d'elle, si la raison, qui semblait anéantie, ne se relevait dans toute sa majesté et ne venait tout rétablir, tout renouveler 2.

Leibnitz ne s'était élevé dans une région supérieure qu'en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fries, Nouvelle critique de la raison, t. I, p. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacobi, OEuvres, t. ;, p. 16-1∞.

anéantissant le monde sensible; mais ce n'est pas véritablement vaincre le matérialisme que de se perdre dans un ciel vide; c'est une illusion semblable à celle d'un homme qui rêve qu'il vole dans les airs. Kant, en réveillant l'esprit philosophique de ce rêve métaphysique, laissa loin derrière lui Leibnitz et tous ses prédécesseurs depuis Aristote.

Kant a dit avec raison que la sensibilité et l'entendement sont d'une égale importance, le concours des deux facultés étant également nécessaire pour constituer la connaissance humaine. Jacobi ajoute que de même il ne peut être question de préférer l'entendement à la raison ou la raison à l'entendement. Sans cette dernière sacultés nos sens ne nous serviraient à rien, et la raison elle-même nous serait inutile, ou, pour mieux dire; elle n'existerait pas. Néanmoins, c'est par la raison seule que l'homme est supérieur aux animaux, qu'il est un genre à part. Sans la raison, bornée à la seule réflexion, l'homme est seulement un animal plus parfait que l'éléphant, comme celui-ci, estiplus, parfait que l'huître ou le polype. La question de savoir si l'homme est différent de l'animal par le genre ou seulement par un plus haut degré d'intelligence, est donc identique à celle de savoir si la raison de l'homme est simplement une intelligence résléchissant les intuitions sensibles, ou bien une faculté à part que faculté supérieure. qui lui révèle d'une manière positive ce qui est vrai, beau, bon en soi. Tous les philosophes non platoniciens, depuis Aristote jusqu'à Kant, quelle que soit d'ailleurs la diversité de leurs systèmes, sont d'accord pour ne voir entre l'homme et l'animal, entre la raison et l'entendement; qu'une différence de quantité, et non une différence de qualité. Dans le dernier chapitre de la Critique de la raison pure, Kant accuse d'une égale inconséquence et d'une égale insuffisance les rationalistes et les sensualistes aristotéliciens. Jacobi partage cet avis et donne avec Kant au sensualisme pur d'Épi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Là même, p. 20-22.

cure, considéré comme système, la préférence, non-seulement sur le sensualisme mixte de Locke, mais encore sur le platonisme mutilé de Leibnitz, platonisme qui, par cette mutilation, coïncide avec le spinozisme.

L'homme se distingue essentiellement de toutes les autres espèces vivantes par trois dispositions fondamentales, qui donnent lieu à trois manières particulières de sentir, le sentiment religieux, le sentiment moral, le sentiment du beau, qui; dans leur développement par la pensée, deviennent piété; conscience motale, goût. Par la religion! l'homme sait qu'il appartient à un autre ordre de choses que l'ordre physique : par la conscience morale et le sentiment du beau. il devient capable de faire le bien pour le bien, et de rechercher le beau peur lui-même. A ces dispositions distinctives se jointellamour due vraige la recherche désintéressée de la vérité. Ensemble elles forment la nature supérieure de l'hommet, sa vraic nature ; la raison humaine dans le sens de Jacobi: Mais il la regarde desplus comme la faculté de percevoir les choses ou ne tombent pas sous les sens; de présupposer certaines vérités qui sont la base nécessaire de tout savoire la faculté d'un savoir immédiat et supérieur!!

La doctrine d'une véritable de la raison persinue Jacobi, est ce qui distingue ma philosophie de toutes les philosophies qui se sont succédé depuis Aristote. Depuis trente aus que je la soutiens, on n'a jamais voulu admettre ni avec moi une diberté absolue, comme faculté de commencer absolument une série prévue dibrement et prédéterminée de faits à venir, m avec Spinoza le fatalisme dans toute sa rigueur. On se refusait à croire à la première, parce que l'expérience ne comprend que la nécessité en vertu du principe de causalité, et la conscience s'oppose invinciblement au second 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 25-29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même volume, p. 45-48.

Je sais à quel expédient quelques-uns ont eu recours pour concilier ensemble la raison et la nécessité, la nécessité et la liberté. On suppose une raison primitivement aveugle et qu'on appelle la raison absolue; puis on l'identifie avec la nécessité, de telle sorte que celle-ci paraît secrètement raisonnable. De là on conclut ensuite que la nécessité, en tant que raisonnable, n'est point opposée à la liberté, et l'on établit ainsi que les idées de raison, de liberté et de nécessité coıncident ensemble dans l'idée de l'absolu ou de l'essence éternelle des choses et de la force primitive, inhérente à cette essence. La liberté, alors, n'est plus au-dessus de la nature créée et comme cause, mais elle en est la base, le fondement. Je ne demanderai pas à l'auteur de ce système comment il est possible que quelque chose sorte de l'absolu, éternel et immuable, puisqu'il est tout aussi contraire à sa nature de produire que d'être produit; mais je dirai que; selon cette doctrine, c'est évidemment la puissance qui commence, une puissance au-dessus de laquelle il n'y a rien, qui n'est pas dirigée par la sagesse ou la bonté, et qui, par conséquent, est aveugle destin, sans raison et sans liberté. Ce qui, par opposition avec le destin, constitue la divinité, c'est la providence. C'est par là seulement qu'elle est esprit et qu'elle peut devenir l'objet de l'admiration, du respect, de l'amour. Lorsqu'on ne voit plus dans les mouvements du ciel qu'un mécanisme éternel, ce n'est plus la beauté de l'armée céleste qu'on admire, mais le génie de Copernic, de Kepler, de Newton, de Laplace, qui ont su par la science en expliquer les merveilles. Et cette admiration même du génie humain cesserait du jour où quelque philosophe réussirait à nous démontrer que l'esprit aussi n'est qu'un mécanisme; alors on ne pourrait plus admirer ni honorer ni la science ni la vertu<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 49-55.

Ce n'est pas la science, mais la foi en Dieu, la foi dans la liberté, la vertu, l'immortalité, qui est le bien le plus précieux, le caractère distinctif de l'humanité: c'est en quelque sorte l'âme raisonnable. Cette foi plus ancienne que tous les systèmes, est comme la silhouette du savoir divin dans l'esprit fini. Si nous pouvions la transformer en science, c'est alors que s'accompliraient les paroles du serpent: nous serions Dieu.

D'abord la foi et la science sont étroitement unies dans la conscience des peuples. Du moment qu'il s'établit une distinction entre elles commence la philosophie. Mais des siècles s'écoulent avant qu'il paraisse un Anaxagore, qui vienne ouvrir à l'esprit scientifique, uniquement tourné vers la nature, une voie nouvelle et le porte vers la connaissance d'une intelligence créatrice, supérieure à la nature.

La physique détruit la superstition; mais elle ne peut pas elle-même empêcher qu'avec la foi superstitieuse ne périsse la foi véritable. Celle-ci se maintient à côté de la science par une doctrine qui limite le système de la nature par un système de liberté, l'entendement par la raison, l'intelligence des choses physiques par celle des choses métaphysiques, en un mot par une philosophie dans le sens de Platon 1. »

Jacobi s'explique ici avec plus de précision sur l'esprit de sa philosophie et sur les rapports de ce qu'il appelle la raison avec l'entendement.

«Ainsi que tout autre système de connaissances, dit-il, la philosophie reçoit sa forme de l'entendement ou de la faculté des notions. Sans notions, il n'y a point de conscience réfléchie (Wiederbewusstseyn), par conséquent ni distinction, ni comparaison; en un mot on ne peut prendre possession d'une vérité quelconque que par des notions. Le contenu de la philosophie est fourni exclusivement par la raison, ou la

<sup>1</sup> Même volume, p. 55-58.

faculté d'une connaissance indépendante de la sensibilité et au-dessus d'elle. Ainsi que les sens externes, la raison ne juge ni ne sorme des notions, elle est un organe révélateur. Ainsi qu'il y a une intuition sensible, il y a une intuition rationnelle. Ce sont deux sources différentes de connaissance, qui ne peuvent être déduites l'une de l'autre. Elles ont un même rapport à l'entendement et à la démonstration. On ne peut démonstrer ce qui est donné par la sensation, la démonstration n'ayant d'autre but que de ramener la notion à l'intuition qui en a souni la matière. De même il n'y a' pas de démonstration pessible du content de la raison, de l'intuition rationnelle, qui nous sait connaître des chiets métaphysiques.

« De tout sanoir il fant pouvoir indiquer la suurce; qui est ou l'intuition sensible, la sensation (Sinner-Empfinching), ou le sentiment de l'esprit (Cristespefilhi). Ce que nous savois par ce dernier moyen; nous disons que nous le vroyons. Nous croyons à la vertu, à la liberté, à Bleu, et ce savoir par la foi est aussi supérieur au savoir sensible, qu'on appelle le savoir par excellence, que l'homine est supérieur aux animaux, le monde intellectuel au monde physique, Dieu à la nature.

L'ancien dogmatisme prétendait par le raisonnement s'é-

¹ C'est ainsi que la raison est définie par Schulze, Grundsætze der allgemeinen Logik, § 2, note 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Même volume, p. 58-63.

lever au-dessus des choses sensibles, et cette faculté il·l'appelait la raison. Kant vint démontrer que cette raison est impuissante à raien connaître qui soit au-dessus du monde matériel. Jacobi sontient que la raison est autre chose; que c'est une faculté spéciale, qui nons révèle des vérités indépendantes, de l'observation, lorgane du monde physique. Et au fand dis-il, c'est toujours ainsi que es mot a été compris, si l'on excepte quelques philosophes. Polyphèmes de la science, qui se sont privés de l'œil intérieur dans l'espoir qu'ils en norgaient mieux de l'œil physique. Il faut avoir foi dans les sontiments de la raison (Vernantyspéthle), aussi hien, qu'aux données des sens. On ne peut pas démontrer la clarté du jour à qui la nie; on ne peut réfuter victorieusement l'idéaliste, parce qu'on ne peut forcer personne à croire.

Cependant Jacobi fait un domier effort centre l'idéalisme et contre la philosophie spéculative en général.

"L'entendement humain, dit-il, a été conduit par la réflexion, à une double incrédalité, nient d'abord le monde matériel, puis le monde intelligible, et à cet art de douter de toute réalité, il a donné le nom de philosophie.

Touts philosophie, a sa source dans le désir naturel d'une connaissance qu'on appelle la vérité, sans savoir aujuste ce que c'est que la vérité. On le sait naturellement et on ne le sait pas pour l'entendement. La raison présuppose absolument le vrai promme lé sens enterne et le sens interne supposent, celui-là l'espace, selui-ci le temps melte n'est quelque chose que pas cette supposition. L'entendement, au contraire, partant de l'observation sensible et se développant d'abord par elle, ne peut appliquer à cette intuition l'idée du vrai que lui impose la raison; il s'enquiert de son substratum, pour en assurer la réalité, et cherche ce substratum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 72-77. TOME II.

dans le monde phénoménal, où doit se trouver l'essence des choses (das an sich) et de leurs propriétés. Mais cette recherche de ce qui est en soi n'aboutit qu'à une simple négation du néant (ein Nicht-Nichts), qui même serait identique au néant, si la raison, que vien ne saurait entièrement étouffer, ne venait interposer son veto.

Tel est le vide, l'abîme où se perd nécessairement la pensée lorsqu'elle prétend transformer le savoir intime, qui jaillit des profondeurs de l'âme, en un savoir extérieur, et que par l'entendement on s'efforce d'arriver jusqu'aux choses surnaturelles, qui ne sont pas de son domaine. L'être de la réflexion n'est qu'un être relatif: l'être réel, l'être substantiel, absolu, ne se révèle que dans le sentiment par lequel l'esprit a conscience de lui-même. Ce savoir primitif et instinctif est par là-même inemplicable, il s'impose comme un fait supérieur à toute démonstration à c'est un savoir souverain, dont il faut reconnaître l'autonité, à moins de renier la raison, la nature même de l'homme raisonnable lamine.

# PRESUMÉ ET CONCLUSION.

and a effect with a find of the control of the control of the

Sur la fin de sa vie, Jacobi a résumé lui-même sa philosophie, quant à son principe fondamental?... «Ainsi que la réalité sensible, dit-il, n'a pas besoin d'être prouvée, parce qu'elle est garantie par elle-même, ainsi la néalité qui se révèle dans la raison, est le mieux attestée par elle. L'homme s'en rapporte naturellement à ses sens, et il a nécessairement foi en sa raison: il n'y a pas de certitude plus certaine que cette foi. Pour avoir voulu prouver la réalité de nos idées du monde matériel, on est arrivé à l'idéalisme; et pour avoir voulu démontrer la vérité de nos idées du monde intelligible, de la substantialité de l'âme, d'un Dieu, créateur

recovered to management at

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Même volume, p. 99-107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> OEuvres, t. II, p. 107, 119-123.

intelligent de l'univers, on est tombé dans le nikilisme. La réalité ne peut être connue que par le sentiment. » Fries 1 appelle sentiments objectifs ou purs les jugements qui procèdent immédiatement de la raison. Jacobi admet cette dénomination, en ajoutant que « l'entendement est l'instrument logique de ces jugements, tandis que la raison en est l'organe révélateur, qui ne juge pas plus que ne jugent les sens. Si l'homme était borné aux sens, à l'intelligence des choses sensibles, il arriverait par la réflexion à ce résultat que la nature scule est et que hors d'elle il n'y a rien; mais il est esprit, et comme l'esprit est sa véritable essence, c'est par lui seulement que l'entendement devient entendement humain. Il est vrai que nous comprenons tout aussi peu l'univers comme ouvrage d'un créateur personnel-et intelligent, que comme nature éternelle et indépendante : mais nous savons que, si la providence et la liberté ne sont pas primitives, elles ne sont rien; que si ces idées sont sans réalité, l'homme est trompé par sa conscience qui les lui impose; que, si elles sont chimériques, l'homme tout entier est un mensonge, et le Dieu de Socrate, le Dieu des chrétiens, le héros imaginaire d'un conte. »

Un partisan de la philosophie de Jacobi la résume ainsi 2; « Cette philosophie est dualiste, comme la foi naturelle de l'humanité; elle distingue d'une part entre Dieu et la nature, et de l'autre entre l'être et la pensée. La dialectique de l'entendement ne peut pas plus arriver à un premier ou à un dernier que le mécanisme de la nature, dont il est le prototype selon les uns, la copie selon les autres. La raisen, faculté fondamentale de l'esprit, pose, de sa souveraine autorité, quelque chose d'absolu : elle est la faculté de l'absolu. Le vrai ou la réalité est avant la vérité, qui

<sup>1</sup> Neue Kritik der Vernunft; t. I, p. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Neeb, Vermischte Schriften, t. II, p. 243. Ce résumé a été approuvé par Jacobi lui-même. Voir sa Correspondance, t. II, p. 464. 37.

en est l'expression. Le savoir philosophique, comme connaissance acquise par le raisonnement, a pour fondement la connaissance donnée immédiatement dans la conscience : il repose sur la foi, conscience immédiate et absolue de l'être. Elle est foi rationnelle en tant qu'elle a pour objet les choses divines, et soi naturelle en tant qu'elle a pour objet le monde sensible. Son principe est la supposition absolue elle-même de l'harmonie de l'être et de la pensée qui le représente, tandis que le savoir philosophique (l'idéalisme) prétend démontrer l'identité de l'unité objective de l'idée et de la multiplicité de l'intuition. Nous comprenons la science parce qu'elle est notre ouvrage, tandis que le savoir immédiat est un mystère. Théoriquement, l'idéalisme ne peut être résuté, mais il ne peut se maintenir dans la pratique. La raison est à la sois organe et instinct, Comme instinct moral, elle devient conscience morale. La religion, comme foi en Dieu, est un résultat naturel. - La raison n'est pas un attribut de l'homme; il en est lui-même la forme sensible : elle est l'être substantiel. L'entendement ne porte pas immédiatement sur les objets : il reçoit la matière de ses notions soit de l'intuition rationnelle, soit des perceptions sensibles.... L'idée du bien, le sentiment du devoir est ce qu'il y a dans la conscience de plus clair, de plus certain : le bien est le sceau du vrai, et la conscience morale est le juge en dernière instance de toute vérité. La raison est la voix de l'esprit divin, le témoin vivant de l'être véritable et de sa source éternelle, une incarnation de Dieu.... Selon Jacobi, la réalité est donnée immédiatement, indépendamment de toute activité intellectuelle. C'est par là qu'il se distingue de tous les philosophes dogmatiques, qui s'accordent tous à considérer l'existence comme ne pouvant être saisie que par l'intermédiaire de la pensée.... Il y a donc un savoir naturel et primitif, qui est indépendant de la pensée, que la pensée ne

produit pas, bien que ce soit par elle que nous en prenons possession. Il est le fondement de toute connaissance réelle, et c'est lui que Jacobi oppose, sous le nom de foi, à la science démonstrative, connaissance de seconde main, pour ainsi dire, qui est le produit de l'entendement. C'est parce qu'ils prétendent démontrer ce qui est au-dessus de toute démonstration, que tous les systèmes de réflexion sont plus ou moins idéalistes ou sceptiques. Rejeter le savoir immédiat, qui est l'objet de la foi, c'est se perdre dans le néant; et le révoquer en doute, c'est demander si l'esprit humain est un mensonge, une illusion. Toute philosophie part de la foi et finit par elle. L'entendement sans la foi conduit à un savoir vide et aboutit à une désolante incrédulité; la raison ou le sentiment sans l'entendement conduit à la superstition. La philosophie de Jacobi est croyante comme l'humanité, comme la conscience, mais elle sait ce qu'elle croit et se rend compte de sa foi.

«Le grand mérite de Jacobi, dit un historien de la philosophie allemande<sup>1</sup>, est d'avoir compris qu'il y a dans la conscience un trésor de vérité qu'il s'agit de réaliser par la pensée: Il était entièrement d'accord avec Kant sur les fonctions de l'entendement, lui refusant comme celui-ci toute faculté de rien connaître par lui-même; mais il distinguait plus exactement, dans les notions des choses sensibles, ce qui appartenait aux sens comme organes, et à l'entendement comme faculté logique. Il regardait comme un mystère impénétrable le procédé par lequel la matière donnée devient sensation, l'entendement ne pouvant observer que sa propre action sur les données sensibles. Cependant toute sensation, ainsi que toute perception qui en résulte, est accompagnée de la certitude immédiate qu'elle est produite par la présence d'un objet et donnée par les sens. Jacobi posait en fait que

<sup>1</sup> Chalibœus, Historische Entwickelung, etc.

toutes les perceptions sensibles sont introduites dans l'esprit par le ministère des sens, et ce fait il le regardait comme indubitable et comme le fondement de tout travail logique ultérieur. Par la Jacobi, dit M. Chalibœus, proclama le premier en philosophie le principe des faits. Pour sauver la certitude du monde extérieur, il faut soutenir résolument l'existence de fait des sensations et des images, et se garder de vouloir les expliquer par indire organisation; puisque une pareille explication en fait des productions de l'esprit; et l'idéalisme devient invincible.

« Mais ce droit qui résulte d'un fait antérieur à toute pensée et absolument inexplicable, Jacobi pouvait le faire valoir avec plus de succès dans le domaine de la raison. Les idées représentant des choses purement întelligibles existent de fair en nous, et nous sont révélées par la pensée. Nul doute, quant à leur présence, n'est possible, pas plus qu'il n'est-possible de dire comment élles sont entrées dans la conscience. De ce fait Jacobi conclut à leur vérité, de la même munière que de la nécessité avec laquelle s'impose la loi morale, Kant avaît conclui à sa réalité.

«Toute démonstration suppose un principe, un premier, un pair, au delà duquel il est impossible de s'elever. C'est ee qu'ont trop méconnu tous les philosophes, y compris Kant. Il y a des faits et des idées qui s'imposent immédiatement, et qui sont la base de toute science, et le plus grand mérite de Jacobi est d'avoir insisté sur ce point... Il réchercha soigneusement la source mystérieuse des pressentiments que nous avons des choses divines, et la trouva dans un sentiment primitif, qu'il considérait comme l'essence même de l'esprit, la richesse cachée de l'âme humaine. Il montra qu'il y a dans l'esprit autre chose qu'un mécanisme logique, vide en soi; qu'il y a u fond de l'âme un dépôt de virtualité infinie, et s'il n'a pas osé lui-même pénétrer avec le flambeau de la critique dans ce sanctuaire, il y a puissamment appelé l'atten-

tion des penseurs. Il nous a remis en possession de ce trésor; mais il est naturel que la philosophie ne se contente pas de cette tranquille possession, qu'elle s'applique à le mettre au jour par l'analyse, et qu'elle s'anquière même de sa légitimité.

La supposition fondamentale de Jacobi, son point de départ, s'est qu'il faut accorder une entière confiance aux sentiments naturels; qu'il y a une harmonie, préétablie entre la nature sensible et intellectuelle de l'homme et la réalité des choses; que ce qui est donné dans la conscience actuelle est par là même vrai, réel; que la réalité pour être connue, doit être donnée, et que le ministère de la pansée, à son égard se borne à la réduire en notions.

Ainsi que, selon lui, la morale n'a d'autre règle que le sentiment de l'homme de bien, de même la règle de toute vérité est le jugement naïl d'un esprit éclairé. Si tous les gens de bien ne sont pas d'accord sur les principes de morale, et si tous les hommes instruits ne le sont pas dayantage quant aux principes de tout savoir, la fante en est à la spéculation, au raisonnement, à la réflexion artificielle, qui, au lieu d'accepter tout simplement, les croyances naturelles, prétend s'élever au-dessus d'alles, et aspire à une science chimérique.

Lanchi, rejetait la spéculation en tant qu'elle prétendait substituer une autre conscience à la conscience naïve, la vérité étant, selon lui, donnée immédiatement dans la raison comme faculté d'intuition intellectuelle, comme une sorte de révélation intime. Il se persuadait, par exemple, que l'existence de Dieu se révélait directement dans le sentiment religieux, ne tenant aucun compte du trayail de la pensée dont l'idée de Dieu est le résultat, et que la réflexion philosophique cherche à reproduire. Et cependant lui-même ne faisait pas autre chose; sa philosophie, tout en suivant une autre inéthode, était tout aussi bien discursive que celle qu'il combattait; seulement il avait sur la source et le critérium de la

vérité d'autres principes, et il n'était l'adversaire du savoir philosophique, que parce qu'il s'en faisait à peu près la même idée que Spinoza et Fichte. Confondant la raison d'être avec la raison de connaître, l'argumentation avec la déduction matérielle, il supposait qu'on ne pouvait prouver une existence qu'en la faisant naître d'une antre existence qui en est la cause ; que par conséquent vouloir établir l'absolu, ce serait vouloir en rechercher la condition réelle, ce qui est absurde, et que prétendre démantrer Dieu. co serait recennaître audessus de lui une autre substance. Il concidérait ainsi, avec l'idéalisme absolu : la dialectique spéculative comme la prétention à reproduire, à imiter par la pensée, le mouvement de la création, ou le développement progressif de la réalité primitive, dialectique qui, en effet, si elle part avec Spinora de la substance divine, ne peut arriven logiquement au moi libre et personnel; ou quis si elle part avec Fiehte du moi absolument libre et indépendant en soi, ne peut logiquement s'élever jusqu'à Dien. Heurousement, la philosophie n'est pas condamnée à se prononcer soit pour Fichte; soit pour Spinoza, ni même pour Hegel, qui a cherché à les réunir. Sans prétandre déduire Dieu matériellement, elle peut rechercher dans la conscience l'origine de cette idée souveraines en établir la réalité en se fondant sur cette origine même et sur d'autres raisons encore, et la concilier avec la libérté : c'est ce que Jacobi n'a cessé desfaire lui-mêmente e una contrata de la la Jacobi, se faisait donc illusiona dans les premiers temps surtout, quand il se persuadait qu'il était l'adversaire de toute spéculation discursive, et que toute spéculation de ce genre devait conduire nécessairement au panthéisme, à l'idéalisme, au fatalisme. Dans le fait, il opposait une philosophie à une autre, une morale généreuse et enthousiaste à une morale égoïste ou étroite, un dogmatisme imperturbable au scepticisme, une psychologie spiritualiste au matérialisme, un Dieu personnel au Dieu collectif du panthéisme, un réalisme rationnel à toute espèce de philosophie idéaliste : en un mot, une soi inébranlable dans la vérité objective du sentiment humain et dans la raison comme organe de ce sentiment, à toutes les critiques et à tous les doutes dont cette vérité était l'obiet. Jacobi denna le nom de foi à cette confiance dans le produit naturel et spontané de notre nature intelligente. Mais toute foi suppose un donte, une critique qui fui est opposée. et qu'elle a vainoue. C'est une soi philosophique, qui n'est plus la confiance primitive du sens commun. antérieure à toute réflexion libre et méthodique: v'est cette même confiance justifiée contre le doute; une foi raisonnée, éclairée. La matière de cette philosophie, il est vrai, in'est pas le produit d'un raisonnement artificiel, puisqu'elle se prétend donnée immédiatement dans le sentiment l'et le sens commun 18'W confie naturellement; mais en tunt que philosophique, cette foi est l'ouvrage de la réflexion. Insister avec force sur la réalité de ce contenu de la conscience : la défendre contre toute entique qui la met en question ! telle fut la mission que s'imposa Jacobi; la cause sacrée qu'il plaida avec un grand talent, mais non sans-tomber dans de grandes contradictions a il ne remplit d'ailleurs qu'une partie de sa taches no me e

Il, y a dans la conscience actuelle de l'homme un contenu que la réflexion n'a pas produit, puisqu'elle le suppose et qu'elle ne peut s'exercer que sur lui. Nous croyons naturellement à ce contenu, bien que nous ne puissions comprendre comment il a été introduit dans notre esprit. Le fait en constitue le droit, et l'idéaliste sceptique lui-même l'admet malgré lui.

Ce contenu se compose d'une part de sensations et d'images accompagnées de la conviction invincible qu'elles représentent des objets extérieurs, et, d'autre part, de sentiments qui n'ont rien de commun avec la nature animale et qui sont la base de la conscience morale et religieuse. L'organe par lequel l'ame reçoit d'une manière mystérieuse les images des choses sensibles, ce sont les sens. Leurs données réclies sont transformées en notions et réduites en système par l'entendement. A ce système logique est censé correspondre un système de réalités, qui est de monde physique et qui existe antérieurement à la science et indépendamment d'elle: La science; bien que fondée sur le savoir naturel; borné aux apparentes les plus frappantes et les plus superficielles des choses; est le produit d'une observation réfléchie; une expérimentation libre et méthodique Mais, quelque loin qu'elle poisse reculer ses dimites y elle ne peut se passer de l'appui du savoir naturel qui seut la rend possible; elle ne peut le métro d'infirmer; elle peut seulement le rectifier; le développer et nous en donner une conscience plus nette et plus explicitée et la marie qui paraccolate cance.

"Morgane des sentiments et des jugements qui ensemble forment la nature distinctive de notre espèce; et que pour cela Ideobi appelle purs et objectifs juest la reison il l'intuition intellectuelle ! ils constituent la conscience virtuelle : la nature raisonnable; la raison en quissance qui so développe spontanément par la vie sociale et la pensée maturelle, et parlà devient conscience y raison actuelle : Son oditenu est l'objet de la philosophie, qui n'est ainsi autre chose que la science ou la conscience réfléchie des choses intelligibles adomnées dans l'intuition intime, récélées par la raison, et réduites en idées par l'entendemente La raison, organo révélateur, no . juge pas plus que les sens ; l'entendement en transforme les révélations en une connaissance claire et systématique. La réflexion ne peut rien ajouter au savoir naturel qui en résulte, ni le prouver; elle peut seulement le reproduire et en établir la vérité, en le ramenant aux sentiments et aux intuitions qui en sont la source intarissable. La philosophie ne peut être admise à douter de la réalité de ce qui découle de cette source; elle ne peut que l'accepter, et n'a d'autre

droit sur le contenu de la conscience que celui de le vérifier et de le développer par une observation intellectuelle réfléchie.

Cette observation intellectuelle ne doit pas être confondue avec cette observation psychologique dont l'organe est le sens intime de Kant ou la réflexion de Locke. La philosophie. selon Jacobi, est si peu la même chose que la psychologie expérimentale, qu'on peut cultiver celle-ci sans avoir la moindre idée de celle-là: La philosophie proprement dite a pour objet de mettre an jour le trésor caché au fond de l'ame, de nous donner la conscience réfléchie de ce qui est implicitement dans la conscience virtuelle, comme l'expression de notre nature supérieure. Lis se horne son ministère selon Jacobin Ilului assigne, ainsi un rôle évidemment, trop étroit et auquel elle ne se résignera pas. On peut admettre avec lui qu'une philosophie qui prétend tout démontrer. jusqu'à: l'autorité en vertu de laquelle elle agit et qui ne part pas de données: certaines en 180i ; entreprend une ceuvre impossible; qu'une philosophie qui fait abstraction de l'être donné dans la conscience pourqui vent l'établir autrement qu'il afest donné, ou qui prétend construire l'univers par la seule dialectique. est une entreprise stérile ou ne peut aboutingu'à l'idéalisme. au nihilisme. Mais de là il ne s'ensuit pas que toute spéculation soit absurde ou vaine pque toute critique soit inutile ou 

La philosophie, comme connaissance explicite de la conscience naturelle, est d'abord énumération, description des faits intimes, des sentiments purs et essentiels de la nature raisonnable, ainsi que des idées et des jugements qui en résultent spontanément. Dans ce premier travail, la pensée philosophique devient nécessairement critique, critique historique d'abord et ensuite une autre critique encore. Il y a des illusions d'optique; pourquoi n'y aurait-il pas des illusions de conscience, des visions internes fausses ou altérées? Jacobi distingue les sentiments purs et objectifs des sentiments

subjectifs, individuels, fortuits. Dès lors, ne faut-il pas un critérium pour reconnaître ceux qui forment le contenu natif et légitime de la conscience? D'ailleurs les sentiments ne peuvent se présenter à la réflexion qu'à l'état de jugements et d'idées; il faut donc voir jusqu'à quel point ces idées sont conformes à leurs objets.

Ainsi la tâche de la philosophie se complique et s'agrandit: ce n'est déjà plus un simple inventaire, une simple prise de possession par la pensée du trésor rationnel; c'est de plus un examen sévère des faits de conscience, d'après un critérium qu'elle aura d'abord à déterminer, et d'autant plus difficile à trouver, qu'il semble se supposer lui-même; c'est ensuite une vérification des idées et des jugements rationnels par leur réduction à leur source.

Il y a plus: la conscience actuelle, quelque développée qu'elle soit, n'est jamais l'expression pure et complète de la conscience virtuelle. Ainsi que le système de physique de Newton est plus parfait que celui d'un observateur ordinaire ou même que celui de Descartes ou d'Aristote, de même la philosophie est appelée à corriger bien des méprises de la conscience vulgaire, à l'enrichir, à la compléter.

Ensin, en supposant que tout ce travail de description, de critique, de réduction et de développement, soit heureusement terminé, que tout ce que l'ame humaine renserme de virtualité soit parsaitement réstéchi, reconnu pour authentique, sormant un système complet de saits certains, l'œuvre de la philosophie ne serait pas encore consommée, et l'amour de la science pour élle-même, qui est aussi un des plus nobles besoins de notre nature, ne serait pas satissait. La philosophie a sur les saits de la conscience un droit d'interprétation, et Jacobi lui-même a largement usé de ce droit. Cette interprétation est de deux sortes : elle est analytique en tant que, considérant les saits donnés comme des conséquences, on s'applique à en rechercher les principes ou les

conditions; elle est synthétique, en tant que, les considérant comme des principes, elle en recherche les conséquences. C'est ainsi, par exemple, que du sentiment religieux on peut conclure justement à l'existence de Dieu et à l'origine divine de l'homme comme principe de ce sentiment, et que de la loi morale, comme fait positif, Kant a conclu à l'immortalité de l'âme.

Jusqu'ici il ne s'est agi que de vérifier le contenu de la conscience, de le raisonner et de le développer avec une foi entière en sa réalité, foi qui suppose que la raison de l'homme est une juste mesure des choses, foi sublime, mais non nécessaire, puisqu'elle a manqué à bien des penseurs. Que sera-ce lorsque surgira la question de savoir non-s'il faut se confier à la raison comme faculté logique, ce qu'admettent tous peux qui consentent à raisonner; mais si le contenu authentique de la conscience a une réalité objective, question désespérante et insoluble, mais inévitable et légitime, et qu'il-est impossible de supprimer. La philosophie, tout en faisant de vains efforts pour la résoudre, développe toutes les forces de l'esprit, et par la même finit par, lui donner une conscience plus complète de ce qu'il est. Après avoir épuisé tous les movens de s'élever au-dessus de lui-même, l'esprit humain revient à la foi en sa propre véracité, et c'est à ce prix seulement que cette foi, d'ayengle qu'elle était d'abord, devient 

C'est en partie dans ce sens que les disciples de Jacobi continuèrent son œuvre, et qu'il se forma entre eux et ceux qui demeurèrent fidèles au drapeau de Kant, une sorte d'alliance, sur laquelle nous aurons à revenir quand nous aurons à nous occuper de la philosophie de Herbart, le représentant le plus illustre de la réaction du réalisme rationnel contre la domination de l'idéalisme absolu. Parmi les partisans de Jacobi se distinguèrent Fr. Kæppen, que nous avons déjà eu occasion de nommer, et Gaëtan Weiller; parmi ceux qui

cherchèrent à concilier sa philosophie avec celle de Kant, se firent remarquer surtout *Bouterweck*, plus connu par ses travaux littéraires, et J. Fréd. *Fries*, auteur d'une nouvelle critique de la raison, sur qui nous rappellerons plus tard l'attention de nos lecteurs, ainsi que sur le sceptique *Schulze*, qui, sur la fin de sa vie, se rallia à l'école de Jacobi.

<sup>1</sup> Nous indiquerons les principaux ouvrages de Kœppen, de Weiller et de Bouterweck dans la noie xxu.

Company of the State of

Matte Dominer . the or

المراجع فالمناه والمناه والمراجع المراجع والمراجع

process and the final hope of months of proceedings.

Digitized by Google

# NOTES ET ADDITIONS.

(Addition à la page 34.)

Extrait du traité de la religion dans les limites de la raison (OEuvres, t. X, p. 188-196).

• Comme preuve de la divine mission de Jésus-Christ nous allons citer quelques-uns de ses préceptes, que l'on peut considérer comme les fondements de toute religion.

a D'abord, selon lui, ce n'est point par l'observation des devoirs extérieurs et des statuts positifs que l'homme peut se rendre agréable à Dieu (Matth., V, 20-48); - le péché par la pensée est devant Dieu égal à l'action criminelle (Matth., V, 28); - la sainteté, en général, est le but auquel il doit tendre (V, 48); — la haine équivaut à l'homicide (V, 22); — le tort fait au prochain ne peut être effacé que par une réparation directe et non par des actes du culte divin (V, 24); il condamne le serment comme contraire au respect même dû à la vérité (V, 54-57). Il veut que le penchant naturel au mal soit entièrement converti en son contraire; que l'esprit de vengeance devienne tolérance et pardon, que la haine de l'ennemi cède à la charité (V, 59, 40-44). — Cependant les sentiments purs, les bonnes intentions ne suffisent pas: ils doivent se prouver par l'action (V, 46). Il veut que les bonnes œuvres s'accomplissent publiquement, afin de servir d'exemple; que votre lumière luise devant les hommes, dit-il (V, 16). Les bons sentiments, en se communiquant ainsi, seront comme le grain semé dans un champ fertile, ou comme un ferment de vertu qui, en se développant, produira le règne de Dieu (Matth., XIII, 31-33). Dans la parabole des tulents il condamne hautement l'inaction de celui qui, par une coupable confiance, s'en remettra à une influence morale d'en haut pour suppléer à son imperfection (XXV).

« Pour ce qui est de la félicité que l'homme espère naturellement,

en récompense de sa bonne conduite et de ses sacrifices, il lui promet rémunération dans une vie future (V, 44-42). Mais en lisant ce qu'il dit de la bienfaisance exercée envers les pauvres par le seul sentiment du devoir (Matth., XXV, 35-40), et sans songer à aucune récompense, en voyant que ceux qui agissent ainsi, sont reconnus par lui pour les véritables étus, on comprend que l'auteur de l'Évangile, larsqu'il parle d'une rémunération future, n'entend pas en faire le motif réel des bonnes actions, mais qu'il a voulu la présenter seulement comme un objet d'adoration et d'une fiaute jouissance morale pour la raison, qui voit l'ensemble de la destination de l'homme, comme une preuve de la bonté et de la sagesse divines dans le gouvernement des destinées humaines.»

H.

## (Addition à la page 45.)

Plan des leçons sur la géographie physique de Kant.

Cet ouvrage, précédé d'une introduction, qui assigne à la géographie physique sa place parmi les sciences et qui expose les notions de mathématiques les plus indispensables, est divisé en deux parties: la géographie physique générale, qui traite des élèments constitutifs du globe terrestre, et la géographie physique spéciale, qui traite de ses habitants et de ses produits.

La première est subdivisée en 4 sections :

- 1. De l'eau et de ses phénomènes.
- · II. De la terre et de ses formes diverses.
  - III. De l'atmosphère.
- IV. Histoire des révolutions du globe.

Appendice: De la navigation.

La seconde partie forme trois sections:

- I. De l'homme.
- II. Du règne animal. Du règne végétat. Du règne minéral.
  - 4. Les animaux ongulés (le cheval, le bœuf, etc.).
  - 2. Les animaux à orteils (le chameau, le chien, etc.).
  - 5. Les quadrupèdes à nageoires (le loutre, le castor, etc.).
    - 4. Les ovipares. Les amphibies.
  - 5. Les poissons de mer. Les crustacés.
  - 6. De quelques insectes remarquables.
  - 7. Les reptiles.

- 8. Les oiseaux.
- 9. Les végétaux.
- 40. Les minéraux.
- III. Sommaire des curiosités naturelles, par ordre géographique.
  - L'Asie (la Chine, le Tonquin, la Cochinchine, Siam, Pégu, l'Inde, la Perse, l'Arabie, la Tartarie).
  - L'Afrique (le Cap, Madagascar, le Monomotapa, les Canaries, l'Égypte, l'Abyssinie).
  - 5. L'Europe.
  - 4. L'Amérique.

#### m

## (Addition à la page 60.)

Jugement de Kant sur Rousseau. (OEuvres, t. VII, 4re part., p. 575-574; 2e part., p. 267-268.)

«L'histoire de la nature commence par le bien, car elle est l'ouvrage de Dieu; celle de la liberté commence par le mal, car elle est l'ouvrage de l'homme... C'est ainsi que peuvent se concilier entre elles les assertions en apparence contradictoires et si souvent mal interprétées de J. J. Rousseau. Dans les Discours, il montre quels maux résultent du conflit de la culture intellectuelle avec la nature de l'homme comme être physique, selon laquelle chaque individu devrait pouvoir remplir sa destination; dans son Émile, au contraire, dans le Contrat social et ailleurs, il cherche à résoudre le problème difficile de savoir quelle direction il faut donner à l'éducation et à l'État, pour que le développement de l'humanité, comme espèce morale, ne soit plus en contradiction avec sa destination naturelle. De cet antagonisme naissent tous les maux qui accablent le genre humain et tous les vices qui le déshenerent; le remède à ces maux et à ces vices est dans une mellique constitution sociale et politique.

«Les trois écrits dans lesquels Rousseau retrace si éloquemment les maux résultant d'une culture intellectuelle qui nous a éloignés de la nature, d'une civilisation qui a trainé à sa suite l'inégalité et l'oppression, et d'une éducation vicieuse, devaient seulement servir de motifiet de préparation à son Contrat social, à son Emile et à son Vicaire savoyard. Il ne demandait pas au fond que l'homme retournât à l'état naturel, ce qui est impossible, mais qu'il s'y reporte par la réflexion: l'art le plus parfait est un retour réfléchi à la nature.

33

IV.

(Addition à la page 69.)

Sous le titre de l'Antagonisme des facultés (der Streit der Facultaten, OEuvres, t. X, p. 251-585), Kant traite d'abord des facultés en général, de leurs rapports mutuels, puis des rapports des facultés dites supérieures, celles de la Théologie, du Droit et de la Médecine, avec la faculté philosophique, qui, en Allemagne, comprend nos deux facultés des lettres et des sciences. Il s'occupe surtout de la lutte qui s'est engagée entre la philosophie et la théologie, et réclame pour la première le droit de fonder la religion sur la raison. Il fait une vive critique du théologien orthodoxe, qui ne reconnaît d'autre autorité que celle de la lettre biblique et celle de PÉglise. Il fait dépendre la moralité de la grâce, dit-il, et la grâce de la foi, et la foi de la grâce encore. Le légiste au moins peut appeler de la loi positive au législateur, qui peut s'inspirer de la raison. La philosophie peut consentir à être la servante de la théologie. pourvu qu'on ne lui ferme pas la bouche et qu'elle soit chargée de porter le flambeau devant sa maîtresse. La religion ne peut, pas se fonder sur des statuts, quelle qu'en soit l'origine : cela résulte de l'idée même de la religion. Elle n'est pas un ensemble de certaines doctrines considérées comme des révélations divines ; un pareil système s'appelle théologie; mais elle est le système de nos devoirs considérés comme des commandements de Dieu. La religion ne se distingue pas de la morale par son objet, mais par sa forme: g'est la morale avec une sanction divine. Voilà pourquoi, au fond, il n'y a qu'une seule religion, bien qu'il y ait diverses manières de concevoir la manifestation de la volonté divine : le christianisme en est la forme la plus vraie et la plus convenable. Sous le titre de la lutte de la faculté philosophique avec la faculté de droit, on trouve le petit écrit qui examine la question de savoir si le genre humain est constamment en progrès, et que nous avons analysé dans le texte. Le chapitre consacré à la médecine est la reproduction d'une lettre adressée au célèbre Hufeland sur la puissance morale de se rendre mattre de ses affections maladives, avec des principes de diététique et d'hygiène morale.

La pensée principale de tout cet écrit est qu'il faut, à côté de l'enseignement officiel et positif, un enseignement libre; à côté des facultés de théologie, de droit et de médecine, une faculté indépendants,

n'ayant pour objet que la libre recherche de la vérité et le progrès de la science. Le principe des trois facultés supérieures est l'autorité, la Bible et non la raison pour le théologien, le droit positif et non le droit naturel pour le légiste, la tradition médicale et non la physiologie du corps humain pour le médecin. La faculté philosophique ne doit avoir à reconnaître d'autre autorité que celle de la raison; son principe est la liberté. La faculté philosophique peut rendre service aux trois autres par son contrôle, qui n'est autre que celui de la vérité librement cherchée et librement admise. Elle est surtout utile au peuple, qui, sans elle, serait entièrement livré aux théologiens, aux juristes, aux médecins : son office est d'éclairer le peuple sur les véritables conditions du salut éternel, de la santé et du bon droit. Son opposition aux trois facultés est légitime, de par la raison. Quand les doctrines consacrées se fondent sur la tradition historique, il appartient à la critique d'en vérifier l'origine; si elles se fondent sur le raisonnement ou sur le sentiment, il doit être permis de les confronter avec la raison, avec la nature raisonnable.

La lutte engagée ainsi ne peut se terminer à l'amiable ou par une sorte de composition, mais seulement par une sentence émanée du tribunal de la raison. Elle est interminable et la philosophie doit toujours être prête à combattre, ainsi que, de leur côté, les gouvernements auront toujours besoin de s'appuyer sur des doctrines officielles et positives : à l'esprit de domination la philosophie devra toujours opposer les armes de la vérité. Du reste, ce combat n'est pas entre le gouvernement et la philosophie, mais entre celle-ci et les facultés : il peut fort bien se concilier avec la paix publique, tout en préparant le règne de la raison et de la liberté. Au fond, cet antagonisme des facultés n'est pas une véritable guerre, puisque, en définitive, des deux parts on tend à la même fin, qui est de concilier ensemble l'ordre et la liberté, la stabilité et le progrès (concordia discors, discordia concors).

V.

(Addition à la page 69.)

La Pédagogique de Kant.

Indépendamment des vues exposées par Kant sur l'éducation dans la partie méthodologique de ses trois Critiques, notamment dans celle de la *Critique de la raison pratique*, dans l'Anthropologie et dans le petit écrit sur le *Progrès*, nous avons de lui des Leçons

Digitized by Google

spéciales sur la Pédagogique (OEuvres, t. IX, p. 569-458), dont l'Introduction surtout est remarquable. En voici quelques traits :

L'homme est la seule créature susceptible d'éducation.

Par éducation nous entendons la nourriture, la discipline et l'instruction ou la culture. L'homme-enfant est ainsi nourrisson, élève et disciple. Cette division revient à peu près à celle-ci : éducation physique, éducation morale, instruction. L'éducation morale se partage entre ce que Kant appelle la discipline et l'instruction.

La discipline a pour objet de dompter dans l'enfant la nature animale, d'en faire un être humain ou raisonnable. Elle est purement négative, tandis que l'instruction (institutio) est la partie positive de l'éducation. La discipline doit soumettre l'élève au joug d'une règle, régler sa liberté par des lois.

L'homme ne devient homme que par l'éducation, et tout ce qu'il est il le devient par elle. Une génération élève l'autre comme elle a été élevée elle-même, à moins que la réflexion ne s'en mêle et ne vise au progrès.

Sans culture l'homme demeure grossier, barbare; sans discipline il reste sauvage, livré à la licence. Voilà pourquoi le manque d'éducation est un plus grand mal que le manque d'instruction, car ce dernier peut se réparer.

Le progrès, un avenir meilleur, le salut de l'humanité dépendent d'une bonne éducation. La théorie d'une éducation parfaite est un idéal de perfection, qu'il ne faut pas rejeter comme chimérique par cela scul qu'il est impossible de le réaliser complétement. Le seul exemple ne suffit pas : il faut des soins directs, suivis, raisonnés, un développement cultivé avec connaissance de cause, en vue de la vraie destination de l'homme.

Il ne s'agit pas seulement de l'individu dans l'éducation: elle à pour objet le perfectionnement de l'espèce.

La nature n'a donné à l'homme que des dispositions: c'est à lui à les développer par lui-même. Voilà pourquoi l'éducation est le problème le plus difficile. Elle suppose la raison, et celle-ci, à son tour, ne peut se former que par l'éducation.

L'éducation est un art, et cet art suppose de la réflexion, du jugement, un dessein, un plan. Tant qu'elle est purement mécanique ou d'imitation, elle n'améliore pas l'état de l'humanité; pour qu'il y ait progrès, il faut qu'elle devienne une étude, une philosophie, un art véritable. Son principe est l'idée même de la destination de l'homme. Malheureusement les parents n'élèvent communément leurs enfants que pour leur état, pour le monde où ils auront à vivre, et les princes ne songent qu'à former des sujets, des instruments utiles à leurs desseins.

L'éducation doit être dirigée dans des vues cosmopolites, et par là même il sera pourvu à toutes les fins légitimes.

Tout ce qu'il y a de bon dans le monde est dû à l'éducation. Il n'y a naturellement dans l'homme que des dispositions pour le bien : la cause du mal c'est que la nature n'est pas soumise à des règles. Ces règles c'est à l'éducation de les imposer.

Kant donne hautement à l'éducation publique la préférence sur l'éducation privée, qui, au lieu d'améliorer la nouvelle génération, souvent ne fait que perpétuer les vices des familles.

Un des plus grands problèmes de l'éducation est de concitier dans l'élève la soumission aux règles de la discipline avec la faculté d'user de sa liberté. Il faut que l'élève comprenne qu'on ne limite sa liberté que pour qu'il sache un jour en faire un usage raisonnable et légitime. De là la supériorité de l'éducation publique. Grâce à elle, les enfants apprennent à la fois à mesurer leurs forces, et à les subordonner au droit des autres.

L'éducation se partage en éducation physique et en éducation morale. Celle-ci poursuit un triple but · elle est didactique, ayant pour objet l'instruction proprement dite; elle est pratique, et comme telle elle a pour objet la prudence; elle doit être enfin morale au sens propre. Dans son ensemble elle doit former l'homme à la personnalité, à la liberté, à la moralité.

On reconnaît partout dans ces propositions l'influence des idées de Rousseau, avec qui cependant Kant n'est pas d'accord, quant à l'instruction religieuse. Ce qu'il dit la-dessus est excellent (voir p. 451-454), ainsi que ses conseils sur la conduite à tenir au moment où avec l'adolescence se manifeste le penchant sexuel (p. 454-456).

On peut consulter sur la Pédagogique de Kant l'ouvrage intitulé: Die Padagogik der Philosophen Kant, Fichte, Herbart; la pédagogique de Kant, Fichte, Herbart, par Strümpell; Brunswick, 1843.

VI.

(Addition à la page 126.)

«Schiller, dit un écrivain contemporain (dans le Conversations-Saal; Stuttgart, 1857, p. 595), s'assimila la nouvelle philosophie selon sa propre nature. Il en négligea le système comme tel, s'attachant surtout à la déduction du principe du beau et de la loi morale. Il ne put voir sans le plus vif intérêt le sentiment humain rétabli dans tous ses droits et philosophiquement déduit. Mais, selon sa manière de penser, Kant n'avait pas assez tenu compte des facultés sensibles de l'homme, ne les avait pas convenablement appréciées, et n'avait pas assez reconnu la possibilité de leur accord avec la raison au moyen du principe esthétique. C'est ainsi qu'il arriva que Schiller se montra d'abord l'adversaire de Kant dans l'écrit intitulé Grace et dignité (Anmuth und Warde); mais de l'étude de la philosophie de Kant commença pour lui une époque nouvelle.

Du reste, Schiller adopta, quant à l'essentiel, les idées de Kant sur la nature du beau et du sublime, et les développa à sa manière dans plusieurs écrits, qui sont réunis dans le tome X de ses OEuvres (Stuttgart, chez Cotta, 1844, 10 vol. in-12).

Nous devons nous borner ici à en citer quelques passages caractéristiques. Schiller distingue entre la beauté et la grâce, et fait dépendre la première de la nature, la seconde de l'intelligence. «La nature a donné le beau architectonique, l'âme le beau du mouvement. La grâce est la beauté de la forme sous l'influence de la liberté, et elle se manifeste par le mouvement. La beauté architectonique est un don de la nature, la grâce est un mérite personnel. Des mouvements purement physiques dans l'homme ne sont jamais gracieux; mais il se peut que l'âme domine et anime tellement son corps que sa beauté même devient de la grâce, ou que la grâce en devient l'expression générale.»

«Par le beau l'homme physique et sensible est porté vers la forme et par la forme vers la pensée, et par le beau l'homme spirituel est reporté vers la matière et rendu au monde sensible. La beauté unit les deux états opposés de la sensation et de la pensée, et pourtant il n'y a point de milieu entre eux... Quand on dit que le beau sert d'intermédiaire entre la pensée et la sensation, on ne veut pas dire qu'il remplisse le vide qui les sépare, mais qu'il donne aux facultés intellectuelles la liberté de se manifester selon leurs propres lois.

«Toutes les choses phénoménales peuvent être considérées sous quatre points de vue. Une chose peut se rapporter à notre faculté de sentir : c'est sa qualité *physique*. Elle peut être rapportée à l'entendement : c'est sa qualité *logique*. Elle peut avoir un rapport à la

volonté: c'est son caractère moral. Elle peut enfin avoir une relation à l'ensemble de nos facultés, sans être pour aucune d'elle un objet déterminé: c'est sa qualité esthétique.

- « On peut distinguer trois époques ou degrés de développement pour l'individu comme pour l'espèce : dans l'état qu'on peut appeler physique, l'homme est passivement soumis à la puissance de la nature ; dans l'état esthétique, il s'affranchit de cette puissance, et dans l'état moral, il la domine.
- «Dans la première période, l'homme, tendant toujours au même but et toujours changeant dans ses jugements, est égoiste sans être lui-même; rebelle à tout frein sans être libre, esclave sans être soumis à une règle. Le monde n'est encore pour lui que destin et non pas un objet. Dans l'abondence et la beauté de la nature, il ne voit encore qu'une proie, dans sa puissance qu'un ennemi... Ignorant sa propre dignité, il méconnaît la dignité d'homme dans ses semblables, et dans le sentiment de sa propre avidité, de sa fureur sauvage; il la craint dans toute créature qui lui ressemble.
- Tant qu'il reste dans cet état, recevant passivement les impressions de la nature, il est entièrement un avec elle; il n'y a pas encore de monde pour lui. Alors seulement que le beau est venu frapper son regard, il se distingue du monde, le contemple hors de lui; le monde lui apparaît comme tel. La réflexion est le premier rapport de liberté de l'homme à l'univers. D'esclave qu'il était de la nature, tant qu'il la sentait seulement, il en devient le législateur par la pensée.
- «La beauté est l'ouvrage d'une libre réflexion, et par elle nous entrons dans le monde des idées, mais sans quitter le monde sensible, aiusi que cela arrive par la connaissance. La beauté est un objet pour nous, puisque la réflexion en est la condition; mais, en même temps, elle est un état du sujet, en ce que le sentiment est la condition de sa perception: elle est forme objective en tant que nous la contemplons; elle est vie en tant que nous la sentons; elle est en un mot tout à la fois état et action.»

(Ueber die asthetische Erziehung des Menschen. De l'éducation esthétique de l'homme.)

«L'agréable ne plaît qu'aux sens, le bon qu'à la raison. Le beau plaît par le moyen des sens, ce qui le distingue du bien; mais par sa forme il plaît à la raison, ce qui le distingue de l'agréable. Le bien plaît par sa conformité avec la raison, le beau par son analogie avec elle; l'agréable n'a aucune forme. Le bien est pensé, le beau

contemplé, l'agréable n'est que senti. Le premier est notion, le secend intuition, le troisième sensation.

«La plus grande distance est celle qui sépare le bon de l'agréable. Le premier suppose une notion de son objet; le second ne se sonde sur aucune connaissance et n'en produit aucune. L'agréable n'est qu'autant qu'il est senti; le bon est perçu parce qu'il est. Le beau a cela de commun avec l'agréable de ne plaire que comme phenomène et de ne supposer ni de donner aucune connaissance de son objet; mais il s'en distingue en ce qu'il ne plaît que par sa forme et non par une sensation matérielle. Il ne plait, il est vrait, au sujet raisonnable qu'autant que celui-ci est en même temps sensible; mais il ne plait aussi au sujet sensible qu'autant qu'il est doué de raison. De plus le beau n'agrée pas seulement à l'individu l'comme l'agréable; mais à l'espèce. En un mbt de beau a précisément de commun avec le bon ce en ques il se distingue de l'agréable; et il se distingue du bon par ce qui fait que l'agréable lui ressemble. all n'y a sien deplus délicieux dans la nature qu'un beau paysage xu le soir d'un jour serein. La diversité et les doux contours des formes, le jeu si varié de la lumière, le crêpe léger qui revêb les objets initains pitout se réunit pour charmer nos sens. Que le brait d'une cascade, le chant du rossignol viennent s'y joindre pour -ajouter à motre ravissement : le calme le plus donz remplit notre âme; et tandis que nos sens sont délicieusement touchés par l'har--monio des couleurs, des formes et des sons, l'esprit se livre il une suite, d'idées qui se produisent et se succèdent sans ellett autrie cour est rempli des plus nobles et des plus tendres sentiments de Soudain un orage observoit le ciel et assouble le paysage : il fait taire tous les autres bruits et neus arrache à môtre ravissement. De noirs numes convrent Phorizon ; la fondre sisteme les airs : le tonnerre grondenever fracas; notre vule et notre dreille sont offensées de la manière la plus désagréable. Cependant ve spéciacle nous platt encore; il intéresse même plus vivement que celui qui l'a précédé, excepté ceux à qui la peur ôte toute liberté de jugement. Il a pour nous un attrait puissant, en dépit de nos sens, et nous le contemplons avec un sentiment qui n'est pas du plaisir, mais que nous préférons au plaisir. Et toutefois ce spectacle annonce plutôt la destruction que la bonté; il est plutôt laid que beau, effrayant plutôt qu'agréable : c'est qu'il est sublime.»

«Le sublime de la grandeur n'est pas une qualité objective du phénomène auquel il est attribué, et qui n'en est que l'occasion. Néanmoins, il faut qu'il y ait dans les objets, à l'occasion desquels naît ce sentiment, une raison qui les rende propres à produire cet effet. Il y a par conséquent des conditions intérieures et des conditions extérieures du sublime mathématique. Parmi les premières, la principale est un certain rapport de la raison à l'imagination; parmi les dernières, une certaine proportion de l'objet à notre mesure esthétique.

et la raison se manifestent avec un certain degré de force. Sans une certaine force de l'imagination, l'objet grand ne devient pas du tout esthétique, et, sans une certaine force de la raison, l'objet sthétique ne devient pas aubliment de la raison.

ora Ce que le sauvage regarde avec un stupide étonnement, l'homme stéminé le fuit comme un objet d'horreun, fait uniquement pour lui donner le conscience de sa faiblesse.

«Les bauteurs paraissant infiniment plus sublimes que les longueurs. Line simple longueur n'a rien de sublime; la hauteur a ce extractore parce, qu'on pourrait en être précipité. Par la même raison ante profondeur, un abime est encoret plus sublime qu'une égale hauteur, parce que l'idée du terrible l'accompagne plus immédiatement. Parce des lineages le raissant de la compagne plus immédia-

ennali ne stande. Observations diverses sur des sujets esthétiques.).

ennali ne stande. Observations diverses sur des sujets esthétiques.).

ennali ne stande. Observations diverses sur des sujets esthétiques.).

ennali ne stande. Observations diverses sur des sujets esthétiques.).

gnons dans la vie. L'un, sociable et doux, par son jeu anime, mous abrégo la noute pénible, nous rend plus légers les liens de la nécessitét et pous ecompagne, jusqu'ànces moments périlleux où nous devons imposer ellence à la nature physique et n'agir qu'en pures intelligences, par amour de la vérité et du devoir. Là ils nous quitte, aparce qu'il ne peut sortir du domainer des sens que son alle terrestre anceaurait le porter an delà. Alors un autre génie vient prendre sa place, sévère et silencieux, et d'un bras fert il nous porte à travers

«Le premier de ces génies est le sentiment du beau, le second celui du sublime. Le beau est déjà une expression de la liberté, non de celle qui nous élève au-dessus de la nature et nous affranchit de toute influence physique, mais de celle dont nous jouissons en qualité d'hommes au sein de la nature. Nous nous sentons libres en contemplant le beau, parce qu'alors les instincts naturels sont en harmonie avec la loi de la raison; nous nous sentons libres en

A 41 . . . .

les abimes.

contemplant le sublime, parce que ces mêmes penchants n'ont aucun empire sur la loi de la raison, parce qu'ici l'esprit agit comme s'il n'était soumis qu'à sa propre loi.»

(Ueber dus Erhabene. Du sublime.)

VII.

(Addition à la page 169.)

# Jugements sur Kant.

Nous avons cité dans le texte le jugement de Jean-Paul sur Kant, et nous avons vu quel effet sa philosophie pratique produisit sur Fichte, en même temps que, dans son essence, sa philosophie esthétique obtenait l'assentiment de Schiller. La voix de Gosthe ne manqua pas à ce concert d'applaudissements.

Voici les propres paroles de Jean-Paul.

Il écrit à un de ses amis:

«Si vous voulez mériter que le soleil du stoïcisme vous éclaire, lisez, au nom du ciel, ces deux ouvrages de Kant: Fondements d'une métaphysique des mœurs, et la Critique de la raison pratique. Kant n'est pas une lumière du monde, mais tout un système de soleils (ein ganzes strahlendes Sonnensystem enf einmal).

«Kant est à certains égards une monstruosité. J'ai lu récemment la description d'un individu qui avait le cœur aussi grand que la tête. Il en est tout à fait ainsi de Kant. Son cœur le cède peu à sa tête... Je ne comprends pas comment Plattner a pu le comparer à Hume; Kant n'est pas un sceptique, à moins qu'on ne mérite ce nom pour nier quelque chose.»

«Il n'y a que les philosophes, dit Schiller (De l'éducation esthétique de l'homme), qui ne soient pas d'accord sur les pensées fondamentales de la philosophie pratique de Kant. Si on les dépouille de leur forme technique, on y retrouve sans peine ces anciennes inspirations du sens commun, ces faits de l'instinct moral que la nature a donné à l'homme pour guide, en attendant que la science vînt l'éclairer.»

Gœthe s'est exprimé ainsi (dans Winkelmann et son siècle):
« Nul savant n'a pu ignorer, repousser ou mépriser impunément le grand mouvement philosophique commencé par Kant, si ce n'est peut-être le véritable antiquaire. »

Dans une épigramme, il compare les commentateurs de Kant à

des mendiants qui vivent aux dépens du riche, à des charretiers, à des manœuvres qui concourent à la construction d'un palais.

Wie doch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung Setzt! Wenn die Kænige baun, haben die Kærrner zu thun.

Un des jugements les plus remarquables sur Kant est celui qu'a porté sur lui un de ses disciples les plus illustres, Wilhelm de Humboldt, frère du célèbre voyageur de ce nom. Nous allons le reproduire en partie:

«Kant, dit M. de Humboldt (dans la préface de sa Correspondance avec Schiller, p. 45 et suiv.), entreprit et consomma l'œuvre la plus grande que jamais peut-être la raison philosophique ait due à un seul homme. Il soumit tout le travail spéculatif à un examen qui le mit dans une voie où il dut nécessairement rencontrer les philosophies de tous les temps et do toutes les nations : il en mesura, limita, aplanit le terrain, détruisit les systèmes illusoires qui s'y étaient établis, et ensuite y posa des fondements, des principes par lesquels pouvaient se concilier ensemble l'analyse philosophique et le bon sens naturel. Il ramena véritablement la philosophie dans les profondeurs de l'âme humaine. Il possédait au plus haut degré tout ce qui caractérise le grand penseur; et réunissait des qualités qui semblent s'exclure : la profondeur et la finesse, une dialectique incomparable, qui ne lui faisait pas perdre de vue la réalité, et le génie philosophique, qui sait suivre le fit des idées dans toutes les directions, tout en les ramenant sans cesse à l'unité sans laquelle il n'y a pas de système. Ainsi que Schiller l'a fait remarquer, la philosophie exige la réunion du cœur et de l'esprit; de la pensée et du sentiment, et ce dernier ne manquait pas à Kant. Tout en suivant une même direction principale, son génie avait autant d'étendue que de profondeur. Rien ne lui est étranger ni dans la nature, ni dans le vaste domaine du savoir, et il fait tout servir à son œuvre; mais partout il demeure original. A la finesse et à la pénétration il unissait une imagination forte et puissante. Je ne prétends pas décider ce qui s'est conservé jusqu'ici de la philosophie de Kant ou ce qui s'en conservera par la suite; mais trois choses sont certaines : une partie de ce qu'il a détruit ne se relèvera plus; une partie de ce qu'il a fondé ne périra plus; et, ce qu'il y a de plus important, il a produit une réforme qui n'a que peu de pareilles dans l'histoire de la philosophie. C'est ainsi que, grâce à sa Critique de la raison pure, la philosophie spéculative

se réveilla parmi nous, et grâce à lui elle animera longtemps encore l'esprit allemand... Un grand homme est en tout genre et en tout temps un phénomène qu'il est dissicile d'expliquer. Le génie, toujours original suivant sa propre loi, annonce son origine par son existence même, et sa cause n'est point dans ce qui le précède; il suit sa propre direction, sa propre impulsion. L'indigence à laquelle était réduite la philosophie de son temps, n'a pu féconder son esprit. Il est difficile de dire s'il devait plus aux anciens qu'aux modernes. Par la finesse de sa critique, qui est son caractère le plus-saillant, il appartenait plus à l'esprit moderne. Aussi s'associat-il à tous les progrès de son siècle et s'intéressa-t-il vivement à tous les événements du jour. Bien qu'il bornât plus que personne avant lui la philosophie à sonder les profondeurs de la nature humaine. personne cependant n'en fit des applications plus variées et plus fécondes, et ce sont elles surtout qui donnent à ses écrits un charme particulier. »

On trouve aussi sur Kant un jugement remarquable, bien qu'il ne soit pas tout à fait juste, dans l'ouvrage de Wolfg. Menzel sur la Littérature allemande (Deutsche Litteratur), t. I, p. 282:—
Nous aurons ailleurs l'occasion de revenir sur la manière dont l'a jugé Fréd. Schlegel dans son Histoire de la littérature, XVI leçon.
Onne lira pas non plus sans intérêt et sans profit ce qu'a écrit sur ce philosophe un autre littérateur plus récent, M. Laube, dans l'Histoire de la littérature allemande (Stuttgart, 1859, 4 vol. in-89), t. II, p. 279 et suiv

Nous terminons cette note en citant un jugement que Kant a approuvé lui-même, en le transcrivant à la suite de l'Antagonisme des facultés, première partie (Œuvres, t. X, p. 528 et suiv.) : c'est la substance d'une dissertation : De similitudine inter mysticismum purum et Kantianam religionis doctrinam. Auct. C. A. Willmans; Halle, 4797.

. VHL

A BARRY S.

(Addition à la page 201.)

Bibliographie de la philosophie de Fichte.

Dans l'édition complète des OEuvres de Fichte, publiée par le fils de l'auteur, à Berlin chez Veit, de 1845 à 1846, en 8 vol. in-8°, ses écrits sont classés sous trois rubriques. La première division comprend par ordre chronologique ceux qui sont relatifs à la philoso-

phie théorique; — la seconde comprend les ouvrages qui se rapportent à la philosophie morale et politique, et à la philosophie religieuse; — la troisième enfin reproduit les écrits divers dans lesquels Fichte a exprimé sa pensée sous une forme plus populaire.

En voici le détail :

## I. Philosophie théorique.

#### Tome I.

- 1792. Une critique de l'Enésidème de Reinhold, p. 3-25.
- 4794. Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre. De l'idée de la théorie de la science ou de la philosophie, p. 29-84.
- Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. Fondements de l'ensemble de la théorie de la science, p. 85-528:
- Grundriss der gesammten Wissenschaftstehre. Précis de la théorie de la science, avec un appendice de la Dignité de l'homme, p. 551-411.

(Ce sont ces deux ouvrages que M. Grimblot a traduits en français sous le titre de Doctrine de la science; Paris, chez Ladrange, 4845; in-80)

- 1797. Deux Introductions à la Théorie de la science, p. 419-518.
- Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftskehre. Essai d'une nouvelle exposition de la théorie de la science, p. 521-554.

in a common that the second se

# Tome II.

- 1801. Encore une Exposition de la théorie de la science, p. 5-165.
  1800. Die Bestimmung des Menschen. De la destination de l'homme,
  p. 167-519.
- (En français, par M. Barchou de Penhoen; Paris, chez Paulin, 1852).
  1801. Sonnenklarer Bericht über das Wesen der nevesten Philo
  - sophie. Bapport clair comme le jour sur la nouvelle philosophie;
    p. 525-420.
- Antwortschreiben an Reinhold. Réponse à Reinhold, p. 504-554.
   1810. Die Thatsachen des Bewusstseyns. Les faits de la conscience, p. 557-691.

(Cet ouvrage, composé en 1810, n'a vu le jour qu'après la mort de l'auteur, en 1817).

— Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse. Précis général de la théorie de la science, p. 695-705.

(On trouve de plus dans ce volume quelques critiques, entre autres celle de la Logique de Bardili).

# II. PHILOSOPHIE MORALE ET POLITIQUE.

#### Tome III.

1796. Grundlage des Naturrechts. Fondements du droit naturel d'après les principes de la théorie de la science, p. 1-585.

1800. Der geschlossene Handelsstaut. L'état commercial fermé, p. 589-545.

#### Tome IV.

- 1798. System der Sittenlehre. Système de morale d'après les principes de la science, p. 4-565.
- 1815. Die Staatslehre. La politique ou du rapport de l'état primitif au règne de la raison, p. 569-600.
- (Ouvrage posthume, qui parut pour la première fois à Berlin, 4820).

#### III. PHILOSOPHIE RELIGIEUSE.

#### Tome V.

- 4792. Versuch einer Kritik aller Offenbarung. Essai d'une critique de toute révélation, p. 41-474.
- 1798. Ueber den Grund unsers Glaubens an eine gottliche Weltregierung. Du fondement de notre foi en un gouvernement divin du monde, p. 177-189.
- 4799. Appellation an das Publicum. Appel au public contre l'accusation d'athéisme, p. 495-258.
- Gerichtliche Verantvoortung gegen die Anklage des Atheismus. Défense judiciaire contre l'accusation d'athéisme, p. 241-555.
- 1806. Die Anweisung zum seligen Leben. Instruction pour la vie religieuse ou philosophie religieuse, p. 599-580.

(Traduit en français par M. Bouillier; Paris, chez Ladrange, 1845).

#### IV. PHILOSOPHIE POPULAIRE: écrits divers.

#### Tome VI.

- 4793. Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europa's. Demande en restitution de la liberté de penser, adressée aux princes de l'Europe, p. 5-55.
- Beitrage zur Berichtigung der Urtheile des Publicums über die französische Revolution. Observations pour servir à rectifier les jugements du public sur la révolution française, p. 59-288.

  (On en a donné une nouvelle édition à Zurich; 1844, in-8°.)
- 1794. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. Lecons sur la mission du savant, p. 291-546.

1805. Ueber das Wesen des Gelehrten. De l'essence du savant, p. 549-447.

(Traduit en français par M. Nicolas: De la Destination du savant; Paris, chez Ladrange, 4858.)

#### Tome VII.

1804. Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. Les traits caractéristiques du siècle présent, p. 5-256.

1808. Reden an die deutsche Nation. Discours à la nation allemande, p. 259-499.

1807-1815. Des fragments politiques; inédits.

the search fine of family year

#### Tome VIII.

1793-1811. Mélanges et écrits divers, en partie inédits.

Parmi ces écrits on remarque une satire contre le fameux Nicolai, de Berlin; — un plan pour l'organisation de l'université de Berlin (1807); des aphorismes sur l'éducation (1804).

Avant cette édition des œuvres de Fichte, son fils, aujourd'hui professeur à Tübingue, M. J. H. Fichte, publia un ouvrage très-intéressant sous ce titre: Joh. Gottl. Fichte's Leben und litterarischen Bniefwachsel (Vie et correspondance littéraire de J. G. Fichte), Sulzbach, 1850-1851, 2 vol. in-12, avec le portrait du philosophe. Nous en avons donné de longs extraits dans la Nouvelle Reone germanique, t. I, p. 545; t. VII, p. 495-et p. 650; t. VIII, p. 53.

Les œuvres posthumes publiées par le même en 5 vol. (Bonn, 1854-1855) renferment les ouvrages suivants :

#### Tome I.

- 1º Einleitungsvorlesungen in die Wissenschaftslehre. Leçons d'introduction à la théorie de la science; 1815, p. 5-102.
- 2º Transcendentale Logik: Logique transcendantale; 1812, p. 105-400.
- 5º Die Thatsachen des Bewusstseins. Les faits de conscience; 1815, p. 405-574.

(C'est la reproduction sous une autre forme des Leçons insérées dans le t. Il des OEuvres complètes.)

#### Tome II.

- 1º Die Wissenschaftslehren. Leçons sur la théorie de la science, commencées en 1815, et interrompues par la guerre, p. 1-492.
- 2º Das System der Rechtslehre. Le système du droit; 4812, p. 495-652.

#### Tome III.

- 1º Das System der Sittenlehre. Le système de la morale; 1812, p. 5-144.
- 2º Des Leçons sur la destination du savant; 1811, p, 147-220.
- 5º Der Patriotismus. Dialogues sur le patriotisme; 1807, p. 223-274.
- 4º Idées sur l'organisation de l'université d'Erlangen; 1805, p. 277-294.
- 5º Du Magnétisme animal; 1813, p. 297-344.
- 6° Mélanges et fragments divers. On y trouve entre autres morceaux un fragment sur la nature des animaux; des remarques sur l'Idéalisme de Schelling (p. 568-589); un fragment sur Machiavel (p. 405-455): c'est une sorte d'apologie du secrétaire de Florence.

#### IX.

#### (Addition à la page 292.)

#### Table des matières du Droit naturel.

# PREMIÈRE PARTIE. - Introduction, p. 4-16.

- Comment une science philosophique réelle se distingue de la philosophie purement formelle.
- II. Objet de la philosophie du droit.
- III. Du rapport de cette théorie du droit avec celle de Kant.

Chap. I. Déduction de la notion de droit, p. 47-55.

Chap. II. Déduction de l'applicabilité de cette notion, p. 56-91.

- Chap. III. Application systématique de la notion de droit, p. 92-
  - 1. Déduction du droit primitif, p. 111-156.
  - 2. Du droit de coercition, p. 457-449.
  - 5. Du droit politique, p. 150-187.

SECONDE PARTIE: Droit naturel appliqué. Théorie politique.

Chap. I. Du contrat social, p. 191-209.

Chap. II. De la législation civile, p. 210-285.

Chap. III. De la constitution, p. 286-305.

Premier appendice. Du droit de samille.

- Déduction du mariage, p. 504-517.
- 2. Le droit conjugal, p. 518-542.
- Du rapport juridique des sexes en général dans l'état social, p. 545-552.
- 4. Du rapport juridique des parents et des enfants, p. 555-568.

Second appendice. Précis du droit des gens et du droit cosmopolite. . . . 1. Du droit des gens, p. 369-381.

2. Du droit cosmopolite, p. 382-385.

Х.

(Addition à la p. 369.)

Bardili.

Bardili, né en 1761, mort à Stuttgart 1808, professeur de philosophie, publia en 1800 un ouvrage intitulé: Grundriss der ersten Logik, etc., c'est-à-dire Esquisse d'une première logique, purgée des erreurs de la logique reçue en général, et en particulier de celle de Kant, etc. Ainsi que nous l'avons dit dans le texte, Bardili, considérant la pensée comme puissance créatrice, prétendit expliquer l'univers par son application à une matière posée comme donnée à priori. Dans ce système la pensée, opérant sur la matière, produit d'abord le minéral, ensuite de puissance en puissance  $(+b^1, +b^2, +b^3)$  la plante, l'animal, l'homme, Dieu lui-même. Selon Bardili, la pensée humaine reproduit ainsi, par son seul mouvement ascendant toute réalité, faisant l'office du démiurge des unclens, ou du vous d'Anaxagore. La dialectique serait ainsi l'image du mouvement par lequel un Dieu intelligent fit sortir le monde du chaos. Par là le système de Bardili ressemble à l'Idéalisme de Hegel: mais il y a'entre lui et la philosophie de ce dernier cette différence que, selon Bardili, la pensée a besoin d'une matière donnée pour construire l'univers, tandir que dans le système de Hegel la matière est elle-même produite par la pensée. Bardili admet de plus que Fichte une matière extérieure et une impulsion réelle de la matière, une action d'un non-moi matériel sur le moi. C'est, comme le lui reproche Fichte, un dualisme dogmatique, avec l'influxus physicus; c'est un réalisme rationaliste plutôt qu'un système idéaliste.

Fichte a fait une vive critique de la Logique de Bardili. (Voir ses OEuvres, t. II, p. 490-503.)

XI.

(Addition à la page 380.)

Table des matières des Traits caractéristiques du siècle présent et des Discours à la nation allemande de Fichte.

· I. Traits caractéristiques du siècle présent.

Cet ouvrage se compose de dix-sept leçons, dont voici le sommaire:

7. La fin de la vie de l'humanité sur la terre est que toutes ses

TOME II.

39

relations soient librement organisées selon la raison : de là à priori cinq époques historiques.

- 2. A quelle époque appartient le siècle présent. Maxime fondamentale de ce siècle : le sens naturel érigé en criterium de toute réalité. Tableau général du système résultant de ce principe : l'expérience considérée comme ce qu'il y a de plus élevé; règne de scepticisme en fait de science; principes d'art, de politique, de morale et de religion.
- 5. Dans son opposition avec la vie d'un pareil siècle, la vie rationnelle consiste en ce que l'individu subordonne sa vie à la fin de l'espèce ou à l'idée.
- 4. Description: de la félicité d'une vie toute conforme à cet idéal.
- 5. Pour bien comprendre un siècle tel que l'orateur suppose le temps présent, il faut commencer par en examiner l'état scientifique. Un pareil siècle sera, quant à la forme passas énergie dans l'élaboration et la communication de la science.
- 6. Description de cet état quantià la matière, Brincipes de liberté et de publicité. Polygraphie et manie de lire. Journaux littéraires Observations sur l'art-de lires que de le paper de le paper de le paper de la le
- 7. Quel doit être l'étatescientifique par opposition avec ce qu'il est dans ce temps, a constant de co
- 8. De la réaction d'un pareil siècle contre lui-même lorsqu'il érige d'incompréhensible en principe souveraina Définition de l'enthousiasme d'imagination (Schwärmerei) surtout en matières de science.
- 9. Un siècle se caractérise ensuite d'après aon état politique. Quelle est la forme actuelle de l'État. Pour la comprendre il faut se faire une idée de la marche de l'histoire en général. Idées de l'auteur sur la philosophie de l'histoire.
- 10. Idée de l'État absolu. L'État réel, dans sa progression vers la perfection, se présente sous trois formes principales. — Différence entre la liberté civile et la liberté politique.
- 44. De la matière de l'État absolute que la matière de la matière de la matière de l'État absolute que la matière de la matière de
- 42. Comment l'État est né dans l'Asie centrale; égalité du droit de tous en Grèce et à Rome, seconde forme fondamentale de l'État. Réunion de toute la culture en un seul État dans l'empire romain.
- 15. Destruction de cet empire et création d'un État nouveau et d'un temps tout nouveau par le christianisme.
- 14. Développement plus libre de l'État, dans les diverses parties

de la grande république chrétienne, depuis la chute de la puissance spirituelle centrale; développement garanti par le soin avec lequel chaque État particulier est obligé de veiller à la conservation de son indépendance. — Égalité de tous quant aux droits. La tendance de l'État à faire du citoyen un pur instrument est le caractère politique du siècle.

- 15. Caractère moral du siècle; morale publique.
- 16. Caractère religieux du siècle.
- 47. Conclusion.
- II. Discours à la nation allemande.

Ils sont au nombre de quatorze.

- 1. Observations préliminaires et idée de l'ensemble.
- 2 et 3. De l'essence de la nouvelle éducation en général.
- Différence principale entre les Allemands et les autres peuples d'origine germanique.
- 5. Conséquences qui résultent de cette différence.
- 6 et 7. Caractère fondamental de la nation allemande, d'après l'histoire.
- 8. Ce qu'est un peuple, dans un sens plus élevé de ce mot, et ce que c'est que l'amour de la patrie.
- Par quel point la nouvelle éducation des Allemands peut se rattacher à l'état actuel.
- 40. Détermination ultérieure de l'éducation nationale des Allemands.
- 11. A qui sera confiée l'exécution de ce plan d'éducation.
- 42 et 43. Des moyens de nous maintenir debout jusqu'au moment où ce plan d'éducation aura été réalisé.
  - 14. Conclusion.

#### XII.

#### (Addition à la page 340.)

# L'État commercial fermé.

L'État forme une société close d'hommes vivant sous la même loi et soumis à la même puissance coercitive. En tant que ces hommes n'ont de rapports de commerce et d'industrie qu'avec leurs concitoyens, à l'exclusion de tout ce qui est en dehors, ils forment un État commercial fermé, placé sous une loi de prohibition absolue, interdisant toute exportation aussi bien que toute importation.

Tel est l'objet de l'écrit de Fichte qui porte ce titre. Il est divisé en quatre livres.

39.

- LIVRE I. PHILOSOPHIE: Du commerce dans l'Etat rationnel ou sous le règne de la raison.
  - Chap. 1. Les principes.
  - Chap. 2. Application de ces principes aux relations commerciales.
  - Chap. 3. De la division du travail dans l'État rationnel.
  - Chap. 4. Si les contributions levées par l'État modifient l'équilibre de la production industrielle. L'équilibre sera maintenu, pourvu que les prix ne soient déterminés qu'après déduction faite des impôts.
  - Chap. 5. Comment cet équilibre, qui est le grand problème de l'économie publique, pourra être maintenu eu égard à l'incertitude des produits de l'agriculture.
  - Chap. 6. Examen de la question de savoir si ce même équilibre est compromis par l'introduction de la monnaie, et s'il est modifié par la prospérité toujours croissante de la nation. L'auteur se prononce pour la négative.
  - Chap. 7. Nouvelles observations sur les principes relatifs au droit de propriété.
- LIVRE II. HISTOIRE: Des conditions du commerce dans les États actuels.
  - Chap. 1. Observations préliminaires.
  - Chap. 2. Tout le monde connu considéré comme un seul grand État commercial.
  - Chap. 3. Relations mutuelles des individus dans cet État universel.
  - Chap. 4. Les relations commerciales des nations entre elles.
  - Chap. 5. Des moyens dont se sont servis jusqu'ici les gouvernements pour faire tourner ces ralations à leur profit.
  - Chap. 6. Effets de l'emploi de ces moyens.
- LIVRE III. POLITIQUE: Comment le commerce dans un État existant peut être organisé conformément à l'idée rationnelle, ou de la clôture de l'État commercial.
  - Chap. 1. Problème de ce livre.
  - Chap. 2. Des droits du citoyen, comme ayant jusqu'ici participé à la liberté du commerce universel, quant à l'État commercial fermé.
  - Chap. 5. Quels sont les droits de l'État, dans cette séparation de tout le reste du globe.
  - Chap. 4 et 5. Mesure décisive pour effectuer cette séparation absolue dans les conditions indiquées.
  - Chap. 6. Autres mesures à prendre pour cet effet.
  - Chap. 7. Résultats de ces mesures.

Chap. 8. De la cause principale de l'opposition que rencontrera cette théorie. Notre siècle manque de la gravité nécessaire pour accueillir un projet qui soumet l'activité à une règle sévère, au lieu de tout abandonner à la ruse et à la fortune. Selon Fichte, le grand problème de l'économie publique est de faire concourir toutes les forces à une même fin, à la réalisation de l'État idéal ou rationnel, quant aux relations commerciales et industrielles: l'équilibre de la production et de la consommation, l'équilibre des diverses professions.

Le fond de la nation est formé par ceux qui produisent, ceux qui transforment les produits naturels ou les artisans et les artistes (les industriels) et les commerçants. Les fonctionnaires de toutes les classes (les magistrats, les instituteurs, les guerriers) ne sont que les serviteurs de la nation. La théorie tend à établir un juste équilibre entre ces diverses conditions, et à assurer à chaque citoyen une part proportionnelle à tous les produits naturels et à toutes les productions de l'industrie, en retour du travail attribué à chacun. Pour cela il importe qu'avant tout soient déterminés la valeur relative des choses et leur prix en argent, et que le commerce immédiat des individus avec l'étranger soit interdit. Fichte admet le droit de propriété, mais il le fait consister en un droit exclusif à une activité libre déterminée. Ce n'est pas le sol qui fait la propriété, mais le droit de le cultiver d'une manière convenable.

Pour maintenir cet équilibre, tout commerce à l'extérieur doit être interdit aux citoyens, et s'il est nécessaire de faire des échanges avec l'étranger, c'est au gouvernement de s'en charger, comme à lui seul appartient le droit de déclarer la guerre et de contracter des alliances.

Cette interdiction absolue du commerce avec l'étranger n'a rien de commun avec le système prohibitif actuel, qui, loin d'être vraiment utile, ne fait qu'aggraver le mal.

Avant de fermer ainsi l'État commercial, il y a de certaines mesures à prendre que l'auteur expose aux chap. 5 et 6 du 5° livre. En lisant le tableau ravissant de la félicité publique dont jouirait un pays ainsi organisé, on regrette seulement que les moyens qu'il propose pour amener cet heureux état, soient si impraticables ou d'une application si difficile. Du reste, il y a bien loin de l'État fermé de Fichte au phalanstère, et le projet de Fichte est infiniment supérieur au système de Fourrier, bien qu'il ait avec lui plus d'une analogie.

#### XIII.

(Addition à la page 397.)

Extruit de l'écrit de Fichte intitulé : Précis de la théorie de la science ; 1810.

§ 1. La Théorie de la science, faisant abstraction de tout savoir déterminé, part du savoir pris en général et dans son unité, et s'applique avant tout à rechercher ce qu'il est en soi, et comment il est possible comme tel.

La théorie de la science ne peut méconnaître qu'un seul être est absolument par soi-même: Dieu, et que Dieu est essentiellement vie; de plus que l'être divin ne peut devenir un autre être, puisqu'en lui est donné tout être possible.

Si donc le savoir doit être quelque chose et s'il n'est pas Dieu même, il ne peut être que Dieu, mais Dieu hors de lui, sa manifestation complète. Or, une telle manifestation est une image, un schéma.

Cette représentation n'est pas à concevoir comme l'effet d'un acte de la puissance divine, mais comme une conséquence immédiate de son être : le savoir est absolu quant à la forme, comme Dieu est absolu quant à son être.

- § 2. En second lieu, la théorie est forcée de reconnaître que le savoir réel n'est pas un, comme elle l'avait pensé à priori, mais qu'il est divers, et un second problème est dès lors d'expliquer cette apparente diversité de son contenu, raison de plus pour rechercher la véritable essence du savoir.
- § 3. Évidemment cet être qui est l'objet de savoir réel, n'est pas un être fixe et déterminé en soi, mais qu'il est vie et mouvement comme Dieu lui-même; cela ne peut être qu'une pure faculté, une simple puissance, la simple faculté de réaliser ce qui est en elle, c'est-à-dire une image, un schéma.
- § 4. Il résulte de là que le monde réel n'est qu'une production de la faculté de penser, qui est elle-même l'image formelle de la vie, et qui ne peut s'exercer que d'après ses propres lois. Ce qui est hors de Dieu n'existe que par cette faculté absolument libre, comme savoir de cette faculté, et n'existe que dans ce savoir.

Après avoir posé ces principes, Fichte reproduit en d'autres termes son ancien système: seulement le savoir du moi n'est plus qu'une image identique du savoir de Dieu ou de l'être divin manifesté. Il a la faculte de reproduire par la pensée pure le schéma de la vie divine; il le dott par un effort infini. De là le monde sensible

avec tous ses phénomènes, etc. La volonté est le point où l'action purement intellectuelle (das Intelligiren) et l'intuition ou la réalité se pénètrent. En elle l'image de la vie divine se réalise.

Le précis se termine ainsi:

§ 14. C'est ainsi que la théorie de la science, qui dans son contenu est la réalisation de la faculté intellectuelle absolue, finit par se reconnaître elle-même pour un simple schéma, mais pour un moyen nécessaire de la-vraie sagesse; et après nous avoir donné la connaissance, sans laquelle une volonté éclairée et constante est impossible, elle nous conseille de nous abandonner de nouveau à la vie réelle; non pas à la vie d'un penchant aveugle et inintelligent, dont elle nous a montré tout le néant, mais à la vie divine qui doit se manifester en nous.

er tracke sands newtone, were gred

Juaements sur Fichte.

On trouve à la suite du Titan de Jean-Paul, sous le titre de Claris Fichtiana, une critique de la première philosophie de Fichte, qui offre de l'intérêt. Jean-Paul sentait parfaitement ce qu'il y avait de grandiose dans l'entreprise de Fichte, et tout ce que l'exécution laissait à désirer, «La théorie de la science, dit-il entre autres, est le calcul philosophique de l'infini. Lorsqu'une fois, de la région des grandeurs finies et explicables, on s'est élevé dans celle des grandeurs infinies et incompréhensibles, on se trouve dans un monde tout nouveau, région éthérée où ne peuvent plus subsister les notions et les intuitions, et où l'on se meut à l'aide du seul langage, comme sur le manteau de Faust. - La raison de Fichte ne reconnaît d'autres créatures que les siennes : sa vision n'est pas seulement sa propre lumière, mais encore son propre objet, de telle sorte que son œil, en s'élevant vers le ciel transcendant, s'y voit placé comme Dieu ou comme étoile. » — Il compare le Dieu de Fichte, le moi absolu à Erisichthon qui se dévora lui-même, ou à Jésus-Christ se ressuscitant lui-même. Ailleurs il dit que le moi de Fichte est à la fois l'auteur, l'encre et le papier, et le livre même.

M. Fichte fils, dans l'introduction qu'il a placée en tête de la traduction française du traité de la *Vie bienheureuse*, par M. Bouillier, s'exprime ainsi sur ce qui, selon lui, restera de la philosophie de son père;

« Au point de vue théorique, elle a parfaitement démontré d'abord, d'une manière négative, qu'il n'y a point de choses en soi; qu'il n'y

a point de monde antérieur, étranger à la conscience, si ce n'est dans une réflexion qui ne se comprend pas, parce qu'elle est le produit d'un développement philosophique incomplet. Elle a démontré ensuite que toute chose réelle n'est qu'une expression du savoir absolu ou de la raison, la raison objective, réalisée, et que par conséquent toute notre connaissance ne consiste que dans la reconstruction intérieure de l'acte créateur, qui est à la fois la première pensée et la première réalité, et d'où sont sorties toutes choses. (Méthode pour arriver à la vie bienheureuse, p. 32.)

« Au point de vue pratique, on peut ainsi en apprécier et résumer les résultats: La vie sensible, immédiate et tous les intérêts qui s'y rapportent, avec quelque habileté que l'égoïsme, la prudence et la ruse les parent des plus belles couleurs, sont entièrement vides, un pur néant. C'est pour cela que la vie sensible et les efforts dont elle est le principe et le but, ne produisent dans le sentiment que l'inconstance et l'agitation. Le monde sensible et notre vie dans ce monde ne prennent de la signification et de la valeur qu'autant qu'ils deviennent le théâtre et l'instrument des actes de la liberté morale. Il n'y a de réalité que dans ces actes, et eux seuls existent dans le sens vrai ou philosophique de ce mot. C'est seulement lorsque le moi s'élève dans le monde des idées, et qu'il lui consacre toute sa liberté et toutes ses forces spirituelles, qu'il acquiert la réalité. C'est par la seulement que le moi devient individualité, personnalité....

«Cette philosophie doit donc être considérée comme le système de la liberté, de la liberté morale, puisqu'elle place en elle le vrai, l'unique principe de vie. (Même ouvrage, p. 35.)

«L'idéalisme de Fichte tend à devenir le réalisme le plus élevé. Notre pensée est la pensée en second des pensées primitives de Dieu, que Dieu réalise par son intuition. » (Là-même, p. 25.)

Fichte a trouvé récemment un défenseur habile dans M. le Dr Fréd. Harms, de Kiel, qui a inséré sur sa philosophie un travail très-remarquable dans la Nouvelle Gazette littéraire de Jéna (1846, nº 192 et suiv.), que nous regrettons de n'avoir pu consulter plus tôt. Selon M. Harms la philosophie de Fichte est un idéalisme moral objectif, et il soutient que c'est à tort qu'on l'a qualifiée d'idéalisme subjectif, puisqu'elle est tout entière fondée sur l'identité du sujet et de l'objet : dans le moi absolu le sujet et l'objet coïncident. La philosophie de Fichte, dit-il, est idéalisme, mais c'est un idéalisme objectif, et son essence est une philosophie mo-

rale. Son principe est le moi libre, se posant lui-même: la liberté est l'idée positive sur laquelle repose tout le système.

On consultera de même avec fruit l'article Fichte dans l'Encyclopédie d'Ersch et Gruber, par M. Bachmann, travail que malheureusement nous n'avons pu lire qu'après l'impression du nôtre.

#### XVI.

## (Addition à la page 429.)

Nous avons indiqué dans le texte même les principaux écrits de Jacobi. On peut consulter sur sa personne et sa philosophie, outre les ouvrages qui exposent l'histoire générale de la philosophie allemande, les écrits suivants: Hegel, dans les Annales littéraires de Heidelberg, 1817, n° 1 et 2 (OEuvres de Hegel, t. 17, p. 3-37). — Wizenmann, Die Resultate der Jacobischen und Mendelssohnschen Philosophie, les résultats de la philosophie de Jacobi et de Mendelssohn, Leipzig 1786, in-12. — Fréd. Kæppen, Vertraute Briefe, lettres familières. — La Correspondance de Jacobi, publiée par Fr. Roth, Leipzig, 1825 et 1827, 2 v. in-8. — Joh. Neeb, Vermischte Schriften, 1817, t. II, p. 245. — J. Kuhn, Jacobi und die Philosophie seiner Zeit, Jacobi et la philosophie de son temps, Mayence, 1834, in-8.

#### XVI.

#### (Addition à la page 459.)

Une parabole de Lessing, 1778. (OEuvres complètes de Lessing, édition Lachmann, t. X, p. 122.)

Un roi sage et puissant avait dans sa capitale un palais d'une étendue immense et d'une merveilleuse architecture.

L'étendue en était immense parce qu'il y avait réuni autour de lui tous ses serviteurs, tous les ministres de son gouvernement.

L'architecture en était singulière: elle était contraire à toutes les règles reçues, et néanmoins elle plaisait et était parfaitement convenable. — Elle plaisait surtout par l'admiration que produisent la simplicité et la grandeur, lorsqu'elles semblent plutôt dédaigner que laisser à désirer la richesse et les ornements. — Elle était convenable par la solidité et la commodité de la structure. Après bien des années le palais offrait encore la même propreté et le même ensemble qu'il avait eus à son origine; il était un peu difficile à comprendre au dehors, plein d'ordre et de lumière au dedans. Les prétendus connaisseurs étaient surtout offensés par les dehors, qui présentaient peu de symétrie dans la disposition des fenètres, rares, grandes et petites,

rondes et earrées, tandis qu'on y voyait un grand nombre de portes de toutes les formes et de toutes les dimensions.

On ne comprenait pas comment si peu de fenêtres pouvaient donner assez de lumière à tant d'appartements, car la plupart ne s'apercevaient pas que la lumière y entrait principalement par en haut.

On ne concevait pas pourquoi il y avait tant d'entrées, alors qu'un grand portail à chaque façade eût été plus convenable; car la plupart ne voyaient pas que par les nombreuses petites portes, tous ceux qui étaient appelés dans le palais pouvaient y pénétrer par le chemin le plus sûr et le plus court.

De là, parmi ces prétendus connaisseurs, des discussions sans fin, auxquelles ceux-là se livraient ordinairement avec le plus de chaleur, qui avaient eu le moins l'occasion'de voir l'intérieur du palais.

Une circonstance, qui au premier aspect semblait devoir offrir le moyen de mettre un terme à toute controverse, était précisément ce qui la compliquait de plus en plus et la rendait interminable c on croyait posséder plusieurs antiques plans de construction, que l'on disait provenir des premiers architectes du palais, et ces visux dessins étaient marqués de mote et de signes à peu près indéchiffrables.

Chacun interprétait ces, caractères à sa façon et se : composait de ces vieux dessins un plan nonveau, auquel non-seulement il croyait lui-même, mais encore invitait et souvent forçait les autres à croire.

Un petit nombre seulement s'y refusaient en disant: «Que nous importent vos-interprétations; elles nous sont toutes indifférentes. Il nous suffit qu'à chaque instant nous puissions nous convaincre par le fait que la plus haute sagesse, qu'une bonté infinie habitent ce palais, et qu'il s'en répand incessamment sur tout l'empire des principes d'ordre et de félicité.

Il en prenait mal souvent à ce petit nombre d'opposants! Car s'ils avaient parfois le courage d'examiner d'un peu près l'un ou l'autre de ces plans divers; ils étaient qualifiés; par ceux qui y croyaient, de rebelles et d'incendiaires. Mais ils ne tenaient compte de ces injures, et par là-même ils méritaient d'être associés à ceux qui, dans l'intérieur du palais, travaillaient au salut de l'empire, et qui n'avaient pas le loisir de se mêler à des querelles sans objet pour eux.

Au moment où les discussions relatives à l'authenticité des plans semblaient non pas terminées, mais apaisées, il arriva qu'au milieu de la nuit les gardiens du palais se mirent à crier au feu! le feu est au palais! A ces cris sinistres, chacun se réveillant, se hâta non d'accourir au palais, mais de sauver ce qu'il croyait avoir de

plus précieux, c'est-à-dire son propre dessin du magnifique édifice, Ainsi chacun courut dans les rues son plan à la main, montrant aux autres en quel endroit de son esquisse brûlait le palais. Le feu est ici, disait l'un; il est là, criait un autre; c'est ici qu'il importe de diriger les secours.

Au milieu de ces cris opposés et étourdissants, le palais serait sans doute devenu la proie des flammes, si réellement il avait été en feu. Heureusement ce que les gardiens avaient pris pour un incendie n'était qu'une aurore boréale.

#### XVII.

(Addition à la page 459.)

#### Le Prométhée de Gœthe.

Couvre ton ciel de nuages, ô Jupiter! et, semblable à un enfant irrité qui abat des têtes de chardons, exerce ta fureur sur les cimes des chênes et des montagnes: il faudra bien pourtant que tu laisses debout la terre, et ma cabane que tu n'as pas construite, et mon foyer et sa chaleur que tu m'envies.

Je ne connais rien de plus pauvre sous le soleil que vous, dieux de l'Olympe. Vous nourrissez misérablement votre majesté de la fumée des sacrifices et de vaines prières, et vous manqueriez du nécessaire sans les enfants et les mendiants, sans une troupe d'insensés qui espèrent encore en vous.

Quand j'étais enfant et dans la détresse, j'élevais mes regards vers le soleil comme s'il y avait là une oreille pour entendre mes plaintes, un œur semblable au mien et disposé à me secourir.

Qui est-ce qui me protégea contre la fureur des Titans? Qui est-ce qui me sauva de la mort, de l'esclavage? N'est-ce pas toi, ô mon cœur, n'est-ce pas toi qui as tout fait? Dans ton illusion, jeune et bon, tu adressais tes actions de grâce à un dieu endormi.

Quoi, je t'honorerais? Et pourquoi? As-tu jamais adouei mes douleurs? As-tu jamais séché mes larmes? N'est-ce pas le temps seul qui a fait de moi un homme, le temps tout-puissant aidé de l'éternel destin, mes maîtres et les tiens?

T'imaginais-tu peut-être que je haïrais la vie et fuirais dans le désert, parce que tout le bonheur que j'avais rêvé ne s'est point réalisé?

Me voici occupé à former des hommes à mon image, à produire une race faite comme moi, pour souffrir, pour pleurer, pour jouir et pour te dédaigner comme moi!

#### XVIII.

(Addition à la page 464.)

Lessing, l'Éducation du genre humain, § 73. (OEuvres, édition Lachmann, t. X, p. 524.)

Une doctrine peut avoir été longtemps considérée et admise comme une révélation, lorsqu'enfin la raison apprend à la déduire de ses propres principes et à la reconnaître pour une vérité rationnelle. Il pourrait en être ainsi, par exemple, du dogme de la trinité. Il se pourrait bien que ce dogme nous mît dans la voie de reconnaître qu'il est impossible que Dieu soit un dans le même sens que les choses finies; que son unité doit être une unité transcendantale, qui n'exclut pas une sorte de pluralité. Dieu ne doit-il pas au moins avoir de lui l'idée la plus complète, c'est-à-dire une idée qui réunisse en soi tout ce qui est en lui-même. Or cette idée, pour être complète, doit aussi renfermer, non pas seulement la possibilité, mais la réalité nécessaire de Dieu. Donc de deux choses l'une : ou Dieu ne peut avoir de soi une idée complète, ou bien cette idée complète est tout aussi nécessairement réelle que Dieu l'est lui-même. Mon image réfléchie par la glace n'est sans doute qu'une représentation vide de toute réalité; mais si cette image était douée de tout ce qui est en moi, évidemment ce ne serait plus une représentation vide, mais un véritable double de moi-même. En admettant en Dieu une semblable duplication, peut-être ne me tromperais-je pas au fond; seulement je me servirais d'une expression impropre. Toujours est-il que ceux qui voudraient rendre cette idée populaire, ne pourraient trouver, pour l'exprimer clairement, une dénomination plus convenable que celle d'un fils que Dieu engendra de toute éternité.

#### XIX.

(Addition à la page 467.)

Exposé succinct du système de Spinoza, d'après Jacobi (par extraits).

Gigni de nihilo nihil, in nihilum nihil potest reverti.

- 1. Tout ce qui devient et arrive vient de ce qui est éternellement; tout changement suppose quelque chose qui soit immuable, éternel.
- 2. Le mouvement par lequel les choses se produisent ne peut pas plus avoir commencé que ce qui est. Car si ce qui est en soi, la substance éternelle, avait jamais existé sans changement, elle n'aurait jamais pu produire un changement ni en elle, ni hors d'elle, sans que, dans l'un et l'autre cas, il y eût eu production du néant.

- 5. Ce qui change a donc coexisté de toute éternité avec l'immuable, le temporel avec l'éternel, le fini avec l'infini; car admettre que le fini a commencé, c'est dire que du néant peut sortir quelque chose (Spinoza, *Epist.* 29, *opp. post.*, p. 469).
- 4. Si le fini a coexisté avec l'infini, il ne peut être conçu hors de lui; car s'il était hors de l'infini, ou il serait un être à part et existant pour soi, ou il aurait été produit de rien par la substance.
- 5. Si le fini avait été produit de rien par la substance éternelle, la force ou la détermination par laquelle il eût été produit, serait aussi venue du néant, puisque dans la substance infinie tout est également infini et immuable (Spinoza, Eth., P. I, prop. 28).
- 6. Le fini est donc dans l'infini de telle façon que l'ensemble des choses finies, comprenant à chaque instant et de la même manière toute l'éternité, le passé et l'avenir, est un et identique avec l'être infini.
- 7. Cet ensemble n'est pas un collectif de choses finies constituant l'infini, mais rigoureusement un tout dont les parties ne peuvent être conçues qu'en lui et par lui (Spinoza, De intellectus emendatione, opp. posth., p. 590. Cf. Kant, Critique de la raison pure, 2º édit., p. 39 et 47).
- 8. Ce qui dans une chose est antérieur quant à sa nature, ou pris en soi, ne l'est pas nécessairement dans le temps. L'étendue est en soi antérieure à chacun de ses modes, bien qu'elle ne puisse exister pour soi et sans affecter une forme déterminée, ou exister dans le temps avant telle ou telle figure. Il en est de même de la pensée, qui, intelligiblement, est antérieure à toute idée, et qui cependant ne peut exister que d'une manière déterminée.
- 9. Admettons, par exemple, que tous les modes de l'étendue puissent être ramenés aux quatre éléments prétendus. On concevrait l'étendue matérielle dans l'eau sans qu'elle fût de feu, dans le feu sans qu'il fût de la terre, etc. Mais aucun de ces modes ne pourrait se concevoir sans supposer la matière en général. Elle est donc dans chacun de ces éléments le vrai premier, le réel, la substance, natura naturans.
- 40. L'être premier, non quant aux choses étendues seules, ni quant aux choses pensantes seules, mais le premier quant au tout et en tout, l'être primitif, réel, immuable, présent partout, qui n'est l'attribut d'aucun autre, mais dont toutes les choses particulières sont les attributs et les modes; cet être un, infini, est le Dieu de Spinoza, ou la substance.

- 41. Le Dieu de Spinoza n'est donc d'aucune espèce, ou une chose à part, individuelle, différente (Spinoza, Cogitat. metaphys., p. I, cap. 6. Epist. 4, opp. posth., p. 557). Il n'a aucun des attributs qui distinguent les choses prises individuellement, ni la pensée avec une conscience particulière, ni une figure, une couleur, une étendue déterminée; il est matière pure, substance générale.
- 42. Toute détermination est négation. Les choses individuelles, en tant qu'elles n'existent que d'une manière déterminée, sont des non-entia: l'être indéterminé et infini est le seul être réel; il est tout ce qui est, et hors lequel il n'y a rien (Ens reale, h. e. omne esse, et præter quod nullum datur esse. De intell. emend., opp. posth., p. 584).
- 45. Le point le plus difficile du système de Spinoza, c'est sa doctrine de l'intelligence divine. Pour l'éclaireir, il est nécessaire de bien comprendre la terminologie du système.
- 14. Selon Spinoza, les attributs de Dieu sont l'étendue infinie et la pensée infinie. Ensemble les deux ne font qu'un seul être, un être indivisible (Eth., P. I, prop. 10, Schol.), de sorte qu'il est indifférent sous laquelle de ces deux faces on considère Dieu, l'ordre et la connexion des notions étant identiques à l'ordre et à la connexion des choses, et tout ce qui peut être déduit formaliter de la nature infinie de Dieu, pouvant aussi s'en déduire objectivement et réciproquement (Eth., P. II, prop. 7. Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum).
- 45. Les matières individuelles, les corps, sont les modes du mouvement et du repos dans l'étendue infinie (Eth., P. II, lemma 4).
- 46. Le mouvement et le repos sont les modes immédiats de l'étendue infinie (Epist. 46, opp. posth., p. 595), infinis, immuables et éternels comme elle (Eth., P. I, prop. 21-25). Ces deux modes ensemble constituent la forme essentielle de toutes les forces et de toutes les figures corporelles; ils en sont l'à priort.
- 47. A ces deux modes immédiats de l'étendue infinie correspondent les deux modes immédiats de la pensée infinie et absolue, la volonté et l'entendement (Eth., P. I, prop. 30, coroll. 2). Ils renferment objectivement ce que ceux-là contiennent formaliter, et sont respectivement antérieurs à toutes les choses individuelles, soit de la nature étendue, soit de la nature pensante.
- 48. Antérieurement à la volonté et à l'entendement infinis est la pensée intime absolue, qui appartient à la natura naturans, tandis que la volonté et l'entendement infinis appartiennent à la natura naturata (Eth., P. I, prop. 29, Schol.).

- 49. La natura naturans donc ou Dieu, considéré comme cause libre, ou la substance infinie, considérée en soi et telle qu'elle est véritablement, n'a ni volonté, ni entendement, finie ou infinie (Eth., P. I, prop. 54).
- 20. On comprend dès lors comment les choses diverses peuvent exister les unes dans les autres et en même temps, et comment néanmoins elles peuvent, quant à leur nature, se succéder et se précéder.
- 24. On comprend aussi que, de même qu'en dehors des matières individuelles il n'y a pas en outre un mouvement et un repos infinis, il n'y a pas non plus, selon Spinoza, outre les choses pensantes finies, une volonté et une intelligence infinie, avec une pensée particulière infinie, absolue....
- ...22-25. La doctrine de Spinoza sun les intelligences finies, modes de la pensée absolue et infinie, gésulte de la notion même d'une chose individuelle existant actuellement (Spinoza, Eth., P. II, prop. 44 et 45).
- 24. Une chose individuelle peut être tout aussi peu la cause de sa notion, que la notion peut être la cause de la chose; en d'autres termes, la pensée peut tout aussi peu dériver de l'étendue que l'étendue de la pensée. La pensée et l'étendue sont deux êtres tout à fait différents, mais réunis en une seule et même chose; elles forment une seule et même chose une deux points de vue.
- 25. La pensée absolue est la conscience pure immédiate absolue, ou le sentiment de l'être dans la substance universelle.
- ... 26. Comme, de toutes les qualités de la aubstance, outre la pensée, nous ne connaissons que l'étendue matérielle, on peut dire, que, la conscience étant, inséparablement unie à l'étendue, il s'ensuit que tout ce qui a lieu dans l'étendue a lieu également dans la conscience.
- 27. La conscience d'une chose nous l'appelons son idée, et cette idée ne peut âtre qu'une idée immédiate.
- 28. Or une idée immédiate, prise en soi, est sans représentation; c'est un sentiment.
- 29. Les représentations naissent d'idées médiates et supposent des objets donnés médiatement. Là où il y a des représentations, il doit y avoir plusieurs choses individuelles rapportées les unes aux autres. A l'intérieur doit être rapporté quelque chose d'extérieur.
- 50. L'idée immédiate, directe d'une chose individuelle actuelle est son esprit, son ame (mens), et la chose individuelle elle-même, comme objet direct et immédiat de l'idée, s'appelle le corps (Objectum idex humanam mentem constituentis est corpus sive certus modus extensionis actu existens, et nihil aliud. Eth, P. II, pr. 45 et 47, Schol.)

- 51. C'est dans ce corps que l'âme ressent tout ce qu'elle aperçoit d'ailleurs hors de son corps, et elle ne peut percevoir tout cela qu'au moyen des idées des modifications que subit le corps à leur occasion. Par conséquent, ce par quoi le corps ne peut être affecté, l'âme ne saurait le percevoir (Rerum imagines sunt ipsius humani corporis affectiones. Eth., P. III, prop. 52, Schol.).
- 52. D'un autre côté l'âme ne peut percevoir son corps, n'en connaît l'existence et ne se connaît elle-même qu'au moyen des impressions que le corps reçoit des choses extérieures, et par les idées de ces impressions (Eth., P. II, prop. 19. 55). Car le corps est une chose individuelle déterminée, qui ne peut exister qu'après, avec et parmi d'autres choses individuelles. Le corps ne peut ni exister, ni être conçu comme existant, que par ses rapports multipliés avec d'autres êtres extérieurs.
- 55. L'idée immédiate de l'idée immédiate du corps constitue la conscience de l'âme, et cette conscience est unie à l'âme de la même manière que l'âme est unie au corps. La conscience de l'âme exprime une certaine forme déterminée de l'idée, 'ainsi que l'idée elle-même exprime une forme déterminée d'une chose individuelle (Eth.; P.11, prop. 24 et Schol.). Mais la chose individuelle, son idée; et l'idée de l'idée sont unum et étem, une seule et même chose considérée sous différents aspects (même scholie).
- 54. L'ame n'étant autre chose que l'idée immédiate du corps et identique ou une avec lai, l'excellence de l'ame ne peut être une autre que celle du corps (Eth., P. II; prop! 45, schol! et prop. 44. P. III, prop. 2, prop. 44, schol. et prop! 48, schol!): Les facultés de l'entendement ne sont autres que celles du corps prises objectivement ou pensées; les résolutions de la volonté sont de la même manière des déterminations du corps (Eth., P. III, prop. 2; schol.). L'essence des âmes n'est autre chose que l'essence de leurs corps prise objectivement (Eth., P. V, prop. 54, demonstr.).
- 55. Toute chose individuelle suppose à l'infinf d'autres choses individuelles, et nulle ne peut immédiatement tirer son origine de l'infini (Eth., p. I, prop. 28). Or l'ordre et la connexion des idées étant les mêmes que l'ordre et la connexion des choses, il s'ensuit que l'idée d'une chose individuelle ne peut pas venir non plus immédiatement de Dieu. Elle doit arriver à l'existence de la même manière que toute chose individuelle, et ne peut exister autrement que conjointement avec une matière individuelle et déterminée.
  - 56. Les choses individuelles proviennent médiatement de l'infini;

elles procèdent de Dieu par la vertu des qualités immédiates de son cssence. Mais ces qualités sont également éternelles et infinies, et Dieu en est la cause de la même manière qu'il est la cause de luimême. Les choses individuelles n'émanent donc de Dieu immédiatement que d'une manière éternelle et infinie; mais en tant qu'êtres finis et passagers, elles naissent les unes des autres, s'engendrant et se détruisant réciproquement, tout en persistant immuables dans leur éternelle essence.

- 37. Il en est de même de l'idée de ces choses. Elles procèdent de Dieu et sont dans l'intelligence infinie de la même manière que les formes corporelles, au moyen de l'infini mouvement et de l'infini repos, existent toutes ensemble et toujours également réelles dans l'étendue infinie (Eth., P. II., prop. 7 et la démonstr.).
- 58. Ainsi l'idée d'aucune chose individuelle actuellement existante et déterminée n'existe en Dieu, en tant que Dieu est infini; elle n'est pas en lui et ne procède de lui qu'en ce sens qu'une pareille chose individuelle naît actuellement en lui en même temps que son idée; c'est-à-dire cette idée n'existe qu'une fois en même temps que la chose individuelle, et n'existe pas autrement en Dieu, ni en même temps que la chose, ni avant, ni après elle (Eth., P. II, prop. 5).
- 59. Toutes les choses individuelles se supposent réciproquement et se rapportent les unes aux autres; de telle sorte qu'aucune ne peut être conçue sans toutes les autres, ni toutes sans chacune : elles forment ensemble un tout inséparable; ou, pour mieux dire, elles existent ensemble dans une chose infinie et absolument indivisible, et n'existent pas autrement (Si una pars materix annihilaretur, simul etiam tota extensio evanesceret, opp. posth., p. 404).
- 40. Cet être absolument indivisible dans lequel les corps existent ensemble, est l'étendue infinie, absolue.
- 41. L'être absolument indivisible dans lequel existent ensemble toutes les idées, est la pensée absolue, infinie.
- 42. Tous deux sont de l'essence de Dieu et y sont compris. Voilà pourquoi Dieu, pris séparément, ne peut être appelé ni une chose étendue, ni une chose pensante, la même substance étant à la fois étendue et pensante. En d'autres termes, aucun des attributs de Dieu ne repose sur une réalité particulière, et ils ne peuvent être considérés comme des choses réellement distinctes; ce sont des expressions substantielles d'une seule et même réalité, de cet être transcendantal qui ne peut être qu'un, et dans lequel tout se pénètre et s'unit nécessairement.

40

45. L'idée infinie de Dieu, tant de son essence que de ce qui en dérive nécessairement, est une idée unique indivisible (Eth., P. II, prop. 5 et 4. Cf. prop. 46 et 47 de P. II et avec les prop. 30 et 34 de P. I).

44. Cette idée étant une et indivisible, doit se trouver dans le tout et dans chacune de ses parties; l'idée de tout corps ou de toute chose individuelle, de quelque nature qu'elle soit, doit donc renfermer en soi complétement et parfaitement l'essence infinie de Dieu (Eth., P. II, prop. 45-47 et Schol. — P. II, prop. 3-4. — P. I, 30-34).

#### XX.

(Addition à la page 472.)

Giordano Bruno.

Notre intention était d'abord de donner ici une analyse de l'écrit si remarquable de Brunus (De la Causa, principio et uno). Nous pouvons maintenant nous en dispenser en adressant nos lecteurs à l'ouvrage de M. Bartholmess: Jordano Bruno (Paris, chez Ladrange, 2 vol. in-8°, 1847), t. II, p. 128-148. Nous nous bornerons à citer quelques passages de la conclusion, d'après la traduction de M. Bartholmess.

«Le monde peut tout, produit tout, est tout en tout, et l'infinie variété des choses particulières me constitue en elle et par elle qu'un seul et mâme être. Connaître cette unité, c'est le but de toute la philosophie, de toute commaissance de la nature.

« Pour pénétrer les mystères les plus profonds, il ne faut pas se lasser de rechercher les fins extrêmes des choses, le maximum et le minimum. La grande difficulté ne consiste pas à découvrir le point de contact, mais à dégager, à faire sortir de ce point tout ce qui est opposé; voilà le secret et le triomphe de l'art.

« Plus notre raison adopte les procédés et les voies de cette raison souveraine, qui est à la fois ce qui est compris et ce qui comprend, plus nous sommes en état de comprendre l'ensemble des choses. Qui voit et possède cette unité, possède tout; qui n'a pu parvenir à cette unité, n'a rien saisi.

« Que tout ce qui respire loue et bénisse l'Être infini, cause, principe, unité et tout. »

Cette dernière phrase est la traduction un peu libre du texte italien que voici :

Lodati sieno li Dei, e magnificata da tuti viventi la infinita, semplicissima, unissima, altissima et assolutissima causa principio et uno!

#### XXI.

(Addition à la page 472.)

Histoire de l'athéisme d'après Hemsterhuis.

A la prière d'une princesse de Gallitzin, le philosophe hollandais François Hemsterhuis (fils de Tibère H., et mort 1790), écrivit en' 1787, sous la forme d'une lettre de Diocles à Diotime, un précis rapide de l'histoire de l'athéisme, dont voici la substance : L'athéisme est plus jeune que la religion, qui est naturelle. Les hommes se firent d'abord des dieux à leur image. Quand naquit la philosophie, ce fut d'abord sur les choses physiques que se porta la réflexion : l'esprit philosophique s'appliqua surtout à rechercher le principe de l'univers matériel! Le matérialisme conduisit à la philosophie atomistique et par elle à l'athéisme. Cependant l'ordre qu'on ne tarda pas à reconnaître dans l'économie universelle, suggéra l'idée d'un principe intelligent. d'une âme du monde. - Socrate parut, et, par l'étude de l'homme moral, s'éleva à la vraie piété et à l'idée d'un ordre de choses supérieur au monde matériel: - Au sortir de la barbarie du moyen âge, pendant lequel on défigura si étrangement les plus belles pensées de Platon et d'Aristote, Descartes contribua le plus à renverser la philosophie despotique et monstrueuse de l'école. — A peine délivrée du joug de la scolastique, l'imagination philosophique enfanta le panthéisme, cet athéisme équivoque qui, sous la même forme, vous montre tour à tour Dieu et le chaos. — Cependant la géométrie, ressuscitée et enrichie, ouvrit à l'entendement un monde nouveau, où tout est rigeurousement démontré. Kepler, Newton, Huygens appliquerent la géométrie à la physique, sans laquelle elle n'est qu'une forme, une ombre vaine; mais ils reconnaissaient des bornes à leur science et s'inclinaient avec humilité devant le suprême modérateur de l'univers. L'orgueil de la science ramena leurs successeurs au matérialisme; ils se persuadèrent qu'il était possible d'expliquer le monde par les seules forces et les lois propres de la matière; de là une troisième sorte d'athéisme. Le premier, fruit de l'ignorance, s'était évanoui à la découverte du monde moral; le second, fils de la spéculation, peut être guéri par une saine philosophie; mais le troisième, enfant de l'orgueil et de la science, ne cèdera qu'autant que l'on aura reconnu la vérité des propositions suivantes : que la matière n'est qu'un mot par lequel on désigne les existences réelles; en tant que nos organes actuels en sont modifiés; - que nous ne pouvons connaître de la matière que les qualités qui

affectent nos sens; enfin que la matière nous offrirait d'autres qualités ou plus de qualités, si nous venions à avoir d'autres sens ou un sens de plus.»

Ajoutons que cette dernière proposition resulte même du *Traité des sensations* de Condillac. Condillac était idéaliste sans le savoir ou sans en convenir. On trouve dans les écrits d'un philosophe de l'école de Jacobi (Neeb, *Vermischte Schriften*; Francf., 1847, 2 vol. in-8°, au t. I, p. 444) un travail curieux à cet égard; c'est un parallèle entre Kant et Condillac. Neeb établit que Condillac professait avant Kant une sorte d'Idéalisme transcendantal.

## XXII.

# (Addition à la page 500.)

Gaetan Weiller, mort en 1826, secrétaire général de l'Académie des sciences de Munich, après avoir été longtemps à la tôte de toutes les écoles de cette capitale, était un prêtre éclairé et libéral, qui a beaucoup écrit sur l'éducation et sur des questions religieuses, et qui mérita la haine et les peraécutions du parti jésuitique. On a de lui entre autres un ouvrage dirigé contro la philosophie de Schelling: Der Getst der alternèuesten Philosophie; Munich, 1804 et 1805,

Bouterweck, né près de Goslar, en 1766, professeur à Göttingue en 1828, surfout connu par son grand ouvrage de critique littéraire: l'Histoire de la poésie et de l'éloquence modernes (Geschichte der neuern Poesie und Beredsamheit, Göttingue, 1801-1820, 12 vol. in-89, et par son Esthétique (1806, 2 vol. in-89), quitta Kant pour Jacobi, et écrivit dans cet esprit son Munuel des sciences philosophiques (Lehrbuch der philosophischen Wissenschaften), 1815, 2 vol. in-89, et sa Philosophie religieuse (Religion der Vernunft), 1824.

Fréd. Kæppen, né à Lübeck en 4775, fut d'abord pasteur à Brême, et ensuite professeur de philosophie à Erlangen; c'est un écrivain distingué. Ses principaux écrits sont: Darstellung des Wesens der Philosophie (De l'essence de la philosophie), 1810; — Philosophie des Christenthums (Philosophie du christianisme), 1815 et 1815, 2 vol.; — Politik nach platonischen Grundsätzen (la Politique selon Platon), 1818; — Vertraute Briefe über Bücker und Welt (Lettres familières sur les livres et le monde), 1820-1825, 2 vol.

# TABLE DES MATIÈRES

# DU DEUXIÈME VOLUME.

# PHILOSOPHIE DE KANT.

| SECONDE SECTION : LA PHILOSOPHIE PRATIQUE (Suite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CHAPITRE XI. La religion considérée dans les limites de la simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Page.           |
| raison, ou de l'accord de la religión avec la raison. — Introduc-<br>tion. — Première partie: Du mal radical dans la nature humaine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               |
| CHAPITRE XII. La religion considérée dans les limites de la simple raison. Seconde partie : De la lutte du bon principa avec la mau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Силритке хии. "La religion considérée dans les limites de la simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15              |
| raison. Troisième parlie: De la victoire du bon principe sur le mau-<br>nais, et du règne de Dieu sur la terre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99              |
| CHAPITAE XIV. La religion considérée dans les limites de la raison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22              |
| "Qualtième partie: Bu unai oulte et du faux oulte seus l'empire du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| non principe, au de la religion et de la superstition de la superstition de la religion et de la superstition de la religion de la religion et de la superstition de la religion et de la superstition de la religion de | . 31            |
| Crypton www. Lambile carbin de Phietoine selen Walt 19 (1961 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45<br>50        |
| TROISIBME SECTION: LA PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE ET TÉLÉGGIQUE, OU LA CRITIQUE DU JUGEMENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30              |
| OU LA CRITIQUE DU JUGEMENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71              |
| CHAPITAR PRENTER. Critique du jugement esthétique. Première par-<br>tie: Analytique du jugement esthétique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~               |
| CHAPITRE II. Critique du jugement esthétique. Seconde partie: Dia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74              |
| lectique du jugement esthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444             |
| lectique du jugement esthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120             |
| CHAPITRE IV. Critique du jugement téléologique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127             |
| CHAPITRE V. Suite de la critique du jugement téléologique Mé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| thodologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146             |
| CHAPITRE VI. Résumé de la critique du jugement téléologique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 158             |
| Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ECOLE DE KANT. Ses adversaires et ses partisans; ses continuateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170             |
| PHILOSOPHIE DE FICHTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Introduction. Vie et ouvrages de Fichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189             |
| PREMIÈRE SECTION : LA PHILOSOPHIE DE FICHTE SOUS SA PREMIÈRE<br>FORME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| CHAPITRE PREMIER. La théorie de la science. — Idée de la philosophie CHAPITRE II. Principes fondamentaux de la théorie de la science, ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>2</del> 03 |
| de la philosophie générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217             |

| •                                                                    | Page. |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| CHAPITRE III. Fondement du savoir théorique                          |       |
| CHAPITRE IV. Fondement de la philosophie pratique                    |       |
| CHAPITRE V. Le droit naturel                                         | 284   |
| CHARITRE VI. La morale                                               |       |
| CHAPITRE VII. La religion                                            |       |
| CHAPITRE VIII. Résumé de la philosophie de Fichte seus sa première   | 320   |
| forme                                                                | 777   |
| ютще                                                                 | 333   |
| SECONDE SECTION : DÉVELOPPEMENTS DE LA PHILOSOPELE DE FICHTE.        |       |
| CHAPITRE PREMIER. Destination de l'homme Réponse à Rein-             |       |
| hold. — Rapport au public sur le véritable esprit de la philosophie  |       |
|                                                                      | THA   |
| nouvelle                                                             | 391   |
|                                                                      |       |
| traits caractéristiques du siècle présent ; - Leçons sur la fonction |       |
| du savant; — La philosophie religieuse; — Discours à la nation       |       |
| allemande                                                            |       |
| CHAPITRE III. Les derniers écrits de Fichte                          |       |
| · Conclusion                                                         | 398   |
| PHILOSOPHIE DE JACOBI.                                               | •     |
| •                                                                    |       |
| Introduction.                                                        |       |
| 1. Vie de Jacobi. — Sa correspondance                                |       |
| 2. Ouvrages de Jacobi                                                |       |
| 3. De la philosophie de Jacobi en général                            | 421   |
| PREMIÈRE SECTION : LA PHILOSOPHIE DE JACOBI AVANT LA PUBLI-          |       |
| CATION DE LA CRITIQUE DE KANT.                                       |       |
| •                                                                    |       |
| CHAPITRE PREMIER. Woldemar et la correspondance d'Alwill             |       |
| CHAPITRE II. Lettres à Mendelssohn sur la philosophie de Spinoza     | 458   |
| CHAPITRE III. Suite de la polémique de Jacobi avec Mendelssohn       |       |
| Son apologie. — Un mot de Lessing                                    | 483   |
|                                                                      |       |
| SECONDE SECTION: LA PHILOSOPHIE DE JACOBI DANS SON OPPOSITION A      |       |
| L'IDÉALISME DE MANT ET DE FICHTE, ET AU PANTHÉISME DE SCHEL-         |       |
| LING.                                                                |       |
| CHAPITRE PREMIER. La philosophie de Jacobi contre l'idealisme en     | ı     |
| général                                                              |       |
| CHAPITRE II. La philosophie de Jacobi dans son opposition à Kant et  |       |
| à Fichte                                                             |       |
| CHAPITRE III. La philosophie de Jacobi dans son opposition au pan-   |       |
| théisme de M. de Schelling. — Des choses divines                     |       |
| CHAPITER IV. Dernières explications de Jacebi sur sa philosophie     | KEE   |
|                                                                      |       |
| Conclusion                                                           |       |
| NATA AT ADDITIONS                                                    | 73/1  |

FIN DU DEUXIÈME VOLUME.



**B**49486 9





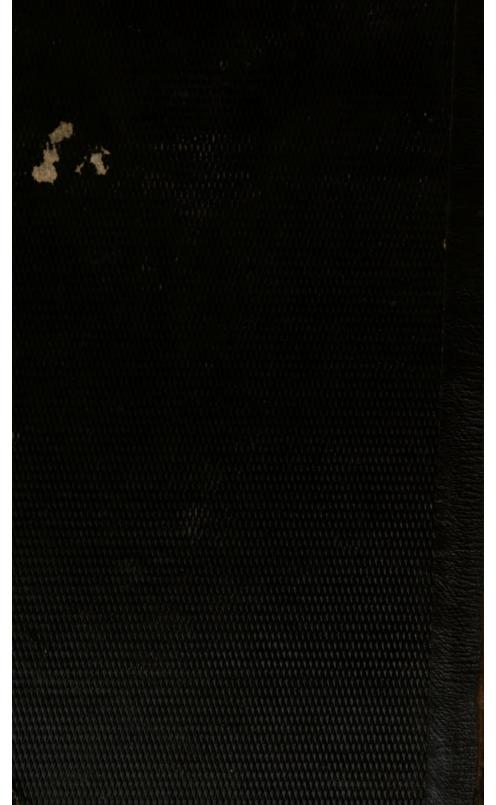